

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

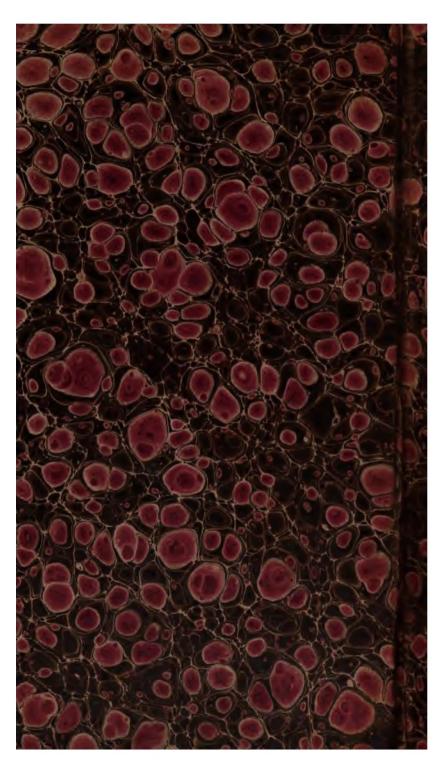

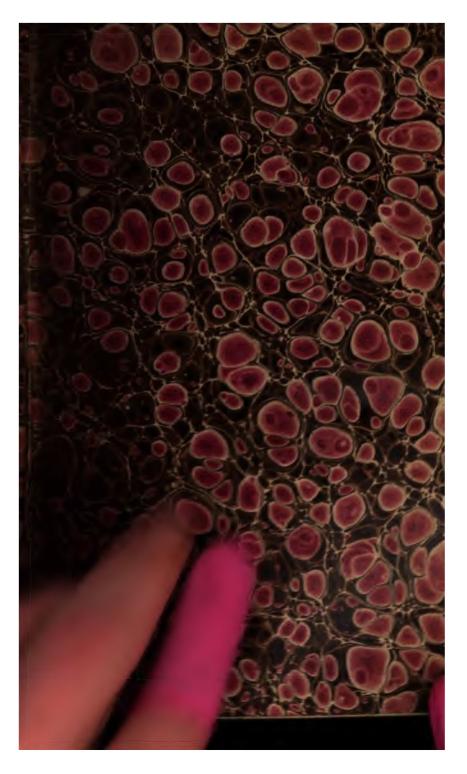



• • . . • • •

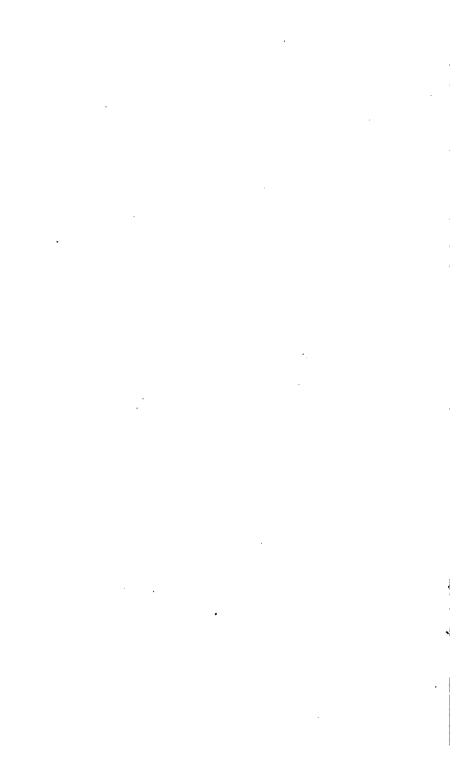

# RÉVOLUTIONS

# DE PARIS,

DÉDIÉES. A LA NATION

BT AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS

Publiées par L. Ратономмв, à l'époque du 12 juillet 1789.

Avec gravures et cartes des départemens de France.

SECONDE ANNÉE.

SIXIÈME TRIMESTRE.

Les grands ne nous paroifient grands que parce que nous fommes a genoux. Levons-nous.



PARIS,

RUE DES MARAIS, F. S. G. Nº. 20.

1 7 9 0.

The serious serious in

237. f. 183

600034884X





en un plomb vil; les défenseurs de la liberté ont déserté ses drapeaux: et peu s'en faut que vos tyrans ne soient glorifiés pour leurs attentats.

La motion sur le renvoi des ministres point eu de suite. La discussion d'un sujet aussi grave n'a été qu'une farce politique, insultante pour la nation, et slétrissante pour ses représent

M. de Menou, au nom des comités diplomatique, militaire, de la marine et des colonies, après avoir fait le rapport de l'affaire de Brest, a exposé, dans les termes les plus doux, les plus ménagés, les torts des ministres; il a conclu par un projet de décret conçu en ces termes: « L'assemblée nationale, portant ses regards sur la situation actuelle de l'état, et reconnoissant que la défiance des peuples contre les ministres occasionne le défaut de force du gouvernement, décrète que son président se retirera pardevers le roi, pour représenter à sa majesté que la méhance que les peuples ont conçue contre les ministres actuels. apporte les plus grands obstacles au rétablissement de l'ordre public, à l'exécution des loix et à l'achèvement de la constitution ». Ce projet a été rejeté à la majorité de 403 voix contre 340. On assure qu'au moment où on alloit aux opinions, plus de 200 membres, au nombre desquels se trouvoient 14 députés de Paris, ont quitté lachement l'assemblée pour ne point donner de suf-

aristocrates s'enivrent promptement de leurs succès éphémères. Hier 21, le sieur de Guilhermey, député de Castelnaudary, se permit d'apostropher M. de Mirabeau en pleine assemblée; M. de Mirabeau, s'écria-til, est un scélérat et un assassin. Et de pareilles horreurs so commettent impunément! Le sieur de Guilhermy en sera quitte pour garder les arrêts pendant trois jours.



|  |   |    | • |
|--|---|----|---|
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   | ٠. |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    | ; |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  | , |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |
|  |   |    |   |

# RÉVOLUTIONS

# DE PARIS,

#### DÉDIÉES A LA NATION

ET AU DISTRICT DES PETITS-AUGUSTINS

Publiées par L. Рачиноммв, à l'époque du 12 juillet 1789.

Avec gravures et cartes des départemens de France.

SECONDE ANNÉE.

## SIXIÈME TRIMESTRE.

Les grands ne nous paroissent grands que parce que nous sommes à genoux.
...., Levons-nous.....



PARIS.

RUE DES MARAIS, F. S. G. Nº. 20.

1 7 9 O.

237. f. 183

placés sur le champ. Adjourd'hui I s temps seroientis donc si changés, que la cour put impunément conserver des ministres qui foulent d'un pied

tranquille la nation et ses représentans?

Aux termes où nous en sommes, qui peut répondre du salut de l'empire, tant qu'il sera confié à de pareils hommes. Les puissances de l'Europe sont conjurées contre la France, également menacée au dedans comme au dehors; les rois se liguent pour nous écraser; le tyran d'un peuple libre, Pitt, fait des préparatifs immenses pour détruire notre constitution, en ruinant notre commerce; six vaisseaux, chargés de troupes de débarquement, sont sortis des ports d'Angleterre, pour faire voile vers nos colonies; l'insubordination est dans la flotte : l'armée de terre est à peine remise de la secousse qu'elle a éprouvée; la méfiance est universelle : et c'est dans des circonstances aussi périlleuses, que l'assemblée nationale, que les pères de la patrie tremblent de dénoncer des ministres conspirateurs, et que le roi peut être s'obstine à s'environner de leurs conseils! Ah! Louis XVI, si tu es vraiment l'ami de la révolution, si, comme tu l'as dit, le peuple t'est cher, rends toi aux vœux de 25 millions de Français qui aiment ta personne, mais qui exécrent ceux qui l'entourent! Crains que la nation ne se persuade qu'imitateur de la duplicité de Henri IV tu n'aies seint de te mettre en tutelle que pour mieux la tromper (1)!

Ce n'est pas assez pour l'assemblée nationale de demander le renvoi des ministres, et d'en faire nommer d'autres, il faut les accuser; il faut les trainer à l'échafaud. Se contenter de les déplacer,

<sup>(1)</sup> Henri IV disoit aux notables assemblés à Rouen, qu'il se messoit en sutelle entre leurs mains. Gabrielle d'Etrées, qui avoit entendu ce discours, lui demanda s'il y avoit bien songé. Oui, répondit le roi, mais je l'entends, MON ÉPÉE AU CÔTÉ.

c'est imiter les manœuvres de l'ancien régime, qui ôtoit le porte feuille à des fripons pour le donner à d'autres. Il u'y a que deux partis à prendre dans la circoustance, celui de suspendre et de paralyser le pouvoir exécutif, on bien de dénoncer les ministres comme criminels de lèse-nation, de les faire juger par un tribunal légal, et d'effrayer à jamais les prévaricateurs par un exemple ter-

rible de la justice nationale.

Selon nous, le premier expédient est beaucoup plus conforme aux vrais principes. En effet, toutes les fois qu'une nation change son gouvernement, le pouvoir constituant renferme tous les pouvoirs; et jusqu'à ce qu'ils soient constitutionnellement délégues, jusqu'à ce que leurs limites soient fixées, ils doivent rester dans les mains des représentans du peuple. Une simple observation rend palpable cette vérité. Les agens de l'ancien régime, enchainés aux abus par les liens de l'habitude et de l'intérêt personnel, doivent nécessairement contrarier l'établissement d'un nouvel ordre de choses; et c'est exiger de leur part trop de vertus, que de vouloir les forcer à coopérer à leur propre ruine. Il est bien plus court, bien plus humain peut-être, de les dépouiller d'une autorité dont ils ne sauroient faire qu'un très-dangereux usage pour eux-mêmes, ou, ce qui est bien pis, pour la nation, si malheureusement leurs projets venoient à réussir.

L'assemblée nationale, au lieu de miner sourdement le pouvoir ministériel, auroit dû auivre une marche plus franche et plus digne d'elle. Dès le mement où elle s'est constituée, elle auroit dû s'emparer, sans délai, de l'administration de tous les départemens, et la confier à ses comités, dont les membres, changeant à des époques fixes, seroient soumis à la loi de la responsabilité. Que le corps législatif ait enfin recours à ce remède extrême, ou bien, nous osons le prédire, jamais la cons-

titution ne sera achevée.

Si cependant l'assemblée nationale veut conserver le ministère, et renvoyer les ministres, qu'elle ne se contente pas de les voir chassés, qu'elle les accuse; et élle ne manquera pas de motifs d'accusation précise. Qu'un député patriote se lève qu'il articule les crimes des ministres: il n'aura

guère que l'embarras du choix.

Et si l'espoir d'un peu d'or, ou de quelquesunes de ces places laissées à la disposition du pouvoir exécutif, glaçoit toutes les langues, nous qui avons voué notre vie à la patrie, nous nous chargerons du glorieux rôle de dénonciateurs des ministres, nous les trainerons à l'autel de la justice, triomphans encore du décret odieux qui ne les a élevés pour un instant, que pour leur faire payer d'une manière plus sure la peine due à leurs forfaits.

Nous n'imiterons point la circonspection salariée de ceux qui ont provoqué une exception en faveur du sieur de Montmorin. Nous dirons que le ministre des affaires étrangères est aussi inepte, aussi coupable que ceux des autres départemens; qu'il a même un vice de plus, celui de l'hypocrisie.

Nous lui reprocherons qu'il a caché à l'assemblée nationale sa correspondance avec M. la Vauguyon; qu'il a intercepté les lettres de l'ambassadeur de France en Espagne au corps législatif. Nous dirons qu'il n'a instruit la nation de l'état et des dispositions des cabinets de l'Europe, que lorsqu'il y a été forcé par un décret; qu'il a toujours été le bas valet des Brienne et des Lamoignon, le complaisant de Necker, et le vil flatteur de tous les partis.

Nous n'apprendrons pus sans doute à la France que le sieur Guignard est l'ennemi décidé de la révolution; qu'il est dénoncé par la ville de Marisseille comme le moteur des troubles qui l'ont agitée; qu'il est impliqué dans l'affaire de Bonne-Savardin, et qu'il a dit à un diner chez l'ambassadeur de Naples, qu'il avoit apporté de Constantinople un damas avec lequel il espéroit couper des

des de patriotes. Mais il existe un acte qui suffiroit seul pour le faire déclarer criminel de lèsenation; ce sont les lettres patentes sur arrêt du conseil, données le 7 septembre dernier, qui ordoni nent la fabrication de deux cent mille marcs d'espèces de cuivre pour la monnoie de Lyon. Un article de la constitution interdit au pouvoir exéoutif le droit de faire des loix même provisoires: il lui est permis seulement de faire des proclamations conformes aux loix pour en ordonner ou en rappeler l'observation. Or, des lettres patentes qui ordonnent l'émission d'une quantité quelconque de monnoie, sont une loi; un pareil acte de la part d'un ministre est un attentat aux fonctions du corps législatif et aux droits du peuple. Voilà donc un délit bien précis, articulé contre le sieur Guignard; il n'y a plus qu'à lui faire son procès (1).

Nous dirons que M. de la Luzerne est dénoncé par toutes les classes de la marine; par les colonies françaises, et en dernier lieu par les négocians de Bordeaux, qui ont sauvé l'escadre de Toulon des dangers de l'insurrection, en envoyant de l'argent pour la paye des matelots: par quel prestige échapperoit il au supplice qu'il a mérité?

Nous dénoncerons M. de la Tour-du-Pin pour

Le beau-frère du sieur Guignard, étranger chez l'empereur, à peine âgé de 28 ans, vient d'être nommé

ambassadeur de Léopold à Stockolm.

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas s'étonner de cette immense fabrication de monnoie de cuivre à Lyon, à Bordeaux, et dans d'autres villes. Il y a pour le gouvernement un bénéfice de 118 pour cent sur la fabrication. Le sieur Guignard ne cède pas sa part du gateau. Ce visir, né avec une fortune très-médiocre, s'est fait 150,000 liv. de rente dans son ambassade à Constantinople. Le traité par lequel la Porte a cédé la Crimée à la Russie, lui a valu 600,000 livres, la décoration de l'ordre de Saint-André, enrichie de diamans, et une grande quantité d'autres diamans pour son épouse.

avoir renvoyé quarante mille soldats patriotes avec des cartouches infamantes; pour avoir empéché les pactes fédératifs entre les troupes de ligne et les gardes nationales; pour avoir préparé du fond, de son cabinet, et ordonné le massacre de la ca-

pitale de la Lorraine.

Nous dénoncerons le garde des sceaux comme l'ame des troubles de Montauban et de Nimes (1); nous le dénoncerons pour avoir retardé l'envoi des décrets de l'assemblée nationale, pour en avoir laissé circuler de faux sous le contre seing de son département. C'est avec ces faux décrets qu'on égare les peuples, qu'on les pousse à la révolte, à l'insurrection, en attendant l'arrivée des véritables; et les malheureux habitans des campagnes, revenus de leurs erreurs, sont tout étonnés des excès que la négligence du ministre et la malice de ses agens leur ont fait commettre au nom de la loi.

Tant d'horreurs méritent sans doute une punition mémorable. C'est à vous, à assemblée nationale! à provoquer la foudre vengeresse des lois sur ces ambitieux pervers qui se rient impunément des malheurs du peuple. Dites qu'il y a lieu à accusation contre les ministres, et les ministres seront

<sup>(1)</sup> On vient encore de découvrir à Nîmes un nouveau complot. On étoit parvenu à dégoûter du séjour de cette ville le régiment de Guyenne, connu par son patriotisme : chaque jour il étoit insulté, et l'on avoit même cherché à le brouiller avec la garde nationale, tellement qu'il étoit prêt à changer de garnison. Pour hâter la réussite du projet odieux qu'on méditoit, quelques conspirateurs, déguisés en gardes nationaux, s'approchent d'un poste occupé par le régiment de Guyenne; un d'eux tire un coup de pistolet à la sentinelle, et mi alonge un coup de sabre : au bruit du coup une patrouille survient; on arrête les assassins qui s'enfuyoient; ils sont conduits au directoire du département, qui les a renvoyés à celui du district.

renversés. Erigez promptement cette cour natiomale, que les amis de la liberté désirent avec tant d'ardeur; songez qu'il faut une leçon terrib e à ces hommés qui se font un jeu d'égarer les rois et d'opprimer les nations. Le sang impur de Strafford, coulant sur l'échafaud, a cimenté à jamais la leberté britannique.

Les ministres cherchent à nous embarquer dans une guerre étrangère, afiu d'en tirer les moyens de nous procurer ensuite une guerre civile, à l'aide de laquelle ils pourront renverser la constitution. Mais de bons citoyens déjouent leurs combinaisons. La société des amis de la constitution de Limoges propose une espèce de fédération de toutes les sociétés de France avec celle de Londres. En voici les termes:

Lettre du club des amis de la révolution de Limoges au club des Jacobins.

« Les rois et leurs ministres, ennemis déclarés de notre sublime constitution, frémissent à l'approche du terme heureux où doivent finir les travaux de la première législature. Ils sentent avec raison, et ils ne voyent pas sans douleur que outte immortelle constitution deviendra le code de tous les peuples; que le pouvoir légitime s'élevera majestueusement sur le trône des tyrans renversés. Nous avons pensé, Messieurs, que le vrai moyen de hâter la régénération universelle, étoit de donner au monde le spectacle d'une réunion fraternelle entre deux grands peuples toujours unis par l'estime et les lumières, toujours divisés par l'ambition et l'intérêt. Cette confédération une fois consolidée, la paix universelle en sera la suite, et quelle que soit l'ambition des rois et la perversité de leurs ministres, le bonheur et la liberté des peuples sont assurés pour jamais. Nous vous proposons donc, 1°. d'envoyer, aux nouveaux frais de toutes les sociétés patriotiques de France, une députation à la société des amis de la révolution, établie à Londres, pour lui jurer une éternelle amitié, et concerter avec elle les moyens d'unir les deux peuples; 2°. de publier au même nom un manifeste adressé à tous ées peuples de la terre, pour leur faire connoître les vœux et les intentions pacifiques des amis de la constitution française.

«Nous écrivons par ce courrier à toutes les sociétés établies dans les 83 départemens, pour les inviter

å adhérer à notre projet.

« Nous sommes avéc les sentimens de la plus tendre fraternité, messieurs, vos très humbles, etc. les membres composant la société des amis de la constitution établie à Limoges. Signés, Boutet, président, Martin, membre du comité de correspondance ».

Limoges, 12 octubre 1790, et de la liberté l'an

second.

D'Angivillers, cet homme de la lie des tyrans, si engraissé par ses pirateries sur les artistes, tient encore avec insolence la verge de fer que la liberté n'a pu parvenir jusqu'ici à rompre dans ses mains, et vient dernièrement d'en frapper impudemment

un homme du premier mérite.

C'est un sculpteur nourri dans les écoles d'Italie, jeune encere, et par là plus précieux aux arts
et à la renommée. Cet artiste a désiré de consacrer ses veilles à transmettre à la postérité les images
du roi et du dauphin. Le roi lui a accordé une
séance pour le modeler, et madame de Tourzel
l'a introduit auprès de M. le dauphin. Les deux
bustes sont finis, et parfaitement ressemblans;
aujourd'hui, Angivillers et la ci-devant princesse
de Chimai s'opposent à la présentation de ces
deux bustes, sous l'odieux prétexte que M. Houdon a seul le droit de ciseler l'effigie de Louis XVI
et de son fils. Ainsi, par l'éternelle impudeur de

(67)

d'Angivillers, voilà un artiste privé de la récompense de son travail et de sa gloire, qui vaut cent tois mieux.

Combien de temps durera donc encore cetto criminelle effronterie? Et quand la nation apprendra t-elle à se faire respecter dans ses membres?.

On demande tous les jours à Paris pourquoi l'escadrede Brest est toujours insubordonnée, pourquoi les décrets de l'assemblée, appuyés par les commissaires du peuvoir exécutif, n'ont pas pu parvenir à faire rentrer

les mitelots dans le devoir (1). Le voici :

Deux personnages du comité de la marine, les sieurs Malouet et Vaudreuil, de concert avec M. de la Luzerne, ministre, M. Hector, commandant du port, et M. Albert de Rioms, commandant l'escadre, cherchent à vexer les gens de mer de la classe subalterne, en, les éloignant des places d'officiers. On a fait circuler parmi les équipages des extraits du projet du nouveau code maritime sur l'avancement de la marine. Les matelots voyant qu'ils n'avoient plus à espérer, en faisant la guerre, que des blessures de la part de l'ennemi, et des coups et des mépris de celle de leurs officiers, se sont entièrement découragés.. Cependant, comme ils sont bons patriotes, il n'a fallu que des promesses pour les faire rentrer dans le devoir. Les pilotes, si maltraités jusqu'à présent, viennent de présenter à l'assemblée nationale une adresse dans laquelle ils demandent:

y°. Que les pilotes entretenus et non entretenus, qui sont reçus capitaines, et qui ont commandé, soit pour le roi, soit pour le commerce, obtiennent de suite la

qualité et le traitement d'officier.

2°. Que les pilotes qui ne seront pas dans le même cas ayent une chambre, la table des officiers, la présence sur les maîtres d'équipage et capitaines d'arues, et un traitement proportionné à l'import nee de leurs fonctions.

3° Que les seconds et aide-pilotes ayent des empla-

<sup>(1)</sup> L'ordre est rétabli, si l'on en croit une lettre du sieur Guignard, et on le doit à la prudente fetraite de M. Albert de Rioms.

cemens clairs et entoures de toile, le même traitement que les volontaires et élèves; qu'ils jouissent de la considération qu'exige leur genre d'occupation; il pourroit même se faire qu'ils fussent loyés dans la sainte-barbe.

'Ces demandes sont de la plus grande, justice; il esto temps que de vieux serviteurs, blanchis sur les vaisseaux,

soient enfin préférés aux freluquets de la cour.

## Nouvelle dénonciation du comité de constitution.

De tous les comités de l'assemblée nationale; celui de constitution est le seul dont les membres ne changent jamais. Ils sont comme les ministres qui, quoique consus par leur ineptie et léur profonde corruption, n'en ont pas moins le

talent de se maintenir en place.

Toujours occupés du projet de reculer, ou plutôt de faire manquer la sublime institution des jurés, ils viennent de surprendre un décret par lequel les juges de district sont autorisés provisoirement à juger tous les procès criminels. « Les jurés, a dit M. Thouret, ont besoin d'être dirigés, et il faut avoir le temps de fixer par un ré-

glement l'étendue de leurs fonctions ».

Ce décret funeste présente un plan de contrerévolution tout prêt pour les agens du pouvoir executif. Voilà la vie, la fortune des citoyens livrées à l'arbitraire des juges, qui pourront tout à leur a se se défaire à petit bruit des plus ardens défenseurs de la liberté. La conduite du châtelet et de la très-grande majorité des tribunaux du royaume, doit ouvrir les yeux à tous les Français sur la réalité de nos craintes. Qu'ont-ils fait autre chose depuis le commencement de la révolution, que de poursuivre, que de ruiner de fond en comble tous ceux qui s'en sont déclarés les partisans, et de favoriser au contraire de tout leur pouvoir ceux qui s'en sont montrés les ennemis les plus acharnés? On dira sans doute que des juges élus par le peuple doivent inspirer la confiance, et qu'ils ne sauroient être dangereux pour la liberté. Mais les municipalités aussi avoient été organisées par le choix du peuple; et cependant elles ont été peuplées d'aristocrates; et cependant le despotisme municipal pèse sur toutes les cités de l'empire, de Strasbourg à Brest, de Dunkerque à Perpignan! Ou il faut prononcer que les officiers nommés par le peuple seront révocables à volonté, ou bien se résoudre à voir ce peuple devenir victime de l'ambition de ceux qu'il a honorés de son choix.

On connoît les grands moyens de corruption qui restent encore dans les mains du pouvoir exécutif, certainement il les emploiera pour se rendre maître des juges. S'il est écrit que nous n'aurons pas les jurés, rendez nous nos anciens tribunaux, nous les préférons de beaucoup aux intrigans qui vont occuper les nouvelles magistratures. L'esprit de corps, le despotisme, l'arrogance nous rendoient les parlemens odieux; mais il vaudroit encore mieux être jugé par des compagnies nombreuses, placées dans une sphère un peu élevée, et qui, par cela même, sont moins accessibles aux séductions de l'or.

Le petits tribunaux qu'on vient de disséminer avec tant de profusion jusque dans les villages du royaume, sont besucoup plus faciles à corrompre; les juges d'ailleurs, ayant des rapports plus directs avec les justiciables, seront aussi plus susceptibles des impressions de la haine et de l'amitié; et ces passions seront d'autant plus actives, que le cercle dans lequel elles se développerent sera plus étroit. Alors bien loin que le rapprochement de la justice soit un avantage pour les peuples, il sera au contraire une source de ruine et de désastres.

Le seul remède à des inconvéniens aussi graves, c'est l'établissement des jurés. Il ne peut y avoir que de très-mauvaises raisons pour le différer; car un réglement sur la nature de leurs pouvoirs et de leurs fonctions doit être fait en huit jours; et voilà trois mois que le comité de constition s'en occupe. La base de ce réglement, c'est de considérer les jurés comme les véritables juges du procès; ceux qui portent ce nom n'en doivent être que les rapporteurs. L'institution des jurés est d'autant plus instante, que l'état se trouve dans une position plus périlleuse. La constitution est environnée d'ennemis; et si vous leur donnez le temps de combiner leurs efforts avec l'influence des juges, qui vous répondra de sa durée jusqu'au moment où votre réglement paroîtra?

La liberté politique d'un empire n'est que le second avantage pour les citoyens, c'est la liberté civile et individuelle qui est le premier. Que m'importe le droit de voter dans les affaires publiques, si ma propriété et ma personne ne sont pas en sureté, si les loix se taisent devant l'arbitraire de quelques juges, d'autant plus aisés à acheter qu'ils sont en petit nombre, et établis pour peu d'années? Il n'en est pas de même des jurés; ils sont incorruptibles, parce qu'ils sont en grand nombre, parce qu'ils so tinconnus aux parties jusqu'au moment de la décision du procès (1).

Si les membres du comité de constitution diffèrent plus long temps de faire paroître le réglement sur la procédure par jurés, il faudra croire autant à leur vénal té qu'à leur ignorance; et ce n'est pre peu dire. Quant à nous, nous les avons constamment regardés comme le sléau du patriotisme, et l'espérance des ennemis de la liberté.

<sup>(1)</sup> Au moment où l'assemblée nationale s'occupera du réglement sur la procédure par jurés, nous donnerons une dis ertation sur la nécessité de les établir en matière civile comme en matière criminelle.

Proscription des cannes à épée dans le jardin des Tuileries.

Citoyens! le bruit court que, dans l'organisation attendue de la garde nationale, vous serez désarmés. Est-ce pour préluder que les sentinelles aux portes des Tuileries ont déjà la consigne de faire main basse sur toutes les cannes à épée? Pourquoi cette inquisition militaire? Pourquoi aux Tuileries plutôt qu'ailleurs? Ce lieu est-il plus sacré que le champ de la fédération, plus saint que l'intérieur de l'assemblée nationale, où l'abbé Maury n'a pas craint de se présenter armé d'un sabre en forme de bâton plat? Bientôt sans doute nos sentinelles recevront et mettront à exécution avec le même empressement l'ordre de fouiller dans vos ceintures pour y chercher des pistolets. Au pied de l'escalier qui mène à la chapelle et aux appartemens du roi, le vieillard caduc se voit obligé déjà de se désaisir de l'appui qui le soutenoit dans sa marche chancelante. A la grille de ce même palais, le citoyen qui n'est point en uniforme est contraint de retourner sur ses pas, parce qu'il porte une épée dans sa canne. De quel droit, par quel motif, à l'entrée d'un jardin, arracher l'arme de la main au citoyen paisible donnant le bras à sa femme ou à son ami? Porte t-il sur le front un caractère de réprobation ou un signe de démence? Doit on présumer le mal, et punir le délit avant qu'il soit commis, et sans une intention marquée de le commettre?

Certes! tant de précaution de la part de la garde nationale a de quoi surprendre; et le soldat suisse qui partage son poste est émerveillé de la rigueur qu'elle met à remplir une telle consigne.

Citoyens! ce n'est pas ainsi qu'on en agissoit envers vous pendant les premiers mois de séjour du roi dans la capitale. On n'avoit pas encore pu oublier que ces armes qu'on vous interdit aujourd'hui avoient fait pâlir tous ces brigands titrés qui attentoient à la liberté, et peut-être à la vie du roi.

Tant de prévoyance, je le répète, n'est pas naturelle. Citoyens! ne faites pas un pas, sans porter sur vous une arme quelconque. Vous vous en êtes bien trouvés jusqu'à ce jour. Le soin qu'on prend de vous dépouiller de tout moyen de défense motive les soupçons de votre part. Vous marchez encore en pays ennemi. Ceux qui jusqu'à présent n'ont pu vous prendre au dépourvu d'armes défensives, n'attendent peut-être que le moment où vous vous en laisserez dégarnir tout-à-fait; ainsi désarmés au milieu de plusieurs bataillons bien munis, que feriez-vous, si une généreuse insurrection vous devenoit nécessaire? Comment s'opére-roit-elle?

Il est facile, à la porte d'un jardin, de désarmer quelques individus: il ne le seroit pas autant de disperser plusieurs milliers de citoyens réclamant leurs droits indignement compromis ou lachement défendus dans l'assemblée représentative, si chacun de ces citoyens portoit une lame dans son bâton. 'Mais il s'agissoit d'intimider le peuple qui se trouveroit sur la terrasse des Feuillans lors de la question du renvoi des, ministres.

Un peuple libre, et jaloux de se conserver tel, ne doit jamais poser les armes. Jusqu'au milieu de ses plaisirs, il doit avoir sur lui de quoi en imposer; et le choix et la forme de ses armes défensives et protectrices doivent être à sa volonté.

La constitution n'est pas achevée; vos magistrats sont à peine nommés; vos juges ne le sont pas encore. Vous rencontrez à chaque pas des contre-révolutionnaires. Vos ministres vous sont devenus plus que suspects. Votre état-major n'est point à l'abri de vos soupçons. Le chef de l'empire garde encore une contenance irrésolue; sa femme

femme met en œuvre toutes ses facultés pour retarder le moment de notre entière régénération; d'énormes amas d'armes s'élevent sur toutes nos frontières; d'autres ennemis, sous le masque, assiégent nos foyers: et l'on voudroit nous obliger à une sécurité parfaite!.... Et l'on nous envie jusqu'au fer contenu dans des cannes!..... Demandons raison d'une telle consigne; faisons rougir ceux qui se chargent de l'exécuter avec tant de zèle, et rappelons-leur cet article de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui....

Adresse présentée au roi, par la municipalité et la garde nationale de Versailles.

On diroit qu'au moral comme au physique la corruption est le principe de la régénération. La révolution actuelle est un exemple frappant de cette vérité. Les grandes villes du royaume, celles qui passoient pour le réceptacle de tous les vices, et dont les habitaus paroissoient les plus étrangers à toute espèce de vertus, se sont distinguées par la persévérance la plus généreuse dans les bons principes. Paris et Versailles, ces deux enfans gâtés de l'ancien régime, se sont dévoués héroiquement à la constitution nouvelle; ils se sont, pour sinsi dire, ouverts les veines; ils ont tari momentanément la source de leur richesse et de leur abondance, pour soutenir la cause de la liberté.

En dernier lieu, tandis que le garde des sceaux remplissoir les tribunaux de district de commissaires du roi aristocrates, les électeurs de Versailles se sont honorés par un choix de juges populaires. MM. Reberspierre, Bouche et Biauzat, tous trois députés à l'assemblée nationale, ont reçu des mains des habitans de cette cité le prix de léur civisme. Cette nomination de juges patriotes a effrayé les ministres et toute la cour. N°. 67.

Pour punir la ville d'être si peu dans le sens de la contre-révolution, la reine a décidé que le roi passeroit l'hiver à Saint-Cloud, et que le château de Versailles seroit démeublé.

Ce nouvel arrangement a donné des inquiétudes à la municipalité et à quelques chefs de la garde nationale. Ils ont présenté une adresse au roi, par laquelle ils le supplient de révoquer l'ordre qu'il a donné, et de venir habiter Versailles.

« Ce qui est le plus déchirant pour nos cœurs, disent-ils, notre ville qui vous a vu naître; votre ville, sire, qui ne peut exister que par vous, qui ne veut exister que pour vous, auroit cessé un moment d'intéresser la pitié et la sensibilité de V. M.... V. M. dédaignera les efforts impuissans de quelques ingrats..... Et votre peuple fidèle qui a été indigné de l'offense, ne sera pas

puni des torts qu'il n'a pas partagés....

Le roi a répondu à cette adresse : « Je sais qu'il v a encore de bons citoyens à Versailles, et je suis étonné qu'ils prennent l'alarme sur quelques arrangemens particuliers pour mes meubles. » S'il y a quelque chose de sec et d'insultant dans cette réponse, il faut couvenir que les députés de Versailles l'ont bien mérité. Leur langage bas et vil respire la flagornerie des suppôts de l'ancien régime. Que signifient ces mots: Votre peuple, votre ville n'existent que pour vous. . . . V. M. dédaignera les ingrats, etc. Ici le sieur Berthier et consorts prouvent combien ils sont encore loin des véritables idées de la révolution. Une ville, un peuple ne sont point faits pour le roi seul; ils appartiennent à la patrie; ils existent pour la servir; il n'y a point de liberté par-tout où un monarque peut dire mon peuple, mes sujets, comme mes chiens, mes chevaux. Ces expressions tiennent à l'idiôme des tyrans; elles doivent disparoître sous l'empire d'une constitution libre. Quant aux ingrats dont parlent les auteurs de l'adresse, ils veulent désigner sans doute ceux qui ont dévoilé les perfides manœuvres des ministres, de l'ancienne municipalité, des officiers supérieurs des gardes du corps, et sur tout ceux qui ont osé porter aux nouvelles magistratures des hommes dont le patriotisme incorruptible a résisté également aux menaces comme à la séduction. Mais qu'importe aux électeurs de Versailles l'estime des bas valets de la cour? S'ils l'obtenoient jamais, c'est alors qu'ils seroient déshonorés dans l'esprit des bons citoyens.

## Dépravation des mœurs.

Peuple français! la liberté vous a mis ou rang des premières nations du monde. Vous devez à cette liberté et votre grandeur et une constitution nouvelle. Que vous reste-t-il à faire pour conserver la première et consolider la seconde? Le voici. C'est l'épurement de vos mœurs.

Cette tâche n'est point impossible; elle n'est pas même difficile. Les mœurs découlent de l'opinion: quand l'opinion est bonne, les mœurs se rectifient. Or, l'opinion chez un peuple libre est à coup sûr meilleure que chez un peuple esolave.

Ayez donc de bonnes mœurs; non seulement vous en serez plus heureux, mais encore ce sera le coup le plus terrible que vous puissiez porter à l'aristocratie.

Peuple! le code des mœurs ne s'écrit point. Malheur à la nation où l'on a besoin de les dicter. Les loix sont faites pour les venger et non pour les prescrire. Cherchez-les donc dans votre cœur, voilà le grand livre. Portez les yeux sur le tableau des droits de l'homme, voilà l'explication; et sier alors de la majesté de votre être, levez-vous et marchez.

Les ennemis de la révolution qui connoissent mieux que vous le cœur humain, parce qu'ils sont méchans, redoutent bien plus le pouvoir des mœurs que le pouvoir législatif. Ils savent qu'on peut interpréter les loix, mais qu'on n'interpréte pas les mœurs. Ils seroient moins acharnés contre la révelution, s'ils ne prévoyoient pas que la révolution.

yous rendra meilleurs.

Jugez-en par leur conduite. Est-ce la perte des mœurs qu'ils prévoient, qu'ils redoutent ouqu'ils regrettent, qui sert d'aliment à leur perverse opiniatreté? Non! ils feignent de déplorer. l'avilissement du trône. Mais ce qu'ils détestent, c'est la lumière qui l'entoure; cette lumière qui ne leur permet plus de cacher à l'ambre de ce trône leurs vices et leur barbarie. Ils défendent les ministres. Est-ce par amour pour eux? Non! c'est qu'on peut tromper, séduire, aveugler, voler un seul homme plus facilement qu'une nation. Ils défendent le clergé. Est-ce la religion ou les prêtres qui les intéressent? Non! c'est le masque de l'une et la dépravation des autres, si commode pour sanctifier leurs forfaits. Ils plaignent la noblesse. Est ce par respect pour elle? Non! e'est la perte des compagnons de leur oppression dont ils soupirent. Ils voudroient voir enfin renaître l'ancien régime, Pourquoi? C'est qu'ils ont besoin de l'autorité du crime; et quand ce besoin se fait sentir, c'est que l'on frémit, non de l'autorité des loix ; mais de l'autorité des mœurs.

Peuple! vos ennemis ont d'abord eu recours à la force; ce moyen est illusoire, mais c'est la premier qui s'offre aux méchans. Les conjurations, en se reproduisant sans cesse, se sont énervées; elles ne sont plus aujourd'hui que de méprisables fantômes. La finèsse va succéder à la force: prenezy garde! et c'est sur tout à étouffer vos mœurs au berceau qu'elle va s'attacher, d'autant plus dangereuse qu'elle sera plus couverte. C'est l'insecte qui se gorge de sang, et dont on ne sent point la morsure. Comment agira cette finesse? Le voici.

Vous sortez, peuple français! d'un long sommeil, où tous les rêves de la volupté salissoient vetre imagination. La France entière n'étoit quo le palais de Sardanapale, et le spectacle des honteux plaisirs de vos tyrans engourdissoit vos sens, gangranoit votre cœur, et putréfioit votre ame. A votre réveil, vous avez franchi le seuil de ce palais du crime: mais on compte peut-être beaucoup sur les souvenirs qui vous en restent. Ce sont les passions que l'on va charger de la cause de l'aristocratie; et tandis qu'au dehors les gouffres du jeu et les temples de la débauche seront ouverts et protégés, que les théatres ne vous offriront que la mollesse, au dedans de vos asyles on fera refouler un torrent de livres corrupteurs, d'ouvrages libertins, de gravures licencieuses (1), qui déià commence à se déborder. Si vous mordez à cet appât, si vous n'y reconnoissez pas le besoin que l'on a de votre dépravation, c'en est sait de votre liberté. Paralysé par le poison d'une lecture pestiférée, sentirez-vous alors la nécessité d'entendre les austères écrivains qui combattent pour votre liberté? Votre ame débile ne pourra plus digérer la crudité de leurs préceptes ; dans l'oubli de vous-même, vous ne vous souviendrez plus de la patrie, et vous serez tombé dans l'épouvantable opprobre d'être indifférent même à la joie de vos ennemis.

Voilà cependant leur espoir! voilà ce qu'ils attendent du temps leur unique idole! et c'est par une contre-révolution morale qu'ils se flattent de consommer par degré une contre-révolution physique. Quel est, ô peuple français! le préservatif d'un aussi grand malheur? Il est entre vos mains; ce sont les bonnes mœurs, ces filles antiques de la nature et de la liberté qui, cachées dans les forêts du Scythe, vainquirent Darius, dont le bras avoit vaincu le monde. Peuple français! vous voilà prévenu. Laissez maintenant vos ennemis s'entacher

<sup>(1)</sup> C'est la multiplicité effrayante de ces ouvrages licencions qui se vendent au palais Royal, qui rend cet article aussi important que nécessaire.

à leur aise, aux yeux de la postérité, de la plus iasigne mauvaise foi par cette foule de libelles antinationaux qui, pour venger l'humauité, seront immortels comme la bible de Jacques Clément-Laissez-les se vautrer dans la fange impure de leurs sales compositions. Passez auprès d'elles comme le bloc de glace passe sans se fondre à côté du feu. que les enfans allument sur la rive. Mais gardez de vous plaindre de leurs écrits, et voyez que c'est de. leur part un attentat oblique contre la liberté de la presse; et c'est pour arriver jusqu'à eile qu'ils. chercheront à corrompre vos mœurs; ils savent. que, où règne la liberté de la presse, la liberté de. la nation est toujours vierge : voilà pourquoi ils. voudroient la détruire. Mais ils savent aussi que la pureté des mœurs, unique conservatrice de la liberté de la presse, assigne à chaque ouvrage la place qui lui convient; et voilà pourquoi les mœurs. seront les premiers objets de leur attaque. En effet, chez une nation libre et vertueuse, quel homme oseroit écrire ce que le dernier citoyen rougiroit de faire? Où les mœurs exercent la censure, il n'est bientôt plus de livres dangereux. Quand l'opinion publique a la vertu pour base, laissez sans crainte au pervers le droit d'écrire ce qu'il voudra : cette impunité est la plus grande des punitions. Nul homme n'a le droit d'empêcher un autre homme d'écrire, de publier ce qu'il lui plait; mais tout homme a le droit d'être ferme dans les principes du bien : et si tous s'accordent dans la sévérité de leur pratique, que devient l'ouvrage licencieux? Les livres n'ont de droit sur les mœurs que celui que l'homme leur concède; mais les mœurs ont un droit sur les livres qu'ils ne peuvent éviter.

Ainsi, dans une république où tout se meut en bien, la liberté d'écrire en mal n'est plus qu'une chimère. De là, par la pureté des mœurs, ò peuple français! vous vous conserverez la liberté de la presse, ce rempart de votre liberté nationale; et sans qu'ils s'en doutent vous l'ôterez à vos ennemis:

cola vaut la peine d'y penser.

Les devoirs envers la patrie, voilà, peuple français, le premier chapitre du livre des mœurs. Le premier de ces devoirs est de lui consacrer votre temps, vos forces, votre génie. Toutes les portes de son service vous sont ouvertes; mais la théorie même de ce service yous est nouvelle. Où en retrouveriez-vous la trace, vous peuple qui ne trouveriez pas dans l'histoire une révolution aussi auguste que la vôtre? Crovez-vous qu'une autre étude vous soit maintenant permise? Ce vaste amas de loix, d'erreurs, de préjugés que quatre mille siècles amassèrent avec orgueil, s'est évanoui devant vous. Le 14 de juillet fut pour vous le jour de la création du monde. Etudiez donc la propriété des semences qui doivent fertiliser ce monde nouveau. L'ignorance des ressorts de l'administration, cette ignorance dont l'heureux partage garantissoit jadis l'artisan modeste, le laboureur timide, de la douleur d'apprécier les manœuvres perfides des satrapes de la France, cette ignorance aujourd'hui seroit un crime pour eux. Un jour, le salut d'une famille infortunée, d'une cité, d'un canton, de l'empire peut-être, dépendra d'eux; et se trouveroit il maintenant un Français assez vil pour apporter dans les places une ineptie capable de rappeler à l'esprit le temps odieux de la vénalité des charges? Votre constitution, voilà. peuple français, l'unique science que vous devez approfondir! On sait tout quand on sait répondre à toutes les demandes que la patrie peut nous faire. Cette science amènera, ennoblira vos délassemens; c'est par elle que vous connoîtrez tous les charmes de la fraternité, tout l'enthousiasme des dévoûmens, et sur-tout la douceur de former aux vertus cette génération naissante, dont la félicité vous a coûté tant de travaux, et que vous devez rendre assez grande pour sentir vos bienfaits. Et puisqu'il existe encore des hommes en France amoureux des distinctions, mettez entre leurs mœurs et les vôtres

une si grande distance, qu'on les reconnoisse au premier coup-d'œil, et qu'on ne les confonde jamais avec le peuple français.

Sur un mandement de l'évêque de Nancy.

Quelques uns de nos parlemens se débattent encore au milieu des décombres de l'ancien ordre judiciaire, et le haut clergé, qui veut aussi mourir avec éclat, cherche à attiser le feu de la guerre civile avec des mandemens fanatiques. L'évêque de Nancy vient d'en donner un de sa façon au sujet des troubles qui opt affligé la capitale de son diocèse. La forme de ce mandement tranche singu-· lièrement avec les principes de la révolution. Le prélat y prend le titre d'éveque, par la grace du saint siège apostolique, conseiller du roi, primat du duché de Lorraine, etc. Le frontispice est décoré de deux larges cartels où sont tous les attributs de l'épiscopat, crosse, mitre, chapeau, couronne, franges, cordons, croix, avec les armes et legende. Ces armes sont trois torches enflammées, et la légende lux nostris hostibus ignis,

Cet étalage, ridicule autant que contraire aux décrets de l'assemblée nationale qui proscrivent les armoiries est autres attributs féodaux, est parsaitement dans les principes de l'abbé de la Fare. Ce petit prélat, tout bouffi de vanité et d'arrogance, s'est essayé aux affaires publiques dans la place d'élu général de la ci-devant province de Bourgogne. Il a été absolument nul dans cette place; . et l'on ne se seroit pas apperçu de son éxistence à l'assemblée nationale, sans quelques discours dans la cause du clergé, ouvrages de l'un de ses grands vicaires. On se rappelle la gradation insultante qui terminoit le sermon qu'il prononça dans l'église de Saint-Louis de Versailles, avant l'ouverture des états-généraux. Dieu qui proségez l'empire français, recevez les vœux du clergé, les prières de la noblesse, ET LES HUMBLES SUPPLICATIONS DU TIERS-ÉTAT! Quelle impudence! heureusement les temps sont bien changés!

## : L'instruence des habits bleus sur la révolution.

Le costume ecclésiastique occupa un moment l'asmblée nationale, et si l'on y décréta sa conservation, ne fue point à l'unanimité; plusieurs membres opisient pour l'interdire aux prêtres hors de leurs foncons. Les intéressés n'assitèrent pas de sang froid à ce ébat. Ils prévoyoient que les dépouiller de leurs habits e caractère, c'étoit leur enlever le seul point de ralinent qui leur restoit, et dont ils pouvoient tirer parti lans l'occasion. Cétoit détruire l'une de ces petites causes qui produisent de grands effets; c'étoit ôter à l'esprit de corps un des puissans moyens de se perpétuer. En un mor, c'étoit priver le clergé d'une ressource pour se maintenir toujours un ordre, en dépit de l'opinion publique et des décrets. L'assemblée nationale, effrayée ap. paremment du nombre des mécontens que chacune de ses réformes grossissoit de jour en jour, crut devoir laisser cette petite satisfaction à une corporation d'hommes, accoutumés cependant à profiter de tous leurs avantages. Puissions - nous n'avoir pas bientôt sujet de nous en repentir!

L'uniforme militaire de la garde nationale, vient aussi de fixer un instant les regards de l'assemblée, qui n'a pas dédaigné à ce sujet de descendre aux détails les plus minces, et qui décréra jusqu'au mode du bouton.

C'étoit plutôt ici le cas de faire main-basse sur un tostume que les bourgeois aisés de la capitale (et non les cuoyens) imaginerent, sans prendre l'avis de leurs représentans, et sans consulter l'opinion publique, laquelle, depuis les premiers jours de la révolution, applaudissant à la prise d'armes, désapprouva constamment l'endossement des habits bleus.

Le général fut dans le temps l'un des plus ardens moteurs de l'uniforme parisien. Alors peut-être on pouvoit poser en question les avantages ou les inconvéniens de cet habit. Une expérience d'une année nous met 2 même aujourd'hui de prononcer pour ou contre.

Quant'aux avantages, on conviendra sans peine que la révolution n'est point due à l'habit, dit national. Elle étoit faite le soir du 14 juillet, et elle fut consolidée les 5 et 6 octobre, sans en être redevable aux habits

No. 67.

bleus, qui se laissèrent entraîner à cette seconde insurrection par leurs concitoyens sans uniforme.

- Les deux plus brillantes époques de notre histoire sont donc l'ouvrage du peuple français dirigé par l'opinion, et ne portant pas encore la livrée de Mars.

Le jour d'une revue, il est agréable à l'œil de voir un bataillon parisien, vêtu d'un beau drap bleu de roi, et rivalisant le plus beau régiment de France sous l'an-

cien ministère.

Des groupes de citoyens, n'ayant d'autre signe de ralliment que la cocarde parisienne et le mot de L'ordre, n'offroient pas un coup-d'œil aussi brillant, quand on les rencontroit pendant le mois qui suivit le 14 juillet. marchant en silence le long des rues de la capitale, faisant halte dans les carrefours, et se pénétrant des devoirs d'hommes libres, dont ils commençoient l'apprentissage.

C'est dans ces premiers jours de la révolution que nous étions véritablement tous frères. Les citoyens de Paris se gardant eux-mêmes ne formolent pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui l'armée parisienne. Les citoyens, sous les armes, n'étoient pas encere divisés en grenadiers, fusiliers et chasseurs. Il n'y avoit pas encore d'épaulettes, ni de panaches, de hausse-cols. ní de retroussis (1). Des dragonnes d'or n'étoient pas suspendues au pommeau cisclé de nos sabres élégans. Il n'y avoit point d'état - major, point d'aides de camp. Les patrouilles mettoient à leur tête, non pas l'individu le plus riche ou le plus vain, mais le patriote qui montroit le plus d'ardeur, ou qui avoit quelque expérience. L'artisan, en habit de travail, portoit sans rougir le mousquet à côté de son voisin, vêtu selon ses moyens; le pauvre marchoit de front et sur la même ligne avec le riche. L'égalité étoit dans toute sa ferveur.

Les officiers de ligne, ces suppôts actifs du desposisme, tentés de rire à la vue de cette bigarrure de vétemens, étoient bientôt rappelés à un autre sentiment,

<sup>(1)</sup> Malheur au corps législatif qui se compromet. par des dispositifs ridicules et prêtant à la plaisanterie! On se doute que nous voulons parler des deux mots constitution et liberté, qu'un décret ordonne de tracer sur les retroussis de l'uniforme national.

pour peu qu'ils osassent fixer le maintien sérieux et imposant du citoyen, gardant lui-même sa famille et ses

foyers.

En se temps-là, au milieu de l'ébranlement général, au sein du désordre universel, ayant à redouter les troupes de ligne hors de la ville, et les fausses patrouilles dans l'intérieur, la police de la capitale, jadis l'objet des continuelles sollicitudes de quantité de magistrats, alla comme d'elle-même; et il n'y avoit pas encore d'habits bieus aux portes du trésor public, de la maison de ville, des prisons. Un simple réglement du comité permanent, observé avec zèle et fidélité, fit face à tout, soutenu par des citoyens sans uniforme, mais bons patriotes. Une vigilance imperturbable déconcertoit les ennemis du repos public et de la liberté nationale, et tout cela s'exécutoit sans frais, sans morgue, sans abus d'autorité, sans esprit de corps.

Le premier unisorme qui parut, et c'étoit le général

qui le portoit, changea la face des choses.

Jadis chaque hameau avoit son seigneur, qui traitoit de vassaux les habitans du lieu. Il n'y a plus de nobles, et par conséquent plus de vilains ou de sers : mais les ci-devant privilégies ne perdent pas courage. Ils se font nommer commandans de la garde nationale de l'endroit, et nomment les villageois léurs soldats. La discipline militaire n'est pas le seul lien qui attache les soldats patriotes pauvres à leurs chess aristocrates, mais riches. Ceux-ci savent, par des cadeaux d'uniformes, et par des fêres dont ils payent tous les frais, pour ch avoir tous les honneurs, gagner à eux les moins aisés d'entre la multitude. Un reste de vieille habitude agit sur l'esprit des autres. L'amour-propre et la vanité s'emparent de la troupe enrôtée bien vêtue. Pour peu que le ci-devant seigneur du lieu daigne populariser, c'en est fait ; toute la garde nationale de la ville, du bourg ou du hameau est à ses ordres. Il pourra en imposer, quand il le jugera à propos, à la municipalité elle-même, et conduire ses soldats là où il voudra. Nous laissons à nos lecteurs sagaces, le soin de tirer eux-mêmes les conséquences alarmantes de cet exposé: et voilà où peuvent nous mener l'uniforme et la discipline militaire, que nous nous sommes empressés d'adopter. En sorte que s'il n'y a plus de livrées, les couleurs nationales semblent en tenir lieu, aux regards des aristocrates placés à la

tête de leurs ci-devant vassaux devenus soldats. Par cet arrangement, il arrive encore que les distinctions sociales, dont on prend à tâche de diminuer le nombre, dans le fait se multiplient. Nous avions la caste des militaires soldés; nous avons de plus celle des gardes nationales: et remarquez comme celle-ci prend merveilleusement déjà l'esprit de corps, et commence à ne plus communiquer avec ses frères non habillés. Déjà dans les assemblées publiques, les citoyens bleus-de-roi qui sont de garde, accordent des préférences marquées à leurs camarades hors de fonctions, mais vêtus comme eux. Déjà le patriore sans uniforme est obligé de rester derrière son semblable, et même de lui ceder sa place, parce que celui-ci est bleu de roi. Déjà des barrières odieuses s'élèvent entre eux. On éconduit, on repousse l'habit civil; on accueille, on carresse l'uniforme national. Le peuple, qui a fait la révolution sans être en unisorme, murmure en vain de cette violation journalière des droits de l'homme et du citoyen. En vain s'estil dejà écrié plus d'une fois : A bas les habits bleus! Onne tient compte de ses justes réclamations. On l'aigrit, et l'on ne s'apperçoit pas qu'il n'en faudroit peut être pas davantage pour mettre en danger la chose publique.

Que n'imitions-nous nos représentans! n'ont-ils pas secoué le plus tôt possible cette étiquette ridicule et sotte, dont la cour voulut leur imposer le joug honteux? Où sont les panaches et les chapeaux rabattus, dont on leur avoit prescrit de s'affubler selon leur condition? Ils moment à la tribune sous leurs habits privés; et les décrets émanés de la bouche du président, vêtu comme tout autre citoyen, n'en sont pas moins révérés. Que n'en faisions nous de mêmel Fidèles à nos postes, n'en imposons aux ennemis de l'ordre public, que par un maintien assuré, et non par un uniforme bleu-de-roi.

Et ne vous appercevez vous pas que le soin de vos habits vous enlève un temps précieux à vos affaires domestiques? Occupé de ses parures militaires, jaloux de les porter dans toute leur fraîcheur, le jeune citoyen armé prend aisément le goût d'une profession qui ne doit pas être la sienne. Il rentre dans ses foyers brûlant d'une ardeur martiale qui en impose, mais fort refroidi sur ses devoirs de famille, et sur les études indispensables à l'état auquel il s'est destiné.

Les femmes achèvent le prestige par les éloges qu'elles

ont la foiblesse de ne pouvoir refuser à un vêtement lesse et brillant.

O vous! dont les applaudissemens indiscrets n'ont pas nui à l'attachement de nos gardes nationales pour leur uniforme, jeunes beautés! apprenez à être citoyennes, et entrez davantage dans le véritable sens de la révolution! Faites-nous grace d'un uniforme plus ou moins galant! Contentez-vous de nous voir parés de vos chiffres, de vos couleurs, et n'exigez pas que, pour vous plaire, nous devenions des soldats de théâtre; des damoiseaux sous les armes!

Nous ne nous mésions pas non plus assez des encouragemens que les aristocrates eux-mêmes donnent à nos heureuses dispositions, et à nos premiers succès sous l'habit militaire. Ils entrevoient déjà dans l'avenir le moment favorable qu'ils sauront saisir, de reprendre sur nous leurs anciennes habitudes, et de nous subjuguer de nouveau, sous le prétexte de nous asservir à la discipline militaire.

Mais il entroit dans les vues du général de donner à la garde nationale un air de régiment; il en assuroit d'autant son autorité. Il connoît le cœht humain et l'empire des sens sur l'imagination; il sait qu'on mone avec moins de peine des soldats qui ont cessé d'être hommes, que des hommes qui se font soldats pour leur sureté personnelle, et non pour la gloire de celui qui les commande.

Et cette émulation perfide qu'on aliume entre les gardes nationales et les troupes de ligne : ne voyez vous pas, citoyens, qu'on espère la faire dégénérer bientor en jalousie? Quelle satisfaction nous aurieus procuré à nos ennemis, s'ils nous voyoient nous égorger les uns par les autres! Comme its jouiroient de se voir doublement venges, et de la défection primitive de leurs soldats, et des réclamations impérieuses de leurs prétendus vassaux! Ne leur donnons pas cette satisfaction. Veillons à la sureté de nos personnes, à la conservation de nos propriétés, à la paix de mos foyers. Tenons nos armes en hon etat, chacun chez soi; mais ne perdons pas notre temps à rivaliser des guerriers de profession. Usons nos uniformes; mais avons le bon esprin de nous en passer à l'avenir. Souvenons-nous que nous leur sommes redevables de la loi marriale; et remarquons qu'ils motivent la plupart de ces assasmars d'honneur qui se multiplient tant de jour en jour.

Pour nous conserver libres; nous falloit-il donc des labits d'ordonnance? S'il est nécessaire à un état de

n'avoir qu'une loi et qu'un impôt, est-fi indispensable aux membres de l'état de ne porter que le même vêtement? Réservons-le à nos troupes d'ligne, si toutefois nous ne pouvoir nous passer de troupes soldées. Cette masse redoutable, séduite et mise habilement en œnvre par le pouvoir exécutif, ne seroit peut-être que trop disposée à devenir un levain capable de soulever le joug salutaire des leix. Il est essentiel que celui qui trafique de sa valeur soit sans cesse r marqué, et qu'il ne puisse faire un pas sans qu'on s'en apperçoive. Mais à des citoyens, un habit d'ordonnance!... Cela blesse toutes les convenances.

L'uniforme national auroit peut-être moins d'inconvéniens, si tous les individus de la république, pauvres comme riches, avoient la faculté de s'en revêtir; mais puisque la dixième partie des habitans de l'empire peut à peine se le procurer, citoyens, renoncez-y tout-à-fait.

Parisiens, c'est à vous sur-tout à donner cet exemple. Que tous ceux donc qui portent cet uniforme se présentent au milieu de l'assembléé générale des patriotes; que le commandant, ou tout autre, en leur nom, se dépouil-Jant le premier et de la dragonne et de l'épaulette, et du bonnet de grenadier et de l'habit bleu de-roi, s'écrie en apostrophant les citoyens mal-vêtus des fauxbourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau: Camarades! puisque ce drap bleu-de-roi blesse vos regards, et rompt l'harmonie qui doit régner parmi des frères, tous enfans de la même patrie, ch bien! nous venons ici le mettre bas à vos yeux; marchons sous la même bannière avec nos habits de famille. Les héros du 14 juillet peuvent se passer d'uniforme pour en imposer aux suppots de la tyrannie. Qu'ils viennent ! nous avons fait nos preuves; s'ils ont pu les oublier, nous sommes prêts à leur donner la même leçon. Nous n'avons besoin que d'attacher notre cocarde au bonnet de la liberté.

Citoyens en uniforme, si vous ne prenez ce parti, craignez le ressentiment mal étouffé du peuple. Le peuple sous les armes au mois de juillet offroit une phalange de 300 mille guerriers; 24 mille hommes bien vêtus auroient mauvaise grace de menacer de la loi martiale une phalange de 300 mille individus jaloux de leurs droits et armés. Craignez de teindre votre uniforme de votre propre sang versé par vos frères trop long-temps mécoanus et méprisés. Craignez une guerre civile pour

des habits bleus-de-roi.

#### Un mot aux journalistes de province.

Nous avons beau parcourir la plupart des journaux de province, nous n'y rencontrons jamais le plut petit mot d'avis sur les manœuvres sourdes des ennemis de la révolution; jamais une réflexion en faveur du peuple; jamais le moindre élan de patriotisme; jamais rien pour la liberté. Et cette prosonde inertie est bien faite pour

révolter les amis du bien public.

Nous leur rappelons donc ici, et c'est un devoir sacré dont nous nous acquittons, que la vocation d'écrire n'est honorable que quand elle a pour but l'amour de la patrie, la liberté du peuple, la défense des droits de l'homme, et la dénonciation des méchans; que la liberté de la presse n'est fondée que sur l'opinion que la vertu d'une nation a de la vertu de ses membres, et pour discerner ceux qui sont dignes de son estime par leur marche constante dans le chemin de la vérité, d'avec ceux qui ne méritent que son mépris, soit par leurs écrits indolens, soit par leurs paradoxes pervers. La liberté de la presse est la plus sage de toutes les institutions; elle charge adroitement l'amour-propre d'arracher le masque dont se couvrent les vices.

MM. les journalistes de province, seroit-ce par hasard l'aristocratie de vos municipalités qui vous géneroit?
Quelle odieuse foiblesse! Un vil respect pour quelques
hommes vous arracheroit au respect que vous devez à
la nation? Si, comme citoyens actifs, vous avez eu la
mal-adresse de mal choisir vos officiers, que vous restetil à faire pour réparer votre faute, sinon de les surveiller sans cesse, d'éclairer vos concitoyens sur leurs
prévarications, de les dénoncer à l'opinion de la France,
et de faire ainsi graduellement remonter jusqu'à l'assemblée nationale la défiance qu'elle doit concevoir de
leurs principes? Que craignez-vous? qu'ils arrêtent vos
presses? Ils n'oseroient. La loi veille. Qu'ils vous haïssent? Tant mieux. La haine des pervers est honorable.

De quelle vive indignation n'est-t-on pas saisi quand on voit le Journal de Lyon circuler dans toute la France, hontensement muni d'un permis d'imprimer, signé Berthelot, officier municipal. Ainsi un homme libre, un journaliste se voue à la honte hebdomadaire de se dénoncer lui-même à tout l'empire comme le plus la che des hommes,

comme le violateut profane du premier, du plus saint de tous les droits, le droit de penser tout hant! Un homme libre ne rougit pas de tenir d'un autre la permission de ne pas dire ce qu'il voudroit dite, et il est assez borné pour ne pas sentir que ce Berthelot ne lui permet d'imprimer son journal que pour cacher au public ce qu'il se permet sans doute contre la loi l

Eh bien! MM. les journalistes de province, nous parlerons, nous, & vous ne parlez pas; et nous n'aurons besoin que de la permission de la vérité. En conséquence, nous invitous tous ceux qui auroient éprouvé quelques vexations aristocratiques des municipalités, des directoires des départemens, des tribunaux expirés, et des tribunaux naissans; ceux qui s'appercevroient de quelque atteinte portée à la constitution et à la liberté de la nation; ceux enfin qui découvriroient quelques menées, quelques mouvemens, quelques complots dangereux à la patrie; nous les invitons, disje, à s'adresser à nous, à nous les dénoncer sans crainte et sans délai; et nous leur jurons qu'ils trouveront en nous le zèle fraternel et patriotique qu'ils ne rencontrent pas sans doute dans les journalistes glacés, que quelque génie malfaisant a placés à leurs côtés.

La dame Pluvier, demeurant à Paris rue de l'Echelle, a été assassinée du 14 au 17 octobre. Le dimanche, le portier de la maison où elle demeuroit, inquiet de voir toujours son appartement fermé, se décida, accompagné de quelques voisins, à en faire enfoncer les portes; ils trouvèrent la dame qui avoit été assommée à coups de bâton, et sa domestique qui avoit eu le cou coupé, Nous n'indiquerons aucun auteur de ce meurtre, parce qu'il n'existe point encore d'indice bien marqué.

Il y quelques jours, un particulier est arrêté et conduit au district de l'Abbaye-Saint-Germain; on lui trouve différens passe-ports sous des noms différens; là, par l'effet d'un hasard surprenant, un marchand de vin, nasit de Vesoul, le reconnoît pour être M. de Quincy, conseiller au seu parlement de Besançon, accusé d'avoir, par le moyen d'une mine, tait sauter en l'air ses ci-sevant vassaux rassemblés à une sête à laquelle il les avoir invités. Il a été conduit aux prisons de l'Abbaye.

Da

#### De la conscience de M. de la Fayette:

Les mandataires provisoires de la commune sont fort soupconnés d'avoir été les dupes d'un coup-monté lorsqu'ils ont arrêté que tous les membres de la commune provisoire, et M. le commandant général, feroient le sergient de n'avoir reçu directement ni indirectement aucuns deniers publics, depuis qu'ils sont en place.

Nous observerons que demander un pareil serment, c'est exiger une chose insignifiante, illusoire et ridicule, Ceux qui auroient reçu de l'argent, l'auroient reçu contre leur conscience. Celui qui auroit ttahi sa conscience en recevant de l'argent, n'autoit pas manqué de la trahir, pour assurer qu'il n'a rien reçu; donc le serment est illusoire et ridicule.

Comment s'imaginer qu'un conseil général, composé de 240 personnes, qui à de grands talens, à une habitude de raisonnement, ne peut manquer d'allier par peu de sens commun, puisse avoir résolte unanimement une ineptie aussi marquée, non-seulement l'avoir résolue, mais l'avoir soutenue avec acharnement, et accomplie avec un faste digne de la scène, et une publicité affectée?

Comment se défendre du sompçon que ce n'est là du un coup-monté, qu'une comédie, le pendant de rant d'autres jouées dans tous les coins de Paris?

Quel est d'abord le premotent de la motion qui a produit l'arrêté du sermont? Cast l'abbé Fauchet, deprèneur infatigable de M. la Fayeste dans toutes les tribunes sédentaires ou portatives de Paris; celui qui at la motion de nommer M. la Fayeste commandant général, généralissime de toutes les gardes nationales du royaume, lors du débat naissant entre MM. la Fayette et Charles Lameth, motion à laquelle M. la Fayette eut le bonheur d'assister pour faire, sans retard, la réponse que chacun sait.

Ce n'est pas là le plus extraordinaire; chservez, de grace, que ce n'est qu'après la confection des nominations municipales, lorsque le refus des municipales et du maire de prêter le serment ne peut plus tires à conséquence, que la motion du semment est faite.

C'étoit, ce me semble, avant les nominations qu'il falloit faire cette motion; car, comme il n'est pas douteux que le maire et les municipaux, nommés de nouveau, auroient resusé de lever la main aussi bien avant qu'après, vu l'importance politique et morale que les mandataires ne peuvent disconvenir franchement d'avoir voulu attacher à leur arrêté, il seroit arrivé que pas un des anciens municipaux, à commencer par le maire, n'auroit été nomm

Mais puisque, en dépit des raisonnemens les plus simples, les choses se sont trouvées arrangées de manière que les municipaux, en refusant sans péril de prêter le serment, ont pu fournir à M. la Fayette l'occasion remarquable de se trouver seul, sur le perron, à lever la main devant tout Paris (1), pour attester son désintéressement, dont personne assurément ne s'imaginoit avoir besoin de lui demander compte, puisque cette cérémonie purement municipale se trouve, par les contre-coups, tomber toute entière sur le front du commandant général; comment nous défendre d'analyser cette prestation unique et pompeuse, et de sourire à l'aspect de ces tours de passe-passe?

M. de la Payette à donc juré, « qu'il n'avoit rien recu, ni directement, ni indirectement; que sa fortune étoit au service des révolutions; qu'il l'avoit déjà employée A deux; et que très-volontiers, et du meilleur de son

voeur : il l'employeroit à une Troisieme ».

Qui affirme ce qu'il pense ne se parjure pas. Nous sommes très-sincérement éloignés de croite que M. la Fayette riait pas pensé ce qu'il a affirmé; nous pensons même qu'il a fait plus, et qu'il l'a médité.

<sup>(1)</sup> Un épais cordon de gardes nationales entouroit la Greve, dans un profond reculement. Un grenadier mational, mais sans habit bleu, et alors simple citoven. éleva la parole, au moment du serment de M. la Fayette: il prétendit que l'on devoit laisser approcher le peuple. et que c'étoit au peuple à entendre le serment. Entrez entrez, sui dirent les majoriens; il perce les files, et quand il's y trouve engage, on le serre, on le saisit, et on l'emmène en prison La belle opposition!

Mais il s'agit d'examiner si, en pensant, M. la Fayette

a pensé juste.

A quelque haute estimation que puisse se monter la fortune de M. de la Fayette, l'opinion générale cependant, qui, chemin faisant, calcule tout bas, est que les dépenses inouies faites pour l'agence et les chevauchemens. de l'état-major, et sur-tout des aides-de-camp; dans soutes les parties de la France et de l'Europe, n'ont pu être à la charge de M. la Favette; il est trop évident que la fortune de M. la Borde, n'auroit pu même

v suffire.

Il reste à savoir, si ces chevauchemens des aides-decamp n'one jamais été employés et appliqués au service particulier de M. la Fayetto; si dans ses recherches privées contre MM. d'Orléans et Mirabeau, dans les pents services rendus privativement à la cour et aux ministres, tant permanens que voyageurs; siles lumières! les renseignemens, à lui particulièrement nécessaires, cherchés à toute bride; si enfin toutes les missions ! lui seul importantes, ont été faites à son compte, bien distinctement des gratifications puisées, chez le trésof rier de la ville, ou des Perits-Champs : car il suffir roit d'une cote mal-taillée dans l'une de ces gratifications dans un seul acquit de dépenses où le service personnel de M. la Favette se seroit trouvé mêlé avec celui de la chose publique, pour que M. la Fayette ent reçu indirecement quelques deniers publics; et alors, il est evident qu'il auroit bien affirmé ce qu'il pensoit, mais qu'il n'auroit pas pensé juste; de la company d'un

Comme M. la Fayette est un penseur, et que les pens seurs out ordinairement des conjectures très - probables sur l'avenir, nous demanderons à M. la Fayette ce qu'il entend par une TROISIEME RÉVOLUTION qu'il conjecture possible, puisqu'il s'offre à la maintenir. Un homme de grand sens, qui dit toujours beaucoup de choses en peu de mois, n'est pas dans le cas d'être soupconné, lorsqu'il parle si ostensiblement au peuple et devant la

loi, de dire des choses vagues.

#### Municipalité de Strasbourg.

Le genre de despotisme le plus dangereux pour la liberté, est celui qui est revêtu des formes légales. Elle est dans le plus grand péril, lorsque des chess nommés, par le peuple, abusent eux-mêmes du pouvoir qui leur est confié. Ce peuple n'auroit-il donc fait que changer de maîtres? N'auroit-il échappé aux vexations mimistérielles et parlementaires, que pour retomber sous le régime arbitraire des municipaux?

-s.Lo. corps municipal de Strasbourg, comm d'ailleurs parson attachement là la nouvelle constitution let aux bons principes, vient de commettre un abus d'autorité à l'égard des juifs, qui fréquentent cette ville, en leur défendant de colporter et de hossiner hors le temps des foires, et même de s'assembler jours de dimanche et fête dévant les cafés et autres lieux publics: Cette ordonnance, faite spécialement pour les juifs, me tend qu'à prolonger l'état de mépris, et d'avilissement dans lequel ild vivant en Loratine et en Alsace. A Strasbourg sur-tant pils sont stellement dégradés, qu'il ne leur est pas permiss d'y avoir un plomicile, mi même d'y coucher.

Il sereit temps que l'assemblée nationale, qui a ajourné la question de savoir si les juis polonois et allemands four elent des droits de citoyen actif, s'occupat enfin de four sort. Pour que l'ét pas les assimiler aux juifs portugais et avignonois, auxiquels vous avez solemellement accordé le droit de cité. Ou déchirez votre déclaration des droits, ou prononcez hautement la liberté des araélites qui habitent le royaume. Craignez qu'on ne dise enfin : cette déclaration des droits n'est qu'un leurre mensonger pour les pétiples, et les ambiéteux hyppérites (i) qui l'ont provoquée ne s'en sont servi que comme d'un marche pied pour arriver aux places et aux dignités.

Mais, direz-vous pent-être, les opinions religieuses des juifs s'opposent à nos principes politiques. D'abord, si cela est, pourquoi avez vous admis les juifs portugais et avignonois? N'ont-ils pas les mêmes dogmes que les allemands? Quelle est cette inconséquence de craindre de la part de ces derniers ce que vous peredoutez pas des autres? C'est ainsi que les petites considérations, les ménagemens pusilfanimes compromettent tou-

<sup>(1)</sup> C'est M. de la Fayette, dit-on, qui a fait dans l'assemblée nationale la motion d'une déclaration des droits.

jourt les législateurs. En sacond lieu, tyranniser les hommes sous le prétexte de l'incompatibilité des opinions, est une atractité impardonnable. L'opinion n'est pan un crime, c'est l'acte sent qui est punissable; vous avez des loix, elles séviront contre les compables. D'ailleurs, n'est il pas absurde de vouloir randre les juifs responsables des géveries de leurs rabins? C'est insiter la syrannie du parlement d'Angleterre, qui, pour tenir dans l'avilissement les eatholiques, les charge impitoyablement de toute la défaveur des soundaleuses opinions de l'église ulmanagaine.

M. Rewbelt, député d'Alsace, a prétendu que les usures énormes que les juifs ont exercées sur le peuple des campagnes, avoient tellement indisposé les Alsaciens, que le jour on on leur accorderoit l'état civil, seroit éclui de leur massacre. C'est une calomnie abominable contre les catholiques, que de leur prêter d'aussi horribles dispositions. Elle est si peu fondée, que les juifs demandent à grands cris leur liberté. Voulez vous les tenir dans les fers sous prétente de les défendre l' Certes l c'est une étrange manière de faire du bien aux hommes, que de les enchaîter musigré eux.

Le moment est venu, ou jamais, de rendre l'état civil aux jurs. La philosophie a germé au sein des campagnes comme au milieu des villes, et les peuples, n'en doutons pas, verront sans murmure l'affranchissement de cette nation n'alheureuse. La raison, l'humanité, et même l'intérêt politique de la France sollicitent cette salutaire opération. C'est à l'assemblée nationale à repousser les préjugés de M. Rewbell; c'est à elle à donner au monde le sublime exemple d'accorder le droit de cité à toutés les sectes. Quel beau jour pour la philosophie, que celui où tous les peuples réunis sous l'étendart de la liberté, sans aucune distinction de culte, ne connoîtront d'auties ennemis de leur bonheur que les tyrans!

### ASSEMBLEENATIONALE

Séance du dimanche 10 octobre...

Bur le rapport fait par M. de Beaumetz, au nom du comité d'alienation, les articles suivans sont adoptés:

On a rendu le décret suivant sur les apanages.

« L'assemblée nationale, interprétant, en tant que de besoin, l'article 5 du décret du 13 août dernier, concernant les apanages, a décrèté et décrète ce qui suit!

Les apanagistes pourront faire couper et exploiter à leur profit, dans les délais ordinaires, les coupes de futaye qui doivent être coupées et exploitées dans le tours de l'hiver prochain, ainsi qu'ils aurolent fait, si le décret dudit jour 13 août dernier n'étoir pas intervenu, en se conformant par eux aux procès-verbaux d'aménagement, et aux ordonnances et réglemens intervenus sur le fait des eaux et forèrs».

Plusieurs membres ont discuté sur la définition du revenu net, et l'assemblée a ordonné l'impression du dis-

cours de M. Lamerville sur cet objet.

Le reste de la séance a été employé au rapport de l'affaire des colonies. La suite a été ajournée au mardi 12.

Seunce du soir. La communanté des orfévres ayant été admise à la barre, a demandé, par l'organe de M. de Grouvelle; que le contrôle sur les ouvrages d'or et d'argent fut supprimé, et a présenté un plan qui réunit aux intétuts du commerce une utile perception au fisc. M. le président leur a accordé les honneurs de la séance.

M. Chassey à repris la discussion sur l'alienation des biens nationaux, et les articles suivans ont été dé-

tretes:

XXI. « L'adjudication des bois taillis qui tomberont en coupe, et qui n'auroit pas été compris dans les baux, se fera dans la mêmé forme que ceux ci-devant, quand

le cas le réquetra.

XXII. « Les dispositions des articles 2, 3, 4 du présent titre, concernant les baux à ferme, auront heu à l'égard des baux à moinié ou à tiers-fruits. Mais pendant leur durée, les directoires de districts mettront en adjudication la pornon des fruits et tous les autres produits revenant aux propriétaires. Après leur expiration, ils mettront en ferme la totalité de la même manière que les autres biens.

XXIII. « Les directoires de district se feront teprésenter; soit par les fermilers, soit par les preneurs à moine un à tiers-fituirs; les baux et les actes de Chevel, pour vérifier; 1°. si à leur entrée les terres étoiens ensemencées, et si elles devoient l'être à leur sortie; 2°. si les bestiaux sont dans le même nombre et la même valeur, pour ensuite faire remplir aux preneurs leurs obligations sur ces deux objets.

XXIV. « Lors de la vente des corps de domaines ou métairies, si elle se fait en gros, les hestiaux, ainsi que les harnois et instrumens aratoires, seront vendus avec les domaines et métairies; mais si elle se fais en détail, les derniers objets seront vendus séparément ».

Nons donnerons le wingt - cinquième avec ceux qui n'ont point été donnés, lorsqu'ils seront tous décrétés;

XXVI. « Les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel, auront lieu à l'égard des réparations et des fournitures auxquelles étoient obligés les décimateurs ecclésiastiques. Néanmoins, tant ces derniers que les bénéficiers compris aux deux articles susdits, seront tenus d'acquitter les réparations et les fournitures pour lesquelles il y auroit contre eux des condamnations pre-noncées par des jugemens en dernier ressort.

XXVII. « Les héritiers des hénéficiers et des décimanteurs ecclésiastiques, qui seroient décédés depuis le premier janvier 1790, jouiront des avantages dont ceux-clauroient profité s'ils eussent vécu ».

#### TITRE III.

Du mobilier, des titres et papiers, et des procès.

ART. I. « Aussi-tôt après l'évacuation des maisons et laimens qui ne seront plus occupés, et des églises dans lesquelles il ne se fera plus de service, les directoires de district feront vendre tous les meubles, effets, ustensiles et ornemens, dont aucune destination particulière n'auroit pas été effectuée en vertu des décrets de l'assemblée. L'argenterie qui n'auroit pas été réservée, seta portée aux hôtels des monnoies, dont les directeurs dometont leurs récépissés au procureur-syndic, lequel les fera passer au procureur général syndic, pour les N. 67.

envoyer mix officiers qui seront charges de la direction

générale des monnoies.

II. "Il sera fait, de l'ordre des directoires des départemens, par les directoires de districts, ou par tels préposés que ceux-ci commettront, un catalogue des livres, manuscrats, médailles, machines et autres objets de ce genre qui se crouveront dans les bibliothèques eu cabinets des corps, maisons et communautés supprimées es conservées provisoirement, ou un récollement sur les catalogues ou inventaires qui auroient déjà étérfaits.

III, a Il sera fait ensuite une distinction des livres et autres objets à conserver, d'avec coux qui seront dans les cas de ne pas l'être. Pour y parvenir, les municipalités seront entendues dans leus observations; les directoires de districts les vérifieront, et ceux de départemens dont, reront leur avis, et enverront le tout au corps légis.

latif, pour être statue ce qu'il appartiendra.

IV. & Ceux des objets dont la conservation ne sera pas

arreice, sciont vendus.

V. « Les meubles, effets et ustensiles seront vendus dans un encan par tel officier qui sera choisi par le directoire du district, en présence d'un de ses inembres et déni officier municipal. Quant aux ornemens, il sera incressémment statué sur leur destination.

 VI: « La vente sera annoncée un mois d'avance par des affiches, de huitaine en huitaine, dans les lieux voisins

et accoutumés.

VII. « Quant aux livres, manuscrits, médailles, machines, tableaux et autres objets de ce genre, et qui se trouveront d'un grand prix, il sera incessamment statué sur leur destination.

VIII. « Les procès-verbaux de vente seront exempts de tous droits, excepté de quinze sous pour le contrôle; le prix en sera versé dans la caisse du receveur: du district.

IX. « Les dépositaires des objets ci-devant énoncés sesont tenus de les représenter à la première réquisition, à

peine d'y êste contraints même par corps.

X. « En cas de soustraction on de renéléodisdisa objets, si les soustracteurs ou renéleurs ne les représentent pas dans la quinzaine de la publication du présent décret, ou ne se soumettent pas d'en rapporter la vaileur, iléiseront poursuivis et punis suivant ju rigneur des loix.

XI. « Sont et demeurent exceptées, quant-à-présent, des dispositions des articles précédens, relatifs à la vente, les cloches des églises, monastères et convens. sur la destination ou emploi desquelles il sera statué sé-

parément.

XII. « Les registres, les papiers, les terriers, les chartes et tous autres titres quelconques des bénéficiers, Corps, maisons et communautés, des biens desquels l'administration est confiée aux administrations de département et de district, seront déposés aux archives du district de la situation desdits bénéfices ou établissemens avec l'inventaire d'iceux.

XIII. « A cet effet, tons dépositaires seront tenus, dans le délai fixé par l'article 10 ci-dessus, de les remettre auxdites archives, à peine d'y être contraints même par corps; et en cas de soustraction ou de recelé, si les sonstracteurs on recéleurs ne rapportent pas dans le même délai ce qu'ils ont enlevé, ou s'ils ne se soumettent pas de le rapporter, ils seront pour suivis et punis Suivant la rigueur des loix.

Séance du mardi 12. M. Barnave a repris son rapport sur la colonie de Saint-Domingue : il a fini par lire un projet de décret; plusieurs demandes ont été faites; M. le président les a rappelées; l'ajournement a été rejetté.

M. Mirabeau demandoit la parole. Il a été décidé que son prononceroit sans entendre personne. Le décret a

été adopté en ces termes :

«L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des colonies, sur la situation de l'île de Saint-

Domingue, et les événemens qui y ont lieu;

« Considérant que les principes constitutionnels ont été violés; que l'exécution de ses décrets a été suspendue, et ene la tranquillité publique a été troublée par des actes de l'assemblée générale séante à Saint-Marc, et que cette assemblée a provoqué et justement encouru şa dissolution;

« Considérant que l'assemblée nationale a promis aux colonies l'établissement prochain des loix les plus propres à assurer leur prospérité; qu'elle a, pour calmer leurs alarmes, annoncé d'avance l'intention d'entendre leurs .veux sur toutes les modifications qui pourroient être pro-Posées sur les loix prohibitives du commerce, et la ferme volonté d'établir comme article constitutionnel dans leur organisation, qu'aucunes loix sur l'état des personnes ne seront décrétées pour les colonies, que sur la demande

formelle et précise de leurs assemblées coloniales;

« Qu'il est pressant de réaliser ces dispositions pour la colonie de Saint-Domingue, en y assurant l'exécution des décrets des 8 et 28 mars, et en prenant toutes los mesures nécessaires pour y rétablir l'ordre public et la tranquillité;

« Déclare les prétendus décrets et actes émanés de l'assemblée constituée à Saint-Marc sous le titre d'assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, attentatoire à la souveraineté nationale et à la puissance législative; décrète qu'ils seront tenus pour nuis et non-avenus, incapables de recevoir aucune exécution.

« Déclare ladite assemblée déchue de ses pouvoirs, et tous ses membres dépouillés du caractère de députés à

l'assemblée coloniale de Saint-Domingue.

« Déclare que l'assemblée provinciale du Nord, les citoyens de la ville du Cap, la paroisse de la Croix-des-Bouquets, et toutes celles qui sont restées invariablement attachées aux décrets de l'assemblée nationale, les vo-lontaires du Port-au-Prince, ceux de Saint-Marc, les troupes patriotiques du Cap, et tous les autres citoyens qui ont agi dans les mêmes principes, ont rempli glorieusement tous les devoirs attachés au titre de français, et sont remerciés au nom de la nation par l'assemblée nationale.

« Déclare que le gouverneur général de la colonie de Saint-Domingue, les militaires de tous grades qui ont servi fidèlement sous ses ordres, et notamment les sieurs de Vincent et Mauduit, ont rempli glorieusement les

devoirs attachés à leurs fonctions.

« Décrète que le roi sera prié de donner des ordres pour que les décret et instruction des 8 et 28 mars dernier reçoivent leur exécution dans la colonie de Saint-Domingue; qu'en conséquence, il sera incessamment procédé, si fait n'a été, à la formation d'une nouvelle assemblée coloniale, suivant les règles prescrites par les-dits décret et instruction, et tenu de s'y conformer ponctuellement.

d'être exécutées dans la colonie de Saint-Domingue, jusqu'à ce qu'il en ait été substitué de nouvelles, en obser-

vant la marche prescrite par lesdits décrets.

' a Décrète néanmoins que provisoirement et jusqu'à ce

qu'il ait été statué sur l'organisation des tribunaux dans ladite colonie, le conseil supérieur du Cap sera maiment dans la forme en laquelle il a été réiabli, et que les jugemens rendus par lui depuis le 10 janvier dernier no pourront être attaqués à raison de l'illégalité du tribunal.

« Décrète que le roi sera prie, pour assurer la tranquillité de la colonie, d'y envoyer deux vaisseaux de ligne et un nombre de frégates proportionné, et de porter au complet les régimens du Cap et du Port-au-Prince.

« Décrète enfin que les membres de la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue et autres personnes mandés à la suite de l'assemblée nationale par le décret du 20 septembre, demeureront dans le même état, jusqu'à ce qu'il ait été ultérieurement statué à leur égard ».

Séance du mardi soir. M. Bouche a présenté un projet d'économie sur les contre-seings, qui a été décrété sans

discussion.

ART. PREMIER. « Il sera établi près de l'assemblée nationale un seul bureau pour le contre-seing des lettres et paquets et leur envoi à la poste, et il n'y aura sous le contre-seing de l'assemblée nationale de franchise que pour les lettres et paquets qui sortiront de ce bureau unique.

Il. « Ce bureau sera surveillé par les inspecteurs des

secrétariats-bureaux

III « Il y aura dans ce bureau deux ou trois commis au plus qui auront chacun une griffe numérotée, laquelle contiendra un point secret connu seulement de l'administration des postes qui fera faire et fournira les griffes.

IV. « Ces griffes ne seront jamais portées hors du bu-

reau; elles contiendront ces mots, assemblée nationale.

V. « Les membres de l'assemblée nationale présenteront en personne au bureau leurs lettres et paquets faits, cachetés et avec leurs adresses, pour recevoir l'empreinte d'une des griffes; les lettres et paquets qui ne seront pas présentés par les députés en personne seront refusés par

les commis sous peine de destitution.

VI. « Les lettres et les paquets relatifs aux affaires de chaque comité ou section de comité ne seront reçus au bureau qu'avec un bon écrit de la propre main du président, du vice-président, ou du secrétaire de ces comités ou sections, daté signé et contenant en toutes lettres le nombre des lettres et paquets qu'ils envoyent au contre-seing.

VII. « Ces lettres et paquets ne seront jamais portés au bureau du contre-seing que par les garçons attachés aus

service des comités ou sections.

VIII. « Le bon sera déchiré par le plus ancien des commis du bureau, dès que ces lettres et paquets auront reçu l'empreinte d'une des griffes, et cette empreinte ne sera appliquée qu'après vérification faite du nombre des lettres et paquets présentés de la part des comités et sections.

IX. « En conséquence tous paquets et lettres, mêmeportant l'empreinte d'une des griffes qui seront mises dansles boîtes particulières, on envoyées à l'hôtel des postesautrement que suivant la manière, et par les facteurs que l'administration aura établis à cet effet près l'assemblée nationale, seront taxés.

X. « Il en sera de même jusqu'à ce qu'on puisse contre-signer avec les griffes, des lettres et paquets cachetés avec l'un des cachets de l'assemblée nationale, et pour lesquels on ne se seroit pas conformé aux dispositions.

prescrites par les articles précédens.

XI. « Les paquets ne contiendront que des papiers écrits ou imprimés, relatifs aux affaires de l'assemblée nationale, ou aux correspondances directes et instructions des députés, mais aucun livre relié ni aucun autre objet étranger.

XII. « La franchise des lettres et paquets sera, pour l'arrivée, restreinte à ceux qui seront adressés au président, aux six secrétaires et à l'archiviste de l'assemblée nationale, au président de chaque comité et section.

ainsi qu'à chaque députation en nom collectif.

XIII. « Le réglement, en forme de lettre, adressé par le premier ministre des finances, de la part du roi aux administrations de département, en date du 16 juillet 1790, qui fixe le mode de franchise dans leur arrondissement, et celui des contre-seings respectifs sera exécuté provisoirement, ce en quoi ladite lettre n'est point contraire au présent décret, jusqu'au premier janvier 1792, terme de l'expiration du bail actuel des postes.

XIV. « Le président se retirera par-devers le roi, pour prier sa majesté de vouloir bien, conformément à l'article 6 du décret sur les postes et messageries des 22 août et jours suivans, sanctionnés par elle, le 29 du même mois, faire incessamment le choix du président et des quatre

administrateurs qui doivent composer le directoire des

postes à l'époque du premier janvier 1792.

M. Anthoine, au nom du comité des rapports, a fait le rapport des troubles de la Martinique, occasionnés par deux officiers, dont l'un, assistant au spectable sans cocarde nationale, et ayant été forcé par les clameurs du peuple de sortir de la salle, fit charger les armes à son détachement, et coucher en joue le peuple qui le pour-suivoit, sans cependant qu'il y ait eu de sang répandu.

L'assemblée ayant, cru voig quelque connexion entre cette affaire particulière et les troubles de Saint-Domingue,

en a ordonné le renyoi au comité colonial.

#### Suite des articles sur la vente des biens nationaux.

Art. XIV. « Tout procès pendant entre des bénéficiers, des maisons, corps et communautés, des mains desquela l'administration de leurs biens a été retirée, sont et demeurent éteints. Quant à ceux dans lesquels se trouveroient partie des laics, ou quelques uns des corps, maisons et communautés, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, la poursuite pourra en être reprise après l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, soit par eux, soit par les corps administratifs, de la manière ci-après réglée.

XV. « Toutes actions en justice, principales, incidentes, ou en réprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du procureur-général syndic du département, poursuite et diligence du procureur-syndic du district; et ceux qui voudront en intenter contre ces corps, seront tenus de les diriger contre ledit

procureur-général-syndic.

XVI. « Il no pourra être intenté aucune action par le procureur-général-syndic, qu'ensuite d'un arrêté du directoire du départément, pris sur l'avis du directoire du district, à peine de nullité et de responsabilité, excepté

pour les objets de simple recouvrement.

XVII. « Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur genéral syndic, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simplé mémoire, d'ahord au directoire du district, pour donner son avis; ensuite au directoire du département, pour donner une décision, aussi à peine de inullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu'il aura

été remis, avec les pièces, justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récépissé, et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet.

XVIII. « Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la poursuite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes. Il sera pourvu incessamment à la forme de la comptablité ».

#### TITREIV

Des créanciers particuliers des maisons, corps

ART. PREMIER. « Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront par eux acquittés. A l'égard des benéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, les dépens par eux faits, et qu'ils auront payés, ne leur seront pas remboursés: mais ceux légitimement faits et non payés, le seront des deniers du trésor public. Ne seront au surplus acquittés des déniers du trésor public, parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité.

II. « Ceux qui prétendront être créanciers pour cause desdits frais, seront tenus de remettre dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au se-crétariat du district de leur domicile, sous le récépisse du secrétaire, leurs mémoires et les pièces et procédures. Dans trois autres mois le directoire du district donnera son avis, et le directoire du département arrêtera lesdits

frais.

III. « Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procédures pourront les retenir; mais passé ledit temps, ils seront tenus d'en faire la remise quand ils en seront requis, sinon ils y seront contraints, même par corps.

IV. « Pour justifier leurs créances, outre le rapport des pièces et procedures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui auront fais lesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqu'ils auront des arrêtés de comme , ot une décharge de pièces. Les directoires de département pourront, sur l'avis de ceux de district. exiger quand ils le croiront convenable, leur affirmation. que ce qu'ils réclament leur est bien et légitimement dû; laquelle affirmation, ils seront tenus de prêter sans frais en justice et publiquement, en présence du procureur général syndic, ou lui dûment appelé.

V. « Les fins de non-recevoir établies par les ordonnances, coutames et réglemens sur cette matière, auront lieu dans les cas qui y sont déterminés. Néanmoins leur esset sera suspendu, à compter du 2 novembre dernier. jusqu'à la publication du présent décret, et pendant

trois mois après.

VI. « Les créanciers, pour d'autres causes, des corps, maisons et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront aussi par eux payés

VII. « Pour faciliter l'acquittement de leurs dettes, lesdits corps, maisons et communautés, pourront recevoir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à la charge d'obtenir préalablement une autorisation du directoire du département, à l'effet de quoi ils adresseront leur demande avec les pièces justificatives au directoire du district pour vérifier les motifs et donner son avis. Jusqu'à ladite autorisation, les débiteurs ne pourront se libérer ou se racheter, qu'en payam aux receveurs des districts; et dans le cas où il y auroit péril dans la demeure, ces derniers, d'après un arrête du directoire du département, privour l'avis de celui du district, feront le recouvrement des sommes dues, sauf à les employer à l'acquittement des dettes desdits corps, maisons of communautés, s'il y a lieu.

VIII. . Les créanciers, pour autre cause que des frais de procedures, à raison des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des jésuires, seront payés de ce qui sera reconnu leur être légitimement du des deniers du trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l'article a ci-dessus, sera observé

à leur égard.

IX. « Les emprunts qu'auroient pu faire les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu'auroient pu faire de bonne Nº. 67.

foi les corps, maisons et communautés pour des causes semblables, et qui seront constatés par actes authentiques, d'une date antérieure au 2 novembre dernier;

seront déclarés légitimes.

X. « Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, auroient été faits par lesdits corps et communautés, ne seroient établis que par actes sous seing-privé, pourvu que ces actes aient une date certaine antérieure au 2 novembre dernier, ou qu'ils soient rappelés à une date antérieure audit jour, sur les registres des maisons, corps et communautés, tenus en bonne forme, et inventoriés en vertu des décrets de l'assemblée.

XI. « Si pour des emprunts contractés pour les causes portées aux articles 9 et 10 ci-dessus, il a été constitué des rentes perpétuelles ou rentes viagères par des actes, dans l'une des formes ci-devant expliquées, elles continueront d'être acquittées aux termes portés auxdits actes.

XII. « S'il existe des conventions ou prix faits, passés avec des entrepreneurs ou ouvriers, des artistes, ouvriers ou archivistes, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, pourront les faire exécuter ou les résilier, suivant qu'ils le jugeront convenable; en cas d'exécution, les entrepreneurs ou ouvriers seront payés conformément aux conventions et prix faits. S'ils sont résiliés, ils seront payés des ouvrages et des fournitures qui auront été faits suivant l'estimation.

XIII. « A l'égard des marchands, fournisseurs et ouvriers qui auroient fait des délivrances, fournitures où ouvrages, seront de même payés de ce qui leur sera légitimement dû. On ne pourra leur opposer de fins de nonrecevoir, que conformément à l'article 5 ci-dessus.

XIV. « Elles seront même censées couvertes toutes les fois que le directoire du département, sur l'avis de celui du district, trouvera dans les livres des marchands, fournisseurs ou ouvriers, tenus de bonne foi, que les délivrances, fournitures ou ouvrages sont encore dûs, ou dans les registres des maisons, corps et communaurés, qu'ils n'ont pas été payés.

XV. « L'affirmation prescrite par l'article 4 ci-dessus,

pourra être exigée d'eux lorsqu'il y aura lieu.

( 107 )

XVI. "Ceux qui auront fait des fournitures ou délivrances dans le courant de l'année 1790, aux religieux dont le traitement doit être payé pour 1790 au premier janvier 1791, suivant l'article 1 du décret du 8 septembre, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux; et ils sont autorisés à faire saisir leurdit traitement de 1700.

XVII. "Dans le compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu'ils auroient touché, à compter du premier janvier 1790, seront compris les fermages et loyers échus et percus à Noël

1789.

XVIII. "Tous les créanciers, de la nature de ceux cidevant expliqués, seront assujettis à tout ce qui a été prescrit par les articles précèdens, encore qu'ils eussent obtenu des sentences, arrêts ou jugemens en dernier ressort, dans l'intervalle de la publication du décret des 14 et 20 avril dernier, jusqu'à l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai, sanctionné le 28, et les frais de toutes les procédures faites pendant cet intervalle ne leur seront point remboursés.

XIX. "Les rentes perpétuelles et viagères mentionnées dans l'article 11 ci-dessus, seront payées cette année par les receveurs de districts où seront établis les bénéfices, corps, maisons et communautés qui les devoient. Pour l'avenir, il y sera pourvu ainsi qu'il appartiendra ,...

Sémue du mercredi 13 octobre. Les décrets suivans proposés par M. Gossin au nom du comité de constitution ont été

adoptés en ces termes :

"L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète qu'il sera nommé
cinq juges de paix pour la ville et fauxbourg de Caen,
deux peur Falaise, deux pour Vire, deux pour Bayeux,
deux pour la ville et fauxbourg de Lisieux, et un pour les
campagnes de Saint-Denis, Saint-Germain et Saint-Jacques
dépendans desdits fauxbourgs; un seul pour la ville de
Honfleur, deux pour celle de Saumur, département de
Maine et Loire.

"L'assemblée nationale, après avoir entendu le rap-

port de son comité de constitution.

"Décrète, sur la pétition des administrateurs du district de la campagne de Lyon, qu'ils installeront les juges de son tribunal séant en cette ville.

"L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapi-

G 2

port de son comité de constitution, décrète que les municipalirés des paroisses de Notre-Dame, de Saint-Pierre, de Saint Léonard, de Durtal et de Gores, district de Château-Neuf, département de Maine et Loire, ne formeront plus, à l'avenir, qu'une seule et même municipalité, et qu'à cer effet, il sera procédé incessamment à l'élection des membres qui doivent la composer, en conformité des décrets sur l'organisation des municipalités »

#### Décrets sur les tribunaux.

ART, PREMIER. "Les juges élus pour composer les tribunaux de district seront installés sans délai, et commenceront leur service aussi-tôt qu'ils auront reçu les lettres patentes du roi; et si le commissaire du roi près d'un tribunal n'étoit pas nommé, on ne se présentoit pas pour prêter son serment de réception, les juges de ce tribunal commettront un gradué qui en remplira provi-

soirement les fonctions.

II. "En attendant le prochain établissement de la procédure criminelle par jurés, les anciens tribunaux, tant qu'ils resteront en activité, ensuite les tribunaux de district lorsqu'ils seront installés, pourront, dans toute l'étendue du royaume, et nonobstant toutes loix et coutumes locales contraires, informer, décréter, instruire et juger en matière criminelle; à cet effet les tribunaux de district commettront un gradué qui fera provisoirement les fonctions d'accusateur public de la même manière que les anciens procureurs du roi.

III. Les tribunaux de district suivront aussi provisorrement, en toutes matières civiles et criminelles, les formes de la procédure actuellement existantes, tant qu'il

n'en sera pas autrement ordonné,

IV. "Les procès civils et criminels pendans en première instance, dans les tribunaux supprimés dont le ressort se trouve divisé en plusieurs districts, continuetont d'être instruits devant le tribunal de district où étoit le chef-lieu du tribunal supprimé, et y seront jugés.

V. "Les procès civils pendans aux parlemens, conseils supéreurs, présidiaux et autres tribunaux de district, supprimés, seront renvoyés aux tribunaux de district qui remplaceront les anciens tribunaux qui ont jugé ses procès en première instance, et les parties y procé-

deront, conformément aux dispositions du titre V des décret du 16 août dernier, au choix d'un tribunal d'appel sur les sept qui composeront le tableau pour le tribunal substitué à celui qui a rendu le jugement; ce qui n'aura lieu toutefois que dans le cas où toutes les parties ne consentiroient pas à être jugées par les tribunaux de district établis dans les villes où étojent les présidiaux; conseils supérieurs, parlemens et autres tribunaux saisis

de ces procès.

VI. « Les procès pendans en première instance on par appel, dans quelques tribunaux ou devant quelques commissions extraordinaires que ce soit, en vertu de committimus ou autres priviléges, ou en vertu d'évocation ou attribution quelconques, seront renvoyés aux tribunaux de district qui remplaceront ceux qui auroient du naturellement connoître de ces procès, soit pour y être instruits et jugés en première instance, soit pour y être procédé au choix d'un tribunal d'appel, ainsi qu'il est dit en l'arricle précédent.

VII. « Seront comprises dans le précédent article les affaires dont la connoissance a été attribuée, par des décrets de l'assemblée nationale, à quelques - uns des anciens tribunaux dont les fonctions vont cesser, à l'exception seulement des accusations pour crimes de lèse nation, attribuées au châtelet 'de Paris, sur lesquelles l'assemblée nationale se réserve de prononcer ul-

terieurement.

VIII. « Les procès criminels pendans aux anciens sièges prévôtaux et présidiaux, et ceux pendans par appel aux anciens parlemens, conseils supérieurs, et autres tribunaux d'appel, seront incessamment jugés par les tribunaux de district établis dans les villes où étoient les juges prévôtaux et présidiaux, les parlemens, conseils supérieurs, et autres tribunaux d'appel saisis de

ces procès.

IX. « L'appel des procès criminels qui seront jugés en première instance après la publication du présent décret, même de ceux qui auront été jugés antérieurement, lorsque les accusés n'auront pas été transférés aux prisons près les tribunaux d'appel, sera porté et jugé en dernier ressort dans l'un des sept tribunaux de district dont le tableau sera incessamment proposé et arreré par le tribunal de district qui aura rendu le jugement,

ou qui se trouvera substitué à l'ancien tribunal qui auxa

jugé.

X. « Le choix d'un tribunal entre les sept qui composent le tableau, appartiendra aux accusés, et dans
le cas où ils n'auront pas usé de leur droit, ce choix
sera dévolu au gradué faisant les fonctions d'accusateur
public près le tribunal de district qui aura rendu le jugement, ou qui se trouvera substitué à l'ancien tribunal
qui aura jugé.

XI. « Les tribunaux de district qui jugeront les appels en matière criminelle, ne pourront prononcer qu'au nombre de dix juges, lorsque le titre de l'accusation pourra mériter peine afflictive, et au nombre de sept, lorsque le titre de l'accusation pourra mériter peine infamante, à l'effet de quoi ils appelleront les suppléans,

et autant de gradués qu'il en sera besoin.

XII. « Les dispositions du présent décret relatives à l'instruction et jugement des procès criminels n'auront lieu que provisoirement, et jusqu'à ce que la forme

du jugement par jurés soit mise en activité.

XIII. « Dans les villes où les tribunaux de district vont être installés, le conseil général de la commune notifiera, au moins quatte jours d'avance, aux officiers municipaux des autres villes et lieux du district dans lesquels il y a des tribunaux supprimés, et dont les fonctions doivent cesser le jour qu'il aura fixé pour l'installation; et, la veille de ce jour, les officiers municipaux se rendront en corps aux auditoires des tribunaux supprimés, dont ils feront fermer les portes ainsi que celles greffies, après avoir fait mettre par leur secrétaire-greffier le scellé sur les armoires et autres dépôts de papiers ou minutes en leur présence et en celle de l'ancien greffier de chaque tribunal qui sera tenu de s'y trouver.

XIV. « Dans les lieux où les papiers et minutes des greffes se treuveront déposés dans la maison du greffier, le scellé sera mis provisoirement en cette maison, sur les armoires et autres lieux de dépôt qui contiendront les papiers et minutes; il sera ensuite dressé inventaire de ces papiers et minutes contradictoirement avec l'aucien greffier, et ils seront remis au greffe du tribunal

de district.

XV. « Sont exceptées de la disposition de l'art. XIII si dessus, les amirantes et les maîtrises des caux et soreis

dont l'activité ne va cesser que pour l'exercice de la jurisdiction contentieuse seulement; mais il sera procédé incessamment au triage des pepiers et minutes de leurs greffes, en distinguant ceux qui concernent l'exercice de la jurisdiction de ceux qui ne sont relatifs qu'aux parties d'administration confiées à ces tribunaux; les premiers seront remis au greffe du tribun'al de district, et les autres laissés à la disposition des officiers des amirautés et des maîtrises ».

On a rendu le décret suivant sur les finances :

ART. PREMIER. « Des 800 millions d'assignats décrétés le 29 septembre, 31,095,000 livres seront employées au service du trésor public, pour le présent mois d'octobre.

II. « Et attendu que les nouveaux assignats ne sont point encore fabriqués, la caisse de l'extraordinaire prêtera au trésor public ladite somme, laquelle sera formée avec le capital desdits assignats, et la portion d'intérêt échue à l'époque du prêt, et le trésor public le rétablira dans la caisse de l'extraordinaire, en nouveaux assignats.

III. « La caisse de l'extraordinaire versera dans le trésor public la somme de 4,340,000 livres, qu'elle a reçue à compte du premier terme de la contribution

patriotique.

IV. « Le département de la maison du roi cessera de faire partie du trésor public, à compter du premier juillet dernier; et à partir de la même époque, les honoraires de l'administration, et les appointemens de commis, et les frais de bureau seront à la charge de la liste civile ».

Sur la motion de M. l'évêque d'Autun, l'assemblée nationale a décrété, « r°. qu'elle ne s'occupera d'aucune des parties de l'instruction, jusqu'au moment où le comité de constitution, à qui elle conserve l'attribution la plus générale sur cet objet, aura présenté son travail rela-

tif à cette partie de la constitution.

2°. Qu'afin que le cours d'instruction ne soit point arrêté un seul instant, le roi sera supplié d'ordonner que les rentrées dans les différentes écoles publiques se feront cette année encore comme à l'ordinaire, sans rien changer cependant aux dispositions du décret sur la constitution du clergé, concernant les séminaires.

« 3°. Elle charge les directoires des départemens de .

faire dresser l'état, et de veiller par tous les moyens qu'i seront en leur pouvoir à la conservation des monumens des églises et maisons devenus domaines nationaux qui se trouvent dans l'étendue de leur soumission, et les-

dits états seront remis au comité d'alienation.

« 4°. L'assemblée nationale commet au même soin, pour les nombreux monumens du même genre qui existent à Paris, pour tous les dépôts de chartres, titres, papiers et bibliothèques, la municipalité de cette ville qui s'associer a pour éclairer sa surveillance, des membres choisis des différentes académies ».

On a repris la discussion sur la contribution foncière.

L'assemblée, donnant la priorité au projet de décret du comité, sur la définition du revenu net a décrété les articles suivans:

ART. PREMIER. " Le produit net d'une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduction faite sur le pro-duit brut des frais de semences, culture, récolte et entretien.

II. "Le revenu imposable d'une terre est son produit net moyen, calculé sur un nombre d'années dé-

III. " Il sera donné avec le décret une instruction détaillée sur la manière d'évaluer le taux moyen des

revenus ...

M. Rey a proposé de continuer jusqu'en 1792, le systême d'imposition actuelle; M. Rhæderer s'y est fortement opposé, en rappelant à l'assemblée l'engagement solennel qu'elle a pris de réformer l'impôt pour l'année 1791.

M. de la Rochefoucault a repris la suite des articles sur

l'imposition foncière, et on a décrété ce qui suit :

Art. I. du titre III. "Aussi-tôt que les municipalités auront reçu le présent décret, sans attendre le mandement du directoire de district, elles formeront un tableau indicatif du nom des différentes divisions de leur territoire s'il y en a déjà d'existans, ou de celles qu'elles détermineront. s'il n'en existe pas déjà; et ces divisions s'appeileront sections, soit dans les villes, soit dans les campagnes,..

Ce 23 octobre 1790, PRUDHOMME.

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germaia, No. 20.

# No. 68.

## **RÉVOLUTIONS**

DE PARIS,

Bt au District des Petits-Augustins.

Avec gravures analogues aux différens événemens, et les cartes des départemens.

SECONDE ANNÉE

DE LA LIBERTÉ PRANÇAISE.

SIXIEME TRIMESTRE

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à genoux.

Levons-nous.



#### DETOAILS

D w 23 A w 30 Q o r o s R z 1790.

Motions populaires, sauve garde de la liberte nationale.

L'Assemblée véritablement nationale ne tient pas toujours ses assises dans la salle du manège, Divisée par groupes, plus ou moins nombreux, N°, 68.

elle siège assez souvent le long de la terrasse des Feuillans, et dans les parterres adjacens du jardin des Tuileries; assez souvent encore, elle délibère autour du bassin du palais Royal. C'est dans ces foyers ambulans que se conserve dans toute se chaleur le feu du plus pur patriotisme. Là se forme l'esprit public et l'opinion dominante s'élabore. C'est là qu'on recueille le fruit des lectures partielles. C'est là qu'il faut aller pour prendre une idée saine du peuple, de ce peuple indignement calemnié par ceux qui se sont toujours tenus à la plus grande distance possible de lui. Un recueil exact et impartial de toutes les motions faites dans les jardins et sur les places publiques de la capitale, depuis le commencement de l'année 1789, forméroit l'histoire la plus complète et la plus intéressante de la révolution française, surtout si l'écrivain chargé de cette importante besogne avoit le tact assez fin , le discernement assez juste pour en séparer l'alliage : car du moment que les ennemis du bien public s'appercurent que le peuple se régénéroit de lui-même, en mettant ses idées en commun, ils ne manquèrent pas de salarier des ésolaves pour corrompre, par leurs discours falacieux, l'éloquence naive des motionnaires patriotes. Ce manege, qui dure encore, eut quelques succès; mais du moment que le peuple eut préludé à la liberté de penser tout sent, rien ne put le dégoûter de cette jouissance devenue bientôt pour lui un besoin. Les patrouilles de Saint-Roch, les aides-de camp les observateurs. les endoctrineurs, rien ne put en écarter le peuple, L'artisan presso son ouvrage, pour aller, aux heures de ses repas et le soir, s'instruire des affaires publiques, devenues aussi les siennes. Son intérêt et son amour propre, le sentiment de sa propre dignité et de ses forces, la haine de ses oppresseurs et la reconncissance qu'il doit aux hommes de génie qui out plaidé sa cause; le peuple comprend enfin que tout lui fait un devoir de se

The same of the same of the same of the same of the

. .

#### SIEGE DE NANCY, PAR M. DE BOUILLE le 31 aoust 2790:



M. Desilles Sous Ineutonant du Regiment du Roy setrouvoit à la Porte Notre Dame avec le détachement qui gardoit cette Porte comme ceux çi se disposoient à tirer sur l'avant garde de l'armés, un Canon Chargé à Mitrailles Il se mit au devant et leur dit Tirés sur moi que je sois La premiere Pictine en perdant la vio je naurai d'ul douleur de voir Massacré mes fieres et mes camarades.

rassembler fréquemment, et de teindre son espris des couleurs de la liberté. L'émulation s'en mêle. et c'est un ressort de plus. Paris offre à cet égard le spectacle le plus satisfaisant pour le philosophe qui n'a point désespéré de l'espèce humaine, si long-temps abatardie. Presque tous les décrets de l'assemblée nationale qui portent un grand caractère de raison, n'ont été, pour ainsi dire, que l'écho des motions populaires, et les déterminations constitutionnelles ou autres qui laissent à désirer, sont précisément celles qui s'écartent le plus de ce que le peuple a déterminé dans sa sagesse. Le décret du marc d'argent, celui du droit de paix et de guerre, le veto royal, l'affaire sur Nancy, mal présentée, le renvoi des ministres. non délibéré, etc. etc. tous ces démentis donnés à l'opinion nationale, ont été désavoués d'avance par le peuple motionnant dans les carrefours.

Les trois grands jours de nôtre révolution, qui ont vu plus de choses que n'en avoient vu les trois siècles antérieurs au nôtre, cette subite insurrection du dimanche 12 juillet, continuée le lundi, portée à son'comble le 14; à quelles causes la France est-elle redevable de ce salutaire effort? Aux motions du palais royal, qui avoient lieu depuis un mois à travers les bayonnettes et cette satisfaction éclatante que le peuple de Paris alla demander au château de Verskilles, pour le scandale sacrilège porté à la souveraineté nationale 🛫 cette nuit mémorable du 5 au 6 octobre, qui devoit être celle du jugement dernier pour quantité de personnages qui se hissoient au dessus. des laix, et fondoient leurs petites jouissances particulières sur la calamité générale? C'est au sens. droit du peuple qu'est du ce mouvement généreux, qui imprima la terreur dans l'ame des scélérats de cour, méditant une guerre civile.

Que de jeunes gens ces motiens civiques ent enlevés à l'enfance et métamorphosés tout de suite en hammes! j'ai vu l'Anglais, jadis si dédaigneux.

dans un cercle de Français frivoles ou désœuvrés : · le l'ai vu stupéfait d'étounement, à la rencontre de ces pelotons de citoyens, à peine vêtus, mais riches en idées lumineuses et profondes. J'ai vu les menées les plus subtiles de l'aristocratie déjouées par l'instinct (1) grossier, mais juste et pénétrant du peuple assemblé. Du moment que le peuple a ouvert les yeux à la première aurore de la liberté, rien ne l'a étenné; les noms, les titres, toutes les considé ations sociales, qui naguère le tenoient enchaîné par un respect stupide, ont cessé de lui en imposer; il ne croit plus aux talismans. Ce n'est point une bête féroce, qui aussi-tôt qu'elle se sent démusélée, se précipite sur son libérateur; le peuple qui, après un si long déni de justice, manifesta d'abord une trop juste impatience, raisonne aujourd'hui tous ses mouvemens. Quand ramassé en grand nombre sous les fenêtres de la salle de l'assemblée nationale, pendant les discussions sur les assignats, il apprit la motion brutale de d'Eprémesnil, le peuple dans le moment vota precisement le même décret que M. Lameth à la tribune: Une douche à ce fou furieux, ou une loge à Charenson. Tel sut le résultat de toutes les motions, et d'Eprémesnil n'eût point couru de plus grands risques. Ciaquante mille individus de toutes les classes étoient là depuis plusieurs heures, contenus, non par des bayonnettes, mais par l'intérêt du moment et l'importance de la chose.

En vain a ton voulu jeter du ridicule sur ces conciliabules populaires, un peu bruyans, et dans lesquels la langue est par lois blessée. Ces assemblées sub dio sont déjà, quoi qu'on en dise, de véritables séminaires, où le peuple apprend

<sup>(1)</sup> Les gens qu'on appeloit comme il sau, n'accordoient au peuple que de l'instinct, et ne voyoient, dus les soldats que des automates.

ses devoirs en même temps que ses droits. Les guinguettes qui avoisinent les grandes villes, se trouvent, il est vrai, moins frequentées; la consommation y perd quelque chose. Laissons aux fauteurs du despotisme à regretter ces temps où le peuple, noyé dans le vin, ivre de luxure, devenoit une brute dont il étoit aisé de faire tout ce qu'on vouloit: alors, les agens du ministère applaudissoient tout bas aux turpitudes des dernières classes de la nation, pour avoir le droit de les traiter de

canaille, de bas peuple, de vile populace.

Bon peuple de France! tu peux devenir la première nation du monde. Tu as commencé, c'est à toi de conduire à son terme la plus belle révolution de l'histoire des hommes. Continue à fréquenter la place publique : rassemble-toi souvent; délasse toi de tes travaux pénibles et monotones, en consacrant tes heures de loisir, tes jours do repos à la discussion des intérêts de la patrie, et à l'examen de la conduite de tes chefs. Qu'aucun des mouvemens qui se passent autour de toi ne t'échappe, Ne sois étranger à rien. Pénètre-toi bien de ta dignité; calcule la somme de tes forces, et multiplie tes lumières, en réunissant en faisceaux les étincelles du génie de tous les individus qui composent ta masse imposante. De toutes tes armes, il n'en est pas d'une trempe aussi sorte que l'instruction. L'instruction est le palladium de ton indépendance.

et dans peu, le plus simple, guidé par cet instinct moral, dont la nature a doué tous les êtres pensans, se verra en état d'apprécier à leur juste

valeur les choses et les personnes,

Ces petits comités seront, avec le temps, des espèces de tribunaux en première instance, où tu foras comparoître tes chefs par devant la raison naturelle. Alors il ne sera plus si facile de te faire prendre le change sur les qualités suspectes de quantité de personnages ambitieux, mais adroits, ni de t'entraîner dans des partis contraires à templus chers intérêts. Alors tu seras vraiment digne de cette souveraineté nationale, qu'une poignée de brigands ministériels t'enleva sans pudeur. Alors ; tu renonceras au culte des fétiches.

Bon peuple! ce n'est qu'alors qu'il sera superflu de te dire ce qu'il faudra encore quelque temps

te répéter,

Citoyens des villes et des campagnes ! n'idolatrez personne, Estimez votre roi, s'il a des vertus publiques: mais défendez-vous de tout autre sentiment. C'est votre amour pour vos rois qui en a fait des tyrans. Défaites vous de cette vieille habitude qui vous a plongés dans l'abtme de maux d'où vous n'êtes pas encore sortis. Peut-être que si vous n'aviez pas prostitué le plus doux de tous les titres, celui de bien-nime, au plus nul de tous les monarques., Louis XV n'auroit pas emporté dans la tombe la haine et le mépris de la nation. Cette triste expérience ne vous a pas guéris de yotre penchant à l'idolarrie. Déjà vous avez proclamé son successeur, le restaurateur de la liberté française. Citoyens ! ce complément de sous les éloges n'est il pas un peu prématuré? Ne vous étes-vous pas laissés surprendre, en le donnant, par la motion insidieuse de l'un de ces observateurs, que l'aristocratie aulique détache dans les groupes populaires, et jusqu'au milieu de ves représentans? Louis XVI a t-il été une seule fois audevant de la nation? Est il venu de lui-même so (119)

feter dans les bras de la nation? N'a t-il pas fulla Faller cherchen? A-t-il manifesté une seule fois le désir de visiter les ruines de la bastille? A - t - il daigné s'approcher de l'autel de la patrie, pour y prêter le serment civique? Le rôle qu'il joue n'est-# pas tout passif? Devous nous lui saire honneur déjà de la révolution, et le déclarer l'ami de la liberté, qu'il n'a pas encore osé regarder en face? Bon peuple de France ! défie - toi de ton coeur facile, et n'accorde pas la reconnoissance avant de recevoir le bienfait ; évite un piége, eui jusqu'à ce jour a constamment réussi. Ah! erains qu'en ne vienne à bout de te rattacher au pied du trône, séduit par la popularité de celui qui l'occupe. Il ne faudroit peut - être, et les contre-révolutionnaires commencent à s'en douter : et le conseillent déjà; il ne faudroit peut-être qu'une caresse de ton roi, un acte de bonté placé à propos, une parole qui ait l'air de venir du cœur, pour te remettre sous le joug. Ne détourne pas un seul moment tes regards sévères de dessus la personne de ton mandataire et de tes commettans: pe te lasse pas de veiller sur eux : demeure toujours assemblé, toujours votant; familiarise-toi avec les principes austères d'une constitution libre; ne lache aucun de tes droits, et sois bien persuade que tu'es le souverain, le seul légitime et suprême; sache et n'oublie jamais que ta sanction est la seule qui imprime le caractère de loi aux décrèts émanés de ton assemblée représentative; insiste sur ce grand principe qui est la clef de la voûte de l'édifice social; qu'il soit l'objet unique de tes discussions, de tes réclamations! Et pour peu que tes députes, dans la salle du manége, paroissent vouloir s'en écarter, ne désempare point de la place publique que tu ne les aies fait entrez dans la limite étroite de leurs deyoirs. Dans les carrefours, au milieu des jardins. au pied de l'orme antique, protecteur de chaque hameau, assemble to tous les jours pour te bien

pénétrer de ce principe régénérateur, le premier de tous, et qui tous les renferme, que la sanction du peuple fait seule la légitimité, et toute la force des décrets de l'assemblée nationale.

Cette grande vérité politique, dont tu ne paro's pas encore bien convaince, portera l'alarme parmi ceux qui, te voyant sorti d'un abime, voustroient te précipiter dans un autre. Des gens qui so disent citoyens en habit bleu, ne rougiront pas de vouloir opposer la force des mousquets à celle. des raisonnemens, et oseront peut-être fermer la bouche au motionnaire, défenseur du veto de la nation, et de la sanction du peuple, cette grande charte, qui seule peut mettre le sceau à notre liberté. Citoyens! ralliez-vous autour de votre concitoyen, traité d'incendiaire. Réclamez la liberté de penser, et celle de parler comme on pense; et ne souffrez pas, que ceux qui ont intérêt aux ténèbres éteignent au milieu de vous le flambeau de l'instruction. D'un bout de la France à l'autre. passez-vous ce flambeau de main en main, et malheur à qui auroit reçu la consigne de le fouler aux pieds!

#### Sur les couleurs nationales.

Grace au zele persévérant des écrivains patriotes (1), l'influence des couleurs nationales va s'étendre, et avec elle l'empire de la liberté. Le corps législatif a enfin compris qu'il ne pouvoit pas sans inconséquence laisser subsister sur nos vaisseaux le pavillon blanc; il a ordonné que le pavillon tricolore seroit arboré dans tous les ports.

Mais comme s'il étoit écrit que l'aristocratie dût détruire l'effet des plus salutaires opérations, le comité de la marine, chargé de déterminer la distribution des couleurs, a fait décréter qu'elles seroient

<sup>(1)</sup> Voyez les numéros 39 et 62.

(121)

reléguées dans un coin du pavillon, de sorte que les trois quarts resteront en blanc. Ainsi l'on dira en Europe, et dans le monde entier, que les Français rougissent de leur révolution, et qu'ils n'ont pas osé effacer entièrement le signe de la tyrannie, pour y substituer celui de la souveraineté nationale.

Nous savons qu'on a avancé que la distribution égale des trois couleurs feroit ressembler le pavillen de France à celui des Hollandais; ce prétexte n'est qu'une absurdité. Dans le pavillon hollandais, elles sont distribuées horisontalement et par parties égales. Sur le pavillon français, elles peuvent être placées en losange, perpendiculairement, ou si l'on veut en échiquier, à la mosaïque, etc.

Nous demandons donc, au nom des amis de la liberté, au nom de ce peuple à l'intérêt duquel nous avons voué sans réserve notre p'ume; nous demandons que le pavillon de nos vaisseaux soit couvert également des trois couleurs nationales; que les flames, les drapeaux de tous les régimens et de tous les corps militaires en soient décorés, sauf aux colonels, aux chefs aristocrates, d'y pendre des cravates blanches si l'envie leur en prend.

Nous demandons que les rubans de tous les ordres qui chamarrent, soit les officiers vétérans de l'armée, soit ces esclaves dorés de l'œil de bœuf, qui n'ont jamais connu d'autre service que celui des ruelles, de la toilette et des antichambres; que ces rubans, dis je, soient proscrits, qu'il n'y ait plus ni cordon bleu, ni cordon vert, ni cordon noir, et qu'ils soient désormais mis aux couleurs de la révolution (1).

N°. 68.

<sup>(1)</sup> Nous supposors que l'assemblée nationale, par commisération pour l'enfance caduque des gens de cour, leur laissera encore la vie durant ces hochets fastueux, appelés croix, plaques ou crachats; à condition cependant qu'ils n'auront pas de successeurs.

Ce n'est pas assez que nos pavillons, nos étendards soient rayonnans des couleurs nationales, il faut y faire inscrire ces mots: Droits de L'HOMME. C'est ainsi que nous annoncerons à l'univers que la France est libre, et que nous porterons en triomphe sur toutes les mers, dans toutes les contrées, ce signe sacré d'un nouveau culte; d'une nouvelle religion. Les tyrans paliront d'effroi, et les peuples renaîtront à la douce espérance de briser leurs fers.

Et si les rois de la terre conjurés contre la líberté du monde s'obstinent à vouloir détruire la notre, le signal du premier combat sera pour eux le tocsin de leur proscription les soldats, en lisant l'inscription de nos drapeaux, ouvriront les yeux à la liberté; ils comprendront que les hommes ne doivent pas s'entr'égorger, pour je ne sais quels intérêts de la maison d'Hanovre ou de la maison de Bourbon; ils se ralliront autour de nous, comme au milieu de leurs frères et de leurs amis; la paix se fera aux dépens des chefs, et les hommes réunis désormais sous les enseignes de la fraternité générale, ne connoîtront plus d'autres ennemis que les pervers stupides qui osoient se dire leurs maîtres.

Les aristocrates, les demi patriotes, les petits frondeurs, accuseront sans doute nos idées d'enthousiasme et d'exagération; mais nous, qui savons peut-être calculer le progrès des lumières et de la raison humaine sous un gouvernement libre, nous prédisons hardiment que tôt ou tard notre plan sera adopté; et quand il seroit rejeté aujourd'hui, le moment n'est pas loin où la nation en sentira la nécessité.

De la haute cour nationale.

Citoyens! le châtelet n'est plus. . . . Ce tribunal qui naguère décrétoit les patriotes, absolvoit les aristogrates, et faisoit trembler jusqu'à l'assem-

blée nationale elle-même, vient de rentrer dans la poussière. Une telle victoire, quoique trop tardive sans doute, sur les ennemis de la liberté, est due en partie au courage des écrivains patriotes qui, dès l'installation de ces juges prévaricateurs, ont osé pronostiquer leurs forfaits, et les relever à mesure qu'ils s'en sont rendus coupables (1).

Cependant le corps politique reste sans défense contre les nombreux ennemis de la constitution; nous sommes menacés de toutes parts; de nouveaux complots se préparent au-dedans et audehors, et il est plus que jamais indispensable d'opposer une barrière aux conspirations qui so trament contre la liberté publique. Il nous faut un tribunal pour juger les crimes de lèse nation, et le comité, soi disant de constitution, vient de donner un plan pour l'organiser. Ce plan, L'ULTI-MATUM des idées de tous les membres du comité, est absolument vicieux, impraticable, et complétement absurde. C'est une agrégation de trente juges, dont cinq, sous le nom de GRANDS JUGES, sont nommés par le roi, et sont destinés à faire l'instruction. Les autres, sous la dénomination trèsimpropre de jurcs, sont choisis sur quatre vingttrois sujets, nommés par les électeurs de chaque département ; ils doivent prononcer le jugement définitif.

Il seroit trop long d'entrer dans les détails du plan du comité; nous nous attacherons sur tout à prouver contre lui, qu'au corps législatif seul appartient le droit de poursuivre et de juger les crimes de lèse-nation.

C'est un principe fondamental de toute constitution libre, qu'un citoyen ne doit être jugé ni puni que d'après une loi connue, promulgée anté-

<sup>(1)</sup> Voyez les numéros 14, 17, 21, 22, 26, 27, 29, 34, 45, 64 et 65.

rieurement au délit, ou déjà en vigueur par l'usage

constant et uniforme du pays.

C'est un autre principe, non moins incontestable, que toute loi pénale doit être appliquée littéralement, et sans aucun commentaire du juge, Sans ces deux sauve-gardes, la fortune et la vio des citoyens seront à la di crétion de ce juge, qui sous prétexte de suivre l'esprit de la loi, en deviendra le maître, et sera lui même législateur,

Ainsi, toute action que la loi n'a pas défendue doit être tolérée, quelque dommage qu'elle sauso à l'individu, jusqu'à ce que la législature l'ait comprise dans la classe des actions prohibées. Alors elle devient délit, et comme tel punissable. De ce sy tême, il peut résulter quelquefois l'impunité d'un coupable; mais le préjudice est bien, moindre pour la société, que si on laissoit l'arbitraire aux juges. C'est d'après ces principes qu'en Angleterre on préfère de laisser impunie nna injure faite à un particulier, sauf à y remédier en défendant de pareils attentats pour l'avenir, aux danger de compromettre la sureté de tous les membres du corps social, en laissant aux juges le droit d'interpréter et de créer la loi (1).

Ces principes sont de toute vérité, relativement aux délits ordinaires de la vie civile, mais par rapport au crime de lèse nation, ils sont inadmissibles.

En effet, à quels périls ne sergit pas exposé le corps social, si pour punir un crime de lèse-na-

<sup>(1)</sup> Un Anglais accusé et convaince d'avoir volé un cheval, cita en sa faveur la loi qui défendoit de voler des chevaux. Il n'en avoit volé qu'un, et conséquemment son cas n'étoit pas compris dans la loi. Il fut cenyoué absous. Heureuse la nation où les droits de l'homme sont si respectés! Quand verrai-je ma patrie adhérer à ce principe sacré de l'observation littérale de la loi sans laquelle la liberté n'est qu'une chimère, et le juge qu'un despote et un bouricau?

tion, il devoit être spécifié par une loi? N'estil pas absolument impraticable de classer toutes les manières de blesser le corps-politique? N'estil pas d'ailleurs impossible de donner une définition juste et satisfaisante du crime de lèse nation?

Et s'il falloit attendre cette définition, que de, viendroit le salut du peuple? Dans ces momens orageux sur tout où le vaisseau de l'état est environné d'écueils, où l'activité des ennemis de la cho-e publique est si vigilante, l'assurance de l'impunité auroit bientôt renversé la constitution. Voilà pourquoi les aristocrates, dans les murs et hors des murs de l'assemblée nationale, réclament sans cesse une loi qui fixe les crimes de lèse nation; voilà pourquoi l'abbé Maury fait tant de bruit du défaut de cette loi; ils septent bien tous, que si ella existoit, ils conspireroient sans crainte, et qu'ils échapperoient à la vengeance des tribunaux, aussi facilement qu'à la surveillance des comités de re-eherches.

Il n'en est pas de même du crime de lèse-majesté, de ce crime inventé par les tyrans, et qu'il
faut bien se garder de confendre avec le crime
de lèse-nation. Il doit être au contraire déterminé,
et specifié de la manière la plus précise : et pour
le dire en passant, sous une constitution vraiment
libre, et dans un état bien organisé, il n'y auroit
aucune différence entre l'injure faite au prince
et celle faite au plus simple citoyen. Lorsque les
loix sont sages et prévoyantes, la mort d'un roi,
m'apponte pas plus de préjudice à la chose publique,
que celle du dornier des huissiers (1).

<sup>(1)</sup> Les Anglais, nos maîtres sans doute en fait de liberté, ne punissent pas autrement la mort du roi que celle d'un autre particulier, à quelques honeurs près, exercées sur le cadavre du supplicié. Les prévenus du crime de lèse-majesté ont des moyens de récusation et de défense que les autres accusés n'ont pas, afin de les

Si donc une loi précise sur les crimes de lèsenation est impraticable, il faut nécessairement en remettre la définition et le châtiment à la prudence, et par conséquent à l'arbitraire du juge. Mais quel sera ce juge? La réponse est simple; c'est l'assemblée nationale elle-même.

Le corps politique, comme le corps physique, a le droit de défense naturelle. Il est fondé à repousser toutes les attaques qui mettent en danger son existence. Ces attaques de la part des étrangers constituent l'état de guerre; de la part des citoyens, c'est crime de lèse-nation. Or, il appartient au corps législatif seul de statuer sur la défense de l'état, par rapport aux ennemis extérieurs, c'est à dire, de faire la paix et la guerre; donc il doit avoir également le droit de juger les ennemis domestiques, c'est à-dire, les citoyens coupables du crime de lèse-nation.

Une autre raison pour laquelle cette sorte de jugemens est du ressort de la puissance législative, c'est qu'ils érigent en crimes et punissent comme tels des actions que la loi n'avoit pas antérieurement défendues. Ils contiennent une défense implicite, sous les mêmes peines, de commettre les mêmes délits; ils deviennent une espèce de règle, et forment à la longue un code de lèse-nation; donc ils doivent être considérés comme des actes dépendans du corps législatif.

Ajoutons que les actes de la puissance législative sont des actes de souveraineté. Or, la souveraineté est incommunicable; car si elle pouvoit se diviser, il y auroit deux souverains, deux vo-

soutenir contre l'influence de l'autorité et de la puissance royale.

Le comité de constitution ne connoît, et n'a vu dans la constitution anglaise que le veto royal, et la chambre des pairs, que le célèbre lord Chisterfield appeloit si ingénieusement l'hôpital des Incurables.

ntés nationales, et par conséquent l'anarchie et destruction de l'état.

D'ailleurs, sur une question aussi importante, es exemples viennent à l'appui des raisonnémens. n Angleterre, la grande chartre déclare que nul omme ne peut être emprisonné, poursuivi, ni 1gé que pour des actions défendues par la loi. le principe est regardé par le Anglais comme e boulevard de leur liberté. Leur déclaration des lroits consacre également l'application littérale le la loi criminelle. Afin d'empêcher les désorlres qui naissent de l'arbitraire, toutes les variations, divisions et sous-divisions des délits sont tracées avec une précision singulière. Eh bien! dans ce pays de liberté, les crimes de lèse-nation ne sont ni définis, ni spécifiés, il n'y a aucune loi qui les défende; la raison, la justice et la nature les proscrivent, le corps législatif les poursuit; les juge et les venge (1).

Les Anglais sont trop sages pour vouloir borner la toute-puissance de la vindicte nationale, quand il s'agit de la conservation et de la sureté du corps social. Ils sont trop éclairés pour confier ce pouvoir redoutable à tout autre corps qu'à celui auquel ils ont confié le soin de leur donner des loix. Mais les Anglais sont-ils donc à imiter pour d'illustres législateurs, tels que les membres du

comité de constitution?

Mais, dira-t-on sans doute, en Angleterre les crimes de lèse-nation ne sont pas jugés par les représentans du peuple; ils sont simplement accusateurs, et la chambre des pairs prononce. Qu'importe cette différence? Ce n'est pas comme corps particulier, c'est comme partie intégrante du corps législatif que la chambre des pairs juge les crimes de lèse-nation. Et nous, parce que nous n'avons

<sup>(1)</sup> La chambre basse accuse, et la chambre haute prononce sur l'accusation.

has l'honneur d'avoir un sénat, devous-nous dond être privés du sublime avantage de faire juger les crimes publics par les dépositaires de la puissance législative? Non sans doute. La composition du corps légis'atif ne fait rien à l'affaire; les principes sont invariables là-dessus; par-tout où on a connu la liberté, la poursuite et le jugement des crimes de lèse nation sont restés entre les mains du peuple ou de ses représentans (1). Le comité de constitution, tout ignorant, tout corrompu qu'il est, a si bien entrevu cette vérité, que dans son projet il réserve à l'assemblée nationale le droit de statuer s'il y a lieu à accusation. Il lui attribue le droit exclusif de dénoncer, et même l'audition des témoins; nous n'exigeons qu'un pas de plus, qu'elle juge.

Eh! quels inconveniens majeurs ne suivroient pas du système contraire! Supposons que l'assemblée nationale soit assez peu éclairée pour l'adopter, et pour déléguer à un corps étranger le jugement des crimes de lèse nation, ce corps revêtu d'une portion de la puissance législative, puisque nous avons démontré que le jugement de cette espèce de délit étoit un acte de législation, ce corps, disons nous, rivaliseroit nécessairement avec les représentans du peuple. Il se coaleroit avec le pouvoir exécutif, qui auroit bientôt acheté une poignée d'hommes à vendre, qui, pour un peu d'or, absoudroient les grands coupables, et perdroient les innocens.

N'avez-vous pas sous les yeux l'exemple du châtelet, ce tribunal de brigands en robe, qui vient

<sup>(1)</sup> A Athènes, et dans toutes les villes libres de l'anycienne Grèce, le peuple s'étoit réservé le jugement des crimes publics. Miltiade, Phocion, Thémistocle, furent jugés par le peuple. Le peuple romain condamna Coriolan, Scipion l'Africain, etc. Mais les Romains entendoisnt-ils quelque chose en politique?

( 129 ) s'écronler sous le poids de l'indignation put ique? Vous venez d'en faire justice au grand ententement des bons citovens. Voulez-vous donc ur donner des successeurs? Voulez-vous, s'il est ossible, faire regretter d'anciens tyrans, par les rimes de ceux que vous mettrez à la place? Ne omptez pas sur le frein de l'opinion publique. es grands scélérats n'en tienment aucun compte. doucher d'Argis et ses vils collègues ne l'ont-ils nas méprisée? Les juges que votre comité anticonstitutionnel yeut vous donner ne seroient pas meilleurs; et quand ils le seroient, les moyens irrésistibles du pouvoir exécutif les auroient bientot corrompus; bientot leurs jugemens d'absolution et de condamnation seroient tarifés: il n'y auroit de différence que pour les prix.

Il faut donc en revenir au principe que nos observations ont établi, c'est qu'au corps législatif seul appartiennent la poursuite et le jugement des

crimes de lèse-nation.

Et quand bien même l'assemblée nationale peurroit, sans se déshonorer aux yeux de l'Europe, sans
compromettre le salut de l'état, créer hors de son
sein un tribunal de lèse-nation, le projet du comité
de constitution seroit inadmissible. Les cinq enams
jugs de maître Chapelier et son haux juné fe-

roient pitié à des enfans.

Plus une accusation est grave, moins elle est vraisemblable; plus on doit employer de formalités pour défendre l'accusé contre la prévention et la haine qu'excite l'idée d'un grand crime. Les cinq grands suges présentés par le comité ne pourront jamais epposer un rempart suffisant, ni contre les séductions de la cour, ni contre les préjugés ou les fureurs populaires. — Mais il y aura un haut juré. — A cette idée, l'on a peine à contenir son indignation; il n'y a que le souverain mepris que nous inspire ce plan d'avocat qui puisse l'appaiser.

La nation en voulent, l'assemblée nationale en No. 68. décrétant qu'il y aura des jurés en matière oriminelle, a t-elle voulu, a t-elle décrété le mot ou la chose? La chose, sans doute. Eh bien! Qu'est-ce qu'un jury? C'est chez les Anglais qu'il faut chercher cette définition, puisque les jurés n'existent

que chez eux.

En Angleterre, il y a deux espèces de jurys; les grands et les petits jurys (1). Les grands jurys sont wingt quatre notables choisis à peu près à tour de rôle dans chaque comté avant la tenue des assises. Leurs fonctions en matière criminelle sont d'examiner les formules de plainte, de prendre des informations orales, et de décider s'il y a lieu à l'accusetion. Dans le cas de l'affirmative, la plainte est déférée au juge, qui fait comparoître l'accusé et nomme le petit jury.

Qu'est-ce que le petit jury? Les jours qu'il y a des procès criminels à juger, un officier public est tenn de faire comparoître un nombre d'habitans domiciliés, proportionné à celui des procès qui-doivent se juger. Les jurés assemblés, ils se présentent pour prêter serment de juger suivant les preuves et témoignages qu'on leur présenters.

L'accusé est tenu de les regarder et de faire ses récusations. Il a le droit d'en récuser trente cirq arbitrairement, et en outre tous ceux contre lesquels il a des motifs de suspicion. Quand on est convenu de douze, ils se placent dans une tribune, dont la porte est gardée par un huissier. De là, ils entendent les avocats, les témoins, les accusés; ils examinent les pièces de conviction; ils interrogent les témoins, et après avoir entendu le rapport du juge qui n'a que voix consultative (2), ils

<sup>(1)</sup> On les nomme grands et petits, eu égard au nombre des personnes qui les composent; car leurs fonctions sont en raison inverse de leur dénomination.

<sup>(2)</sup> Les juges en Angleterre ne sont que les rapporteurs du procès; ils font auprès du petit JURY les formtions des gens du roi des tribunaux français.

it tenus de prononcer à l'unanimité si l'accusé coupable ou non (1).

Ca qui fait l'essence, et pour ainsi dire le signe stinctif des jurés, c'est leur intégrité forcée; r comme ils sont tirés au sort sur la masse de nation, au moment de la décision du procès, est impossible qu'ils soient connus des parties; s sont par conséquent incorruptibles. Dès l'insint qu'ils sont élus, ils sont, pour ainsi dire, équestrés de la société; on ne peut ni leur parler, il leur écrire. Leurs fonctions finies, ils rentrent lans la classe ordinaire des citoyens, sans qu'on puisse jamais les prendre à partie, ni les inquiéter à cause des jugements qu'ils ont rendus.

Telle est l'idée qu'on doit se former des grands et des petits jurys, tels qu'ils sont institués en Angleterre. Ce seroit faire injure à nos lecteurs, que d'appuyer sur la différence énorme qui existe entre les jurys anglais, et le haut juré du comité de constitution, dont les membres inscrits pendent deux ans sur un tableau pourront être gagnés et

corrompus en huit jours.

Le projet de M. Chapelier outrage tous les principes de droit public, en déléguant à un tribunal quelconque la souveraineté qui réside dans les représentans de la nation. Il outrage la nation qui, dans tous ses cahiers, réclame les véritables jugemens par jurys; il outrage l'assemblée nationale, qui a décrété qu'il y auroit des jurys en matière criminelle. Or, si le projet de M. Chapelier établit réellement des jurys, il est certain qu'il n'en existe point en Angleterre; car les jurys criminels dans ce pays-là et le haut jury du comité diffèrent totalement, quant à la forme et quant au principe.

<sup>(1)</sup> Ce qui prouve, contre le sieur Chapelier et toute la séquelle du comité de constitution, que le petit jury est également juge du fait et du droit.

droiera ce pitoyable plan des faiseurs du comité; soi-disant de constitution. Quand elle aura consacré ce principe fondamental, qu'à la nation seule, c'est-à dire, à ses représentans, appartient le droit de poursuivre et de juger les crimes de lèsenation, alors nous proposerons nos vues sur le mode d'instruire ces sortes de procès, et sur les règles d'après lesquelles on devroit les juger, On verra combien il sera facile au corps législatif d'en connoître, sans que ses autres fonctions en souffrent.

## De l'impôt sur les hommes, dit industriel.

Le cadastre et le dénombrement dont nous avons indiqué la méthode dans le n°. 66, seroient également la boussole sur laquelle il faudroit se régler pour dresser le tarif de l'impôt industriel.

Nous nous contenterons de tracer ici les idées essentielles de cet impôt. C'est au philosophe, à l'observateur patriote, à tirer de ces idées les dé-

veloppemens qu'elles engendrent.

En raison des localités, de la population, du commerce, du luxe ou de la rusticité, chaque ville, bourg et village du royaume, seroit taxé à un prix unique d'industrie; c'est-à-dire, le droit d'industrie dans telle ville seroit, je suppose, estimé et ordonné cent francs, dans tel bourg quarante francs, dans tel village dix huit francs, dans tel autre dix francs, dans le hameau six francs, dans la ferme trois livres, etc. Nul habitant, citoyen actif ou prolétaire, homme ou femme domiciliés en leur nom, ne pourroient exercer leur industrie, hors la culture de la terre, sans payer tous les ans la somme assignée pour la ville, bourg ou village où ils demeureroient.

Les municipalités, les cantons, les districts, les départemens, chacun en soi, et de l'un à

utre, en raison de leur supériorité gradative, rrêteroient et fixeroient le taux auquel seroit porde l'industrie de chaque lieu, et ce prix seroit ascrit, en grosses lettres, sur un tableau exposé

in dehors de la maison commune.

Au moyen de ce prix d'industrie une fois payé ous les ans, et à des époques mesurées, tout habitant pourroit, sous la raison d'un seul foyer, exercer librement son industrie sur teus les objets quelconques, et comme bon lui sembleroit. S'il violoit la loi, il seroit saisi dans son commerce, et payeroit une amende déterminée par la loi.

Je prie qu'on me suive; si les objections naissent sous les yeux du lecteur, il les trouvers ré-

solues plus lein.

Pour trouver la perception de cet impôt industriel dans la chose même, le maire du village, par exemple, feroit inscrire chez le collecteur ceux qui demanderoient à exercer leur industrie; ils se soumettroient au prix et aux époques du payement : le maire leur délivreroit un simple certilicat, et enverroit au bureau du chef · lieu du canton la liste des industriaires par noms, surnoms et professions. Ces listes de tout la cantom passeroient au directoire du district et de là au département.

Le directoire du département feroit imprimer régulièrement tous les ans le catalogue des industriaires du département, par lettre alphabétique et par rang de districts, divisés par cantons, subdivisés par municipalités, et en nombe conve-

mble d'exemplaires.

Au moyen de ce catalogue, chaque industriaire, nval né de son concurrent, deviendra son inspecteur; de sorte que si Pierre faisoit des souliers ou des serrures, ou tenoit boutique à côté de de Paul sans être inscrit sur le livre, deux jours ne se passeroient pas sans que Paul ne vit son commerce troublé.

Il résulte que le droit d'industrie ainsi légitime-

ment vendu à celui qui veut employer l'intervention d'autrui à son bien-être, donneroit un produit immense, et d'une perception tout à la fois-

forcée, facile et simple.

Nous oserions même proposer pour l'impôt territorial un catalogue semblable, de manière que la présence du nom indiquat le payement d'impôt de l'année précédente, et que son absence emportat la suspension de l'activité civile.

Il reste à répondre aux objections que l'on peus

faire contre l'impôt industriel.

Première objection. Si dans chaque ville, bourg ou village, le prix de l'industrie est le même pour tous, le riche commerçant payers moins que le

simple artisan.

Réponse. S'il s'agissoit de tirer d'un citoven le plus d'argent que l'on pourreit, vous auriez raison. Votre objection est celle d'un fermier général, ou d'un jaloux de la richesse d'autrui. Le législateur est sans passions, et c'est pour cela qu'il est juste. Il est moins question de pressurer le riche que de ne pas écraser le pauvre. Si pour faire écouler des mains de cinq cent mille riches un peu de leur or monnoyé, vous établissez des canaux où doivent passer aussi la fortune entière et les sueurs de quinze millions de pauvres, nous ne trouvons pas que vos calculs soient bons, ni vos objections équitables. Il ne tient pas à l'état que vous soyiez riche ou pauvre; d'ailleurs, vous pouvez fort bien devenir demain l'un ou l'autre : vous trouverez toujours la loi la même à votre égard : il suffit à la loi de ne pas vous fouler. Si pour arracher un écu de plus au riche, vous voulez courir le risque d'une loi qui vous en arracheroit deux, yous avez tort. Au reste, le riche paye indirectement à l'état autant que vous simple artisan; car sans la consommation que sa richesse lui donne le moyen de faire, il y auroit bien des industriaires de moins. Il y en auroit encore de mojos, s'il ne procuroit au simple artisan les maes premières par son habileté et ses rélations, loi me l'a-t, elle pas fait votre égal, et vous sien? S'il possède des terres; il en paye la e; s'il n'a que son industrie, en vain prétenez vous qu'il est riche en or monnoyé et en crét, son industrie ne deit pas être plus chère que vôtre; car s'il la payoit un sou de plus, il seroit us que vous dans la société. La loi vend l'indusie un prix égal à tous; c'est à vous à faire en orte que votre industrie soit, plus lucrative que lie d'un autre; ce n'est pas ce qu'elle vous coûte ui vous an empêche; ce n'est pas non plus ce ue l'industrie d'un autre lui coûte: nous le réteons, il suffit à la loi que votre industrie ne vous coûte pas trop cher.

Seconde abjection. Ce sera écraser le pauvre que de perter l'industrie à tel prix, qu'elle pourroit dans tel lieu devenir chère pour tel artisan. Nevaudroit-il pas mieux établir des classes d'indus-

trie à des prix différens?

Réponse. Quand on portera l'industrie à tel prix (et cela est facile) à tel prix, dis-je, qui se trouvera de moitié au dessous de ce que le moindre artisan paye, sous mille formes, en ce moment, et a payé jusqu'ici, il ne sera point écrasé. Les prix de l'industrie seront relatifs aux lieux. L'unité d'impôt, la paix et la liberté sont les délices de l'artisan; il ne croira jamais les achetery trop cher; il a payé la tyrannie, la gêne et les fripons à bien plus haut prix. Somme totale, dites au simple artisan: yous payerez votre industrie ce que le riche commerçant la payera, ou plutôt il ne la payera pas plus cher que vous. Mais vous ne pouviez faire qu'une seule espèce de commerce; vous exercerez votre industrie sur tout ee qui vous conviendra, et comme il vous plaira. Vous étiez taxé arbitrairement, votre taxe sera fixée définitivement; il vous en coûtoit, je suppése, cent écus, et vous n'en payerez que cinquante. Pensezvons que ce marché lui déplaise? Proposez-lui des

classes à des prix différens, vous verrez bientôt tel savetier dans la première classe, si ce n'est par dignité, ce sera par orgueil. Nous soutenons qu'il ne faut qu'une classe et des prix différens selon les lieux; cette échelle, qui n'attaque point l'égalité, aura bientôt mis chaque homme et chaque fortune à sa place.

Après ces deux modes d'impôt direct, il resteroit, pour le complément de l'impôt, les douanes aux frontières, la poste aux lettres, la poste aux chevaux, les forêts, le contrôle, qu'il faudroit modifier à un prix unique et nécessaire à tout écrit légal, les barrières des grandes routes, etc.

Les idées que nous proposons ne sont pas certainement à l'abri d'une juste critique; heureux si elles peuvent sersir à en produire de meilleures; notre intention est d'aider au bien, et sur-tout de pousser hors de la patrie et de toutes nos forces l'hydre fiscale, ce monatrueux impôt indirect, qui, de telle façon qu'on s'y prenne, sera toujours et par-tout l'armé du tiespotisme et le fléau de la liberté.

## Troubles de la ville d'Haguenau.

Les anciens municipaux d'Haguenau, conjointément avec le sieur de Pons, commandant de la place, tous suppots et créatures du pouvoir ministériel et féodal, avoient fait, dans ce qu'ils appellent leur bon temps, des emprants illégaux et arbitraires. Les deniers provenant de ces emprants avoient été en partie dilapidés, en partie soustraits, et les sommes, dont l'emploi semble justifié, frauduléusement appliquées.

La nouvelle municipalité, dès les premiers jours de son administration, délibère et énonce le vœu d'un apurement des comptes des anciens municipaux. L'habitude de l'ancien pouvoir, l'influence robinocrate, la force militaire prévalent, et la maréchaussée jette dans les cachots une partie

((187))

Les magistrats constitutionnels, et disperse la reste. L'assemblée nationale, indulgente, passer les penge sur les torts, des oppresseurs; sur les souffrances des opprimés, brise les fers des prisonniers, rappelle les fugitifs, annu le une election qu'on prétendoit suggérée et frauduleuse, en ordonne une nouvelle, et les mêmes magistrats sent élus de nouveau.

L'apurement des comptes est ordonné par le municipalité nouvelle. La gestion des précédens municipaux se montre évidemment inique. Les fripons, ou ceux qui craignent de passer pour tels ? prement la fuite, et quelques mugistrats anciens. ainsi que le sieur de Pons, commandant, ne sont plus dans Haguenau. Pour assurer le recouvrement des deniers volés, le procureur syndic est autorisé à asseoir une saisie mobiliaire contre les fugitifs: le conseil souverain d'Alsace annulle le saisie, permet aux fugitifs la prise à partie contre leurs juges naturels, "c'est-à dire," contre le municipalité; et les anciens municipaux, aimi que le sieur de Pons, rentrent victorieux dans Ha-. . i . o . ć u ay and the military

. Ces protégés de la justice de Colmar cherchent alors à se former un parti. Les vingt ou treate échelons de l'état - major : la hiérarchie fiscale et praticienne, les valets, les sbires féndaux des princes allemands, et les prêtres sont accaparés On prend jour pour la contre revolution; une lete est donnée au peuple, des boissons dangereuses sont versées avec profusion dans une promenado publique, le peuple s'enivre. Pendant cette orgie! les contre révolutionnaires désarment et maltrais tent la garde nationale de la maison commune. Le greffe est enfoncé; les papiers dispersés, nombre de pièces de la comptabilité soustraites, le dépôt des armes de la garde nationale enlevé. Les brigands s'érigent en garde nationale, nome ment un état major et des officiers ; creent un Nº. 68.

confité militaire. Le sieur de Pons, comme de zaison, en est élu président; la violence se muniseste contre l'autorité légale, et les officiers munici-

panx prennent la fuite.

L'assemblée nationale, instruite des faits, dédrète que les officiers municipaux rentreront dans leurs fenctions, que main forte leur sera donnée, que la prétendue garde nationale insurgente serà dissoute. Le décret sanctionné, le régiment chase seurs de Picardie marche vers Haguenau, et protége les officiers municipaux. Avant la rentrée do ces officiers, le décret est proclamé dans la ville. Le sieur de Pons fait enlever l'huissier et le tambour publiant le décret. Les factieux s'ameutent. sortent de la ville, et vont jusque dans une abbaye voisine pour y chercher et mettre à mort les officiers municipaux. Le sieur de Contades, colonel des chasseurs, se conduit en brave officier. et protége les magistrats. Jour pris pour entrer dans Haguenau, le sieur de Pons s'empare des postes qu'il refuse de céder aux troupes de ligne : il y place sa prétendue garde nationale, et fais charger les armes à plomb coupé et à mitrailles. Les magistrats entrent environnés du peuple. qui a été au-devant d'eux, et le régiment en queue. Dès l'avancée, quatre factieux couchent en joue les municipaux ; quelques citoyens qui se trouvent à côté les désarment : le cortége antre ; à vingt pas du corps de garde de la place, la prétendue garde nationale, sans provocation, sans rize, fait feu sur le peuple; quatre citoyens tombent morts. yingt sont blessés, et le feu des partisans du sieur de Pons part des toits, des croisées et des caves. Heureusement les chasseurs de Picardie vienness à toute bride, et le massagre cesse.

Les officiers municipaux, rentrés dans leurs fonctions, demandent que les assassins soient arrêtés; le sieur de Pons s'y refuse, et propose de s'arranger à l'amiable. La municipalité, saisie de droit (159)

du pouvoir judiciaire, civil et criminel, vent, a l'exemple récent de la ville de Strasbourg, intimider les brigands, et ordonne qu'une potence sera dressée sur la place; l'exécuteur de la justice reçoit un ordre secret de désobéir. Le sieur de Pons sait arracher, par le major de la place, les affiches et ordonnances de police proclamées par la municipalité, en disant que nul ne peut ordonnar ni agir sans ses ordres. La même nuit, un capitaine de la fausse garde nationale assassine d'un coup de tranchet un véritable garde national: une sentinelle est placée à la porte de l'assassin; arrêt de la justice de Colmar, qui ordonne le déplacement de la santinelle, et permet au meurtrier

la prise à partie contre la municipalité.

Cependant le comité de la prétendue garde nationale, et cotte même garde, loin de se dissoudre, conformément au décret de l'assemblée nationale. obtiennent une ordonnance du directoire du dé-Partement, qui annulle la publication de ce même décret. Cette ordonnance est proclamée avec une cavalcade, précedée d'un trompetto; et le peuple, à l'aspect de ce faste, croit que le décret de l'assemblée nationale, n'est qu'un décret supposé. A force de protestations sur la validité du décret. la commune s'assemble. Pour obéir à la loi, la Véritable garde nationale, pour se reformer et reca-Foir les factieux par incorporation, dépose le pen d'armes qui lui reste et ses drapeaux au greffe. Mais la fausse garde refuse de déposer ses armes, prétend conserver tout son état-major, tous ses officiers, et le sieur de Pons les appuye; mainforte lui est demandée, il la refuse, et les seuls factieux restent armés.

Le vieur de Pons et adhérens parviennent à se saire envoyer une commission du directoire du département, pour administrer les affaires municipales. Deux anciens baillis, et le chancelier du cardinal de Rohan leur sont envoyés. A peine sont-ils arrivés, qu'ils sont enlever et transporter ches

U 2

seux les arimes et les enseignes de la véritable garde nationale. Les calonnies eu les prières de toute espèce arrivent de leur part au comité des rapports de l'assemblée nationale, et ce comité adresse à la municipalité une LETTRE, par laquelle la faque garde nationale se exouve maintenue, et la veritable reprimandes. Cette lettre, imprimée dans les deux langues, est distribuée avec profusion. · La municipalité de Strasbourg, instituée par lestres pateutes, nour informer des troubles de Haguenau, est déclinée de prime-abord; les coar-:missaires du département et le sieur de Pons choi--sissent d'autres juges ; le prévôt de la maréchaussée se saisit de l'information. Les blessés, dans le massacre, nomment en mourant leurs assassins, leurs meurtriers personnels; et co sont ces meurtriers. .oes assassins, que le présétappelleten témoignage contre les officiers municipaux Refus d'ouir ceux -qui pourrolent dire vrai; les preuves en existent. La municipalité entière donne sa démission; la commune alarmée la refuse: les adhérens du sieur de Pops, escortés de la maréchaussée, apposent las scelles au greffe de la municipalité; et les contre- révolutionnaires administrent et gouvernest. The consist of the about the con-

... La commune entière envoye de mouveau des députés vers l'assemblée nationale; ces députés present en vaix un rapport depuis trois mois le rapporteurs (M. Regnier) les amuse d'une manière indigues Gette affreuse menée s'évente au club des Jacobius.. On y dénonce la lettre du comité der rapports, contradictoire au décret de l'assemblée nationale. L'autour de cette lettre, M. de Broglie, (fils du maréchal et jadis prince d'empire) est instruit de cette dénonciation, et se rend aux Jacobins. Pour dégitimer sa conduite, il débite des personnalités-contre un des députés d'Haguenau. et finit par le dénoncer comme décrété de prise decorps par la manisipalité de Stracbourg. Remara 

léputé avoit été en effet décrété, le 8 septembre, our même auquel M. de Broglie l'avoit annoncé. Comment donc se peut-il faire qu'il l'ait su le

même jour?

Il n'est que trop vrai que, pour cacher l'effet de l'imprudente lettre du comité des rapports. on a remué ciel et terre pour épouvanter les officiers municipanx et les députés d'Haguenau. On a circonvenu la municipalité de Strasbourg; elle a été, sinon gagnée, du moins trompée; on a de même abusé la société des amis de la constitution de Strasbourg, qui a poussé sa honteuse foiblesse jusqu'à dénigrer, par des lettres ad hoc; la commune et les députés d'Haguenau. Ces députés avoient besoin de pièces justificatives pour venir devant l'assemblée nationale; voilà justement un prétexte : et pour le fait de pièces enle vées, la municipalité de Strasbourg a décrété et fait emprisonner toute la municipalité. Le secrétaire-greffier, l'un des députés auprès de l'assemblée nationale, a été, et est emprisonné à Paris à l'hôtel de la force, sur un pareatis de M. Bailly.

Enfin, ce débat horrible et dangeroux a lieu entre deux coalitions existantes à Haguenau. Celle que savorisent le comité des rapports et M. Broglie le fils, jadis prince, est composée de 74 citoyens actifs vendus à l'ancien régime; celle qu'on veut étouffer, et dont on a emprisonné les chefs et les défenseurs, est composée de 780 citoyens actifs. Leurs signatures en original sont la sous nos yeux.

Jugez la cause, citoyens.

## AFFAIRE DE BÉFORT EN ALSACE.

D'Enchsissen en Alsace, le 26 octobre 1790.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les patriotes sont instruit des efforts des aristocrates pour trouver un foyer de contre-révolution, sur la ligne qui s'étend de Lille

à Besuscon. Cette contre-revolution est dejà faite tacitement en Alsace, non chez le peuple, mais dans toutes les municipalités et administrations qui ont voulu y entendre, et le nombre en est grand. A force de tater les différentes places, et d'y échouer dans leurs projets, les ennemis du bien public avoient enfin choisi Béfore, ville forte, distante d'une lieue et demie de la frontière, sour y établir leur porte d'entrée aux étrangers, que l'on appelle à la dévastation de la France. Réfléchissez, citoyens, sur les armemens des tyrans voisins. Le régiment de Royal-Liégeois, troupe composée de vagabonds, étoit en garnison en cette ville. Les ministres y envoyent la Légion de Lausun, que chacun connoît dans son berceau et dans ses œuvres. Ces hussards de Lausun venoient de Troyes en Champagne, ancien séjour des gardes du corps, séjour aristocratique s'il en fut jamais. A la réumion de ces deux corps (Royal-Liègeois, hussards de Laufun) Befort, une orgie leur est préparée par leurs officiers mêmes, qui en font partie. A l'issue de cette confédération bachique, soldats et officiers se répandent dans les rues de Béfort, enfoncent les boutiques, attaquent les citoyens le sabre à la main, les ranconnent, les insultent, les outragent, et finissent par entrer dans l'hôtel de ville; ils montent comme des forcenés, et sans être retenus; jusqu'à la salle du conseil, là ils insultent les officiers municipanx par les propos les plus sacriléges. Les officiers municipaux se couvrent de l'écharpe sacrée. Les brigands ( jamais chose ne fut mieux appelée par sen nom ). Jes brigands leur adressent ces mots: « Qui êtes vous? ... Nous nous f... de vous, vive le roi! vive la reine! vive Bouillé! f.... de la nation ». Le sabre est levé sur un officier municipal, le fils de celui ci veur parer le coup. et reçoit un coup de sabre sur le bras. La municipalité est bloquée dans son hôtel, rien ne s'oppose à la démence de ces soldats effrénés.

Cependant les citoyens, vraiment citoyens, prenment les armes, et au nombre de 800 font bonne contonance sur la place. Des émissaires sont envoyés dans les campagnes; bientôt huit mille paysans armés s'apprêtent à venir au secours d'une ville traîtreusement envahie et saccagée; elle ne l'étoit pas encore : le courage des magistrats et des citoyens épouvante les traîtres, Alors seulement Bouillé paroît; on lui raconte les ribles sacriléges de la veille. Ce régiment, Royal Libralin toujours des fautes graves, répondit-il douloureuse-

De devoit être en effet une faute bien grave aux yeux M. de Bouillé, que de s'être révolté à Bésort, sans endre le signal de Metz, que d'avoir précipité une ion qui ne devoit commencer que lorsque toutes les posions des ministres auroient été bien prises; aussigénéral Bouillé a-t-il fait mettre en prison le colonel

tour et son major.

Ciroyens, nous attendons le procès-verbal de la munipalité; mais répondez à ces questions, ou plutôt exigezla réponse. Pourquoi deux régimens de cette espèce trouvent-ils ensemble et sur cette frontière? Si ces gimens étoient pris de vin, et si la vérité est dans le in, qui les a instruits à outrager la municipalité? Qui ur a soufflé les acclamations et les imprécations qu'ils nt fait entendre? Comment Bouillé étoit-il là? Puisu'il il y étoit, pourquoi l'inexorable massacreur de vancy n'a-t il ici prononcé que des arrêts ridicules? Si a garde nationale de Metz lui a obéi pour égorger Cliareau-Vieux, pourquoi n'a-t-il pas commandé celle de Béfort pour punir Royal-Liégeois? Quand les traîtres ont vu leur coup manqué, pourquoi prennent-ils les devans pour apponcer un fait qu'ils n'ont pas empêché? et par qui, comment le font-ils annoncer, ces charlalans barbares? Pourquoi ceci arrive-t-il précisément à la nouvelle du triomphe des ministres à l'assemblée nationale? Ou'ils répondent à ces questions, en attendant celles que tout citoyen aura droit de leur faire, quand nous serons instruits des détails de ce nouvel essai de contre-revolution.

## Affaire de Pamiers en Languedoc.

M. Darmaing, devenu maire de Pamiers, vouloit gouverner en despote, et ne point reconnoître les municipaux pour ses collégues. La fermeté avec laquelle ceux-ci, au nombre de huit, résistent à ses desseins, ne le décourage pas. Il obtient du directoire une troupe de 50 cavaliers de maréchaussée pour soutenir ses projets, fait ameter deux officiers de la garde nationale qui, liés et garottés, alloient être conduits comme des malfaiteurs, lorsque le peuple demandé leur liberté. Un garde, sans arme, représente à la maréchaussée que sa conduite n'est pas fraternelle; un brigadier le tue d'un coup de pistolet; le brigadier est tué à son tour; les gardes nationales de Fox et de Mirepoix, appelées par le tocsin, arrivent à Pamiers, et parviennent à rétablir l'ordre; le maire et son frère prennent la fuite. La commune a chargé M. Vigues, son député ad hoc', de présenter cet événement à l'assemblée nationale. Il a été admis à la barre, et nous espérons qu'elle prendra en considération cette affaire, qui peut entraîner de sérieuses conséquences, et qu'elle arrêtera le despotisme municipal.

Nous croyons devoir publier la motion suivante

qui nous a été adressée par M. Févelat.

« Je fais, dans vorre journal patriotique, la motion qu'il est de la justice de l'assemblée nationale de former un régiment sous le nom de la Liberté, dans lequel pourront s'enrôler volontairement tous les soldats qui, pour leur patriotisme, leurs lumières, et le saint enthousiasme de la liberté, ont été honorés de cartouches jaunes, ou autres équivalentes, par la malveillance ministérielle.

« Un pareil décret de notre illustre aréopage, comme un nouveau Cadmus, feroit sortir de la dent du dragon plus de 30 mille soldats invincibles, qui ne s'entre-tueroient pas comme ceux du roi de Thèbes, mais qui, comme les cinq qui lui aidèrent à bâtir cette cité, soutiendroient notre constitution attaquée de toutes parts; et je crois que nous n'aurions pas de plus fermes défenseurs de

la liberté ».

Il vient de paroître une protestation d'un grand nombre de députés à l'assemblée nationale, du côté droit, contre le décret sur les journées des 5 et 6 octobre : nous en rendrons compte dans le n°. suivant.

ASSEMBLÉE

#### SEMBLÉE NATIONALE

Séa**nce d**u mercredi soir 1**3 octobre 17**90.

n a repris la discussion sur l'administration et la vente biens nationaux. Les articles suivaus ont été dé-

RT. XX. « Les intérêts qui seront dus des capitaux tibles échus dans le courant de 1790, seront payés une les arrérages des rentes de cette même année. ant au payement des capitaux, il y sera pourvu de même manière que pour les autres dettes nationales

XXI. « Cependant les directoires de département. l'avis de ceux de district, sont autorisés à ordonner, : les deniers provenans des revenus des biens natioux, que les receveurs de district auront en caisse, après les arrêtés qu'ils autont faits, soit ensuite du ésent décret, soit auparavant, tels payemens à compte u pour solde en faveur des marchands, fournisseurs, uvriers, ou autres créanciers qui ne pourroient pas ttendre. Chaque partie prenante ne pourra recevoir apital, intérêts ou arrérages, que par ordre de nunéro des ordonnances qui seront délivrées. Mais chaque partie prenante pourra compenser ce qu'elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû.

XXII. « Au moyen des règles qui viennent d'être établies pour le payement des créanciers dont il s'agit, les unions et directions formées par quelques-uns d'eux, notamment celles formées pour les biens des jésuites, sont et demeurent des-à-présent dissoutes et comme non-avenues; les procureurs généraux syndics de département, sur l'avis et à la poursuite et diligence des procureurs syndics de district, se feront remettre, en vertu d'ordonnance des directoires de département, par les syndics et directeurs desdites unions et directions, et par les procureurs, notaires et autres officiers publics, employes par lesdies syndics et directeurs, les titres, pièces et procédures dont ils pourroient être dépositaires. Les procureurs généraux syndics ferons Nº. 68.

en outre rendre, de la même manière, à tous les susnommés, compte de leur gestion et des sommes qu'ils aurent touchées, sauf à leur allouer ce qui leur sera légitimement dû.

#### TITRE V.

## De l'indemnité de la dime inféodée.

ART. I. « L'indemnité due aux propriétaires le ques de dimes infécdées, Français ou énangers, sera réglée sur le pied du denier vingt-éinque leur produit, pour celles sin denrées ou autres espèces, et sur le pied du denier 20, pour celles réduites en argent.

II. « Ceux qui prétendroient avoir droit de dimés sur leurs propres fonds, ou en être exempts d'une manière quelconque, n'auront droit à aucune indem-

niré.

HI. « Ceux auxquels il appartient sur des dimes étoléciastiques des rentes, soit en argent, soit en denrées ou autres espèces, créées pour la condession faite de l'église, desdites dimes auparavant inféodées, seront indemnisés en la même manière que les propriétaires taxés de dimes inféodées: cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après, sur le pied du denier so pour celles en argent, et sur le pied du denier 25 pour

celles en denrées ou autres espèces.

IV. « Le produit desdites dimes, quand elles se arouveront abonnées, sera déterminé sur le prix de l'abonnement, lorsqu'elles seront affermées, il le sera sur le pied des baux qui auront une date certaine anté-sieurement au 4 août 1789, actuellement subsistans, ainsi que sur ceux passés précédemment, et dont la durée aura commencé 15 ans avant ledit jour 4 août 1789, en cas qu'il en éxistat aucun de cette espèce; et dans le cas où céux qui existeroient comprendroient, avéc les dimes, d'autres biens ou droits dont le prix ne seroig pas distinct et séparé, le produit sera évalué de la manière ci-après réglée.

Séance du jeudi 14. Sur le rapport de M. Gossin, on a

eendu les décrets suivans:

 L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète que les munio ( 147 )

elpalités de Fremoy et d'Irey-les-Prés sont supprimées et

réunies à celle de Montmédy.

"L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète qu'il sera nommé quatre juges de paix dans la ville de Besançon, pour chaçun des quatre arrondissemens dans lesquels elle sera divisée, et qui formeront chacun l'étendue de leur ressort ».

M. Thouret a fait un rapport sur les juges de paix, et après une légère discussion, on a adopté les décrets

suivans:

#### TITRE PREMIER.

#### Dest citations.

ART. L « Toute citation devant les juges de paix sera faite en vertu d'une cédule du juge, qui énoncera sommairement l'objet de la demande, et désignera le jour set l'heure de la compagnition.

II. « Le juge de paix délivrera cette cédule à la réquisition du demandeur ou de son porteur de ponvoirs,

après avoir entendu l'exposition de sa demande.

III. « En matières purement personnelles ou mobiliaires, la cédule de citation sera demandée, au juge du domicile du défendeur.

IV. & Elle sera demandée au juge de la situation de l'ob-

jet litigieum, lorsqu'il s'agira:

hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes:

2°. « Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clotures, commises dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servans à l'arresement des prés, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;

3° « Des réparations locatives des maisons et fermes; 4° « Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations allé-

guées par le propriétaire.

V. « La notification de la cédule de citation sera fai e à la partie poursoivie par le greffier de la municipalité de son domicile, qui lui en remettra copie, ou la laissera soient de nature à étre constalés par témoins, et dont le juge de paix et ses assesseurs trouvent la vérification utile et admissible, le juge de paix avertira les parties qu'il y a lieu de procéder par enquête, et les interpellera de déclarer si elles veulent faire preuve de leurs faits par témoins.

II. « Lorsque, sur cet avertissement, les parties, ou l'une d'elles, requerront d'être admises à faire preuve par témoins, le juge de paix, de l'avis de ses assesseurs ordonnera la preuve, et en fixera precisément l'objet.

III. « Les témoins seront toujours entendus en présence des deux parties, à moins que l'une d'elles ne soit défaillante, au jour indiqué pour leur addition; et elles pourront fournir leurs reproches soit avant, soit après les dépositions.

IV. « Il sera procedé au jugement définitif aussi-tôt après l'audition des temoins, sans qu'il soit nécessaire de faire écrire la prestation des témoins, les reproches ni les dépositions dans les causes où le juge de paix prononce en dernier ressort; mais les uns et les autres seront écrits par le greffier dans les causes sujettes à l'appel. Dans les premières causes, les assesseurs seront
toujours présens. Dans les secondes, ils pourront assister
ou s'abstenir.

V. Dans tous les cas où la vue du lieu est utile pour que les dépositions des témoins soient, faites et épitendues avec plus de sureté, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, pour usurgation de terres, arbres, haies, fossés, ou antres clotures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix sera tenu de se transporter sur le lieu, et d'ordonner qué les témoins y seront entendus.

# TITRE IV

### Des visites de lieu, et des appréciations.

ART. I. « L'Orsqu'il s'agira, soit de constater l'étate des lieux dans les cas d'entreprises, de dommages, de dégradations et autres de cette nature; soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagemens demandés, le juge de paix et ses assesseurs ordonneront que le lieux contentieux sera visité par seux sen présence des parties.

#### TITRE II.

## De la comparution devant le juge de paix

ART. L « Au, jour fixé par la citation, ou convenu tre les parties, au cas qu'elles ayent consenti de se sser de citation, elles comparoîtront en personne, 1 par leur fondé de poutoirs, devant le juge de paix, ns qu'elles puissent fournir aucunes écritures, ni se ire représenter ou assister par aucune des personnes ui, à quelque titre que ce soit, sont attachées à l'ordre idiciaire.

II. « Si, après une citation notifiée, l'une des paries ne comparoît pas au jour indiqué, la cause sera ju-ce par défaut, à moins qu'il n'y ait lieu à la réassi-gnation du défendeur au cas de l'article 7 du titre précédent.

III. « La parfie condamnce par défaut pourra former opposition au jugement dans les trois jours francs de sa signification, en vertu d'une cédule qu'elle obtiendra du juge de paix, et qu'elle fera notifier à l'autre partie ; ainsi qu'il est dif au thre précédent pour les cédules de citation.

IV. « La partie opposante qui se laisseroit juger une seconde fois par défaut sur son opposition, ne sera plus

reçue à former une opposition nouvelle.

V. « Lorsque les deux parties, ou leurs fondés de pouvoirs, comparoîtront, elles seront entendues contradictoirement par elles-mêmes ou par leurs fondes de pouvoirs; et la cause pourra être jugée sur le champ, si le jage de pair et ses assesseurs se trouvent suffisainment instruits.

VI. « Il y aura lieu à juger sur le champ, toutes les fois qu'il ne sera pas nécessaire nous l'enuer coclaircissement de la cause, soit d'accorder à une des parties un délai pour présentet des pièces dont elle ne se trouveroit pas saisie, soit d'ordonner une enquête, oa h Visite du lieu contentieux.

## TITRE TIL

## Des enquétes.

ART. I. & Si les parties sont contraires em faits qui

la mention du jour, du fieu, et de l'heure de la corniparution sera relitérée.

IV. « Si le jugement préparatoire ordonne la wisité du lieu contensieux, il indiquera de même le jour et l'heure où le juge de paix et les assesseurs s'y transporteront, et su les parties devront s'y trouver présentes.

V. « Lorsque le juge de paix et ses assesseurs auront nommé des gens de l'art pour faire la visite avec éux, aux termes de l'artièle II du titre précédent, le juge de paix délivrera à la partie poursuivante, ou à toutes les deux, si elles le requièrent également, une cédule de citation pour faire venir les experts nommés, dans laquelle le jour, le lieu et l'heure de la visite seront indiqués.

VI « Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour y entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement par lequel la visite ou l'enquête a été ordonnée.

VII. « Dans les causes où les juges de paix ne prononcent point en dernier ressort, il n'y aura lieu à l'appel des jugement préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement, mais l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucunes protessations ni réserves ».

### TITRE VI.

## Des jugemens tant préparatoires que définitifs.

ART. PREMIER. « Les juges de paix n'auront point de costume particulier ; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanche et de fête, hors les les leures du service divin, le matin et l'après-midi.

II. « Ils donneront audience chez eux, les portes ouvertes; et lorsqu'ils iront visiter le lieu contentieux, ils pourront juger sumlieu même sans désemparer.

III. «. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge de paix et ses assesseurs, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice. Si celles y manquent, le juge de paix les y rappellera d'a-

bord

153')

d par un avertissement, après lequel, si elles récient, elles pourront être condamnées à une amende n'excédera pas la somme de 6 livres, avec l'affiche

jugement.

IV. « Dans le cas d'une insulte ou irrévérence gravo nmise envers le juge de paix personnellement, ou enris les assesseurs en fonction, il en seta dressé procèstbal; le coupable sera envoyé par le juge de paix à maison d'arrêt du district, et sera jugé par le trinal de district; qui pourra le condamner à la prison squ'à huit jours, suivant la gravité du délit, et par mine de correction seulement.

V. « Le juge de paix et ses assesseurs pourront oronner que les pièces et actes dont les parties se seront espectivement servies pour leur défense, leur soient emises, soit pour les examiner en présence des paries, soit pour en délibérer hors de la présence des paries, à charge de procéder incontinent à cette délibé-

ation et au jugement.

VI. « Ils auront la même faculté de délibérer en l'absence les parties, dans tous les autres cas où ils jugeront aécessaire de se recueillir ensemble avant de former

leur opinion.

VII. « Les parties seront tenues de mettre leurs causes en état d'être jusées définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois, à compter du jour de la citation, après lequel l'instance sera fermée de droit; et le jugement que le juge de paix rendroit sur le fond seroit sujet à l'appel, même dans les matières où il a droit de prononcer en dernier ressort, et annulle par le tribunal du district ».

#### TITRE VII.

## Des minutes et de l'expédition des jugemens.

ART PREMIER. « Chaque affaire portée devant le juge de paix, à la suire d'une citation, sera enregistre et numérotée par le greffier, dans un registre tenu à cet effet, côté et paraphé par le juge de paix à toutes les pages; et mention sera faite de la date de chaque enregistrement.

II. « Il en sera usé de même pour toutes les affaires

No. 68.

sur lesquelles les parties se présenteront volontairement

devant le juge de paix, sans citation.

HI. « Le greffier sera pour chaque affaire une minute détachée et particulière, portant le même numéro que celui de l'enregistrement ci-dessus, sur laquelle minute meront inscrits successivement, et à l'ordre de leur date, tous les jugemens préparatoires, tous les autres actes d'instruction dans les affaires sujettes à l'appel, et ensuite le jugement définiuf; de manière que cette minute présente avec le jugement le sableau de l'instruction qui l'aura précédé.

IV. « Toutes ces minutes seront mises en liasse par le greffier, à mesure qu'elles seront commencées; et à la fin de chaque année, toutes celles dont les affaires seront définitivement jugées, ou autrement terminées, seront rassemblées en forme de registre. Ce régistre sera déposé au greffe du tribunal du district, et il en sera donné au greffier du juge de paix, pour sa décharge, une reconnoissance exacte sur papier non-timbré, non-

sujette au contrôle.

V. « Le greffier du juge de paix désignera sur son registre, dont il est parlé dans l'article premier ci-dessus, par une note en marge de chacune des affaires qui y seront inscrites, celles dont les minutes au ont été rassemblées dans le registre déposé à la fin de l'année au greffe du tribunal du district, et celles dont les minutes setont restées entre ses mains. Il continuera d'être responsable de ces dernières, jusqu'à ce que les affaires qu'elles concernent ayant été jugées définitivement, ou autrement terminées, elles soient entrées dans un registre déposé au greffe du tribunal du district.

VI. « Lorsqu'il n'y aura pas d'appel d'un jugement définitif, il suffira de délivrer ce jugement seul pour le faire mettre à exécution; mais lorsqu'il y aura appel, le greffier délivrera une expédition de la minute entière, contenant la série des jugemens préparatoires, enquêtes, procès-verbaux de visite, et aures actes qui ont formé

l'instruction de l'affaire.

VII. « Ces délivrances seront faites sur papier timbré, signées du juge de paix et du greffier, scellées gratuitement du sceau du juge de paix, et ne seront sujettes ni à la formalité, ni à aucun droit de contrôle ».

#### TITRE VIII.

#### Des dépens.

ART. PREMIER. « Les dépens qui seront adjugés à partie qui aura gagné sa cause, seront réduits à ceux il seront ci-après réglés, lorsque cette partie sera miciliée dans le canton, ou aura été représentée par n sondé de pouvoirs, domicilié dans le canton.

II. « Il ne pourra être exigé des parties, ni taxé en pens, que les sommes ci-après, nop compris le pa-

ier, savoir:

« Pour chaque notification de citation, ou significa-

tion de jugement, 1 liv.

« Pour la délivrance d'un jugement définitif, 1 liv.

« Pour chacun des jugemens préparatoires, enquêtes on procès-verbaux de visite délivrés avec le jugement définitif en cas d'appel, 10 sous

« Pour la délivrance séparée d'un jugement préparatoire rendu contre une partie défaillante, au cas de l'ar-

ticle II du titre V ci-dessus, 15 sous.

« Pour la vacation du gressier assistant le juge de paix.

lorsqu'il se transportera sur le lieu, I liv.

« Pour la vacation des gens de l'art, lorsqu'ils scront appelés par le juge de paix, s'ils ont employé la journée cottere, y compris l'aller et le retour, à chacun 3 liv.

« Et s'ils n'ont employé qu'un demi jour, à chacun

1 liv. 10 sous.

« Le juge de paix pourra augmenter cette dernière taxe, relauvement aux gens de l'art d'une capacité plus

daurguée.

III. « La partie à laquelle les dépens auront été ad-Jugés sera tenue, lorsqu'elle réquerra la délivrance d'un lugement, de remettre au greffier les originaux de noincation des différentes citations qu'elle aura fait faire, lant à sa partie qu'aux témoins ou aux gens de l'art, et l'expédition du jugement exprimera le résultat de la have des dépens, qui sera faite par le jege dans le ngement même, qui lui seront dus, y compris le cont de la délivrance et de la signification du jugement».

#### TITRE IX.

Dispositions particulieres pour les juges de paixe des villes.

ART. PREMIER. « Tout ce qui est contenu aux titres précédens aura également lieu pour les juges de paix des campagnes; les dispositions suivantes ne concernent

que les villes.

II. « Les juges de paix des villes désigneront trois jours au moins par semaine, auxquels ils vaqueront à l'expédition et au jugement des affaires contentieuses; et cependant ils seront tenus d'entendre tous les autres jours celles qui exigeront une plus grande célérité, et celles pour lésquelles les parties se présenteroient volontairement sans citation.

IH. « Ils pourront commettre un des huissiers ordinaires domiciliés dans leur arrondissement, ou au moins dans la ville, pour être attaché au service de leur ju-

risdiction.

IV. « Le nombre des prud'hommes pourra être porté jusqu'à six dans l'arrondissement de chaque juge de paix : deux seront de service alternativement tous les deux mois, et pendant ce temps, aucun des deux ne pourra s'absenter sans être assuré d'un de ses collégues pour le remplacer.

V. « Les citations seront faires devant les juges de paix par le ministère de leur huissier, dans la forme ordinaire des exploits, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une cédule du juge de paix; et elles indiqueront le jour et l'heure de l'audience à laquelle les parties

devront comparoître.

VI. « L'huissier rapportera à chaque audience les originaux des citations qu'il aura faites, sur lesquels il appellera les causes par ordre de priorité, suivant les dates des citations; et s'il y a quelques affaires qui n'ayent pas été en tour d'être appelées à la première audience, elles seront remises à la prochaine, et appelées les premières ».

Les articles suivans ont été décrétés :

V. a Ceux à qui il appartiendra des dîmes Ecclésias-

tes, qu'eux ou leurs auteurs auroient légalement acses, et dont le priz auroit tourné au profit de

lise, auront droit à l'indemnité.

II. « Les propriétaires remettront dans le mois, à apter de la publication du présent décret, tons les épissés du secrétaire au secrétariat du district où percevoit la majeure partie de leur dîme, leurs baux leurs titres de propriété; néanmoins les dispositions articles III, VI, VII et VIII du titre III du cret sur les droits féodaux, auront leur exécution ur les dîmes inféodées.

VII. « S'il n'existe aucun bail aux termes de l'arcle V, ils remettront, avec leurs titres de propriété, n état des pièces de terres produisant des fruits démables, en les indiquant par tenans et aboutissans.

VIII. « Lorsqu'il y aura des baux semblables à ceux i-devant mentionnes, le directoire de district prendra sobservations des municipalités, et donnera son avis; nsuite le directoire du département statuera ce qu'il ppartiendra. Le tout se fera dans deux mois après

expiration du délai ci-devant fixé.

IX. « Dans le cas où il n'y auroit aucuns baux tels que ceux ci-devant mentionnés, il sera procédé à une estimation par experts, conformément aux art. XIII, XIV, XV, XVI et XVII du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux; pour cette estimation un des experts sera choisi par le procureur-syndic du district, et l'autre par le propriétaire: s'il est besoin d'un tiers-expert, il sera choisi par le directoire du département; l'estimation faite, le directoire du district prendra les observations des municipalités, donnera son avis, et le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra.

X. « Lors du réglement de ladite indemnité, déduction sera faite, sur la valeur de la dîme, de la portion congrue, même de ce qui est payable cette année; savoir, jusqu'à concurrence de 1200 livres pour les curés et de 700 livres pour les vicaires actuellement existans. Il sera pareillement fait déduction de toutes les autres charges actuelles relatives au culte divin, même des réparations; mais cette déduction n'aura lieu que dans le cas où les dîmes inféodées étoient tenues de ces charges subsidiairement et par insuffisance de reiles ecclésiastiques et des biens qui y étoient sujets, ou

lorsqu'elles les supportoient concurremment, soit avec ce! les-ci, soit avec les dits biens; cette même déduction n'aura lieu que jusqu'à concurrence de et dont les d'îmes inféodées auroient pu être tenues, après avoir épuisé les d'îmes

ecclésiastiques et les dits biens.

XI. « Ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds, à condition d'acquitter la portion congrue, ou d'autres charges relatives au service divin, cu tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou resusions, verseront, dans trois mois, dans la caisse du district, le capital de ce dont ils étoient tenus, sur le pied du denier vingt, suivant l'estimation qui sera faite des objets qui n'étoient pas payables en argent, ou de renoncer aux biens-sonds; ce qu'ils seroient tenus d'opter dans le mois, à compter de la publication du présent décret, à désaut de quoi lesdits biens seront dès lors déclarés nationaux, et mis en vente sans délai.

XII .« A l'égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dimes, aux conditions mentionnées dans l'article XI ci-dessus, ils seront tenus de déduire sur leur indemnité le capital, au denier vingt, des char-

ges qui leur auront été imposées.

XIII. « Il ne sera accordé aucune indemnité pour les dîmes insolites, dont les propriétaires ne justifieront

pas d'une possession de quarante ans.

XIV. « Dans les dimes inféodées, dont l'indemnité doit être acquittée des deniers du trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seroient justifiées par titres être dues comme le prix de la concession du tonds. En ce cas, les redevables seront tenus de les racheter cux-mênes suivant le mode et le taux réglés pour le champart, par le décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux; et jusqu'au rachat, ils seront tenus de les payer.

XV. « Les propriémires des dîmes infeodées, qui protendroient être autorisés à percevoir des droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dîme, pourront les faire entrer dans leur indémnité; mais ils continueront de les percevoir, le cas échéant contre les redevances de la dîme, sauf à ces derniers leurs exemptions et défenses au contraire, et sauf à eux à racheter lesdits droits en cas qu'ils y fussent assujettis.

XVI. «Les ci-devant propriétaires de fief, qui éroient autorisés par la loi ou par titre à percevoir des droits

rels, en cas de mutation de la propriété de la éline codée, seront indemnisés de ces drous par les pro-Staires de la dîme, suivant le taux et le mode réglés. en se soumetrapt à rout ce qui est prescrit par le net du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux». Séance du vendredi 15 octobre. M. Vernier a proposó le

cret suivant, qui a été adopté...

« Sur le rapport fait à l'assemblée nationale, par n comité des finances, d'une première adresse de la mmunanté d'Etrages, tendante à être autorisée à un agrunt de 700 livres pour le payement des dettes ventes, du renvoi de cette demande par le comité des iances au directoire de district et département, pour rifier les faits et donnér leur avis, des arrêtés du diectoire du 18 septembre et 7 octobre, aux sins de autorisationt:

« L'assemblée nationale autorise les officiers muniipaux à faire l'emprunt de ladite somme de 700 livres, i la charge d'en faire le remboursement dans deux ans, ur le prix à provenir de la vente de leur quart de reserve s'ils y some autorisés, et, à ce défaut, par la voie d'imposition, suivant le mode qui sera fixé ou approuvé par le district et département ».

Sur la demande faite par 🐂 directoire du département de l'Ain, de la réduction des neuf districts qui se composent en cinq, on a rendu le décret suivant:

«L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, ajourne la pétition de la rédaction des districts du département de l'Ain au 12 novembre, et ordonne à l'assemblée administrative de ce département de lui présenter, pour cette époque. son vœu à cet égard ».

M. Nourrissart a présenté un projet de décret qui

a été adopté.

« L'assemblée nationale, oui le rapport de son comité

des finances, décrète:

ART. PREMIER. « Le roi sera supplié de nommer des commissaires pour surveiller la fabrication des formes du papier et des 800 millions d'assignat-monnoies décrétés le 29 septembre dernier.

Il. « L'assemblée nationale nommera incessamment. dans son sein, six commissaires, pour s'occuper de la meme surveillance, conjointement avec les commissaires

nommés par le roi.

(160)

III. « Les commissaires seront tenus de surveiller la fabrication des assignats, à commencer par les opérations préliminaires, et successivement jusqu'à leur parfaite confection, et leur remise dans la caisse de l'extraor-dinaire ».

L'assemblée a successivement examiné et décrété les articles d'un projet présenté par M. le Brun, au nom

du comité des finances.

Sur un projet présenté par M. le Brun, au nom du

comité des finances, l'assemblée a décrété:

ART. PREMIER. « Les rentes ducs à des particuliers sur le clergé seront remboursées, si mieux n'aiment les propriétaires, le conserver dans l'état des rentes constituées.

« Dans l'un ou l'autre cas, les arrérages échus et à écheoir seront payés par les payeurs de rentes, à compter de ceux qui sont dus depuis le premier juillet 1790.

II. « L'esdites rentes seront distribuées à un seul payeur, lequel sera tenu de faire incessamment le relevé sur le registre du ci-devant receveur-général du clergé, et de les payer en la forme prescrite par le décret du 15 août, à mesure que les quittances auront été par lui vérifiées.

La suit à l'ordinaire prochain.

Décret sur les religieuses, rendu dans la séance du samedi soir 18 septembre, et omis à son ordre.

« Les revenus des maisons de religieuses qui sont inférieurs à la somme de 700 livres, à raison de chaque religieuse de chœur, converse ou donnée, où la somme qui sera ci-après réglée pour les abbesses perpétuelles et inamofibles, ou qui n'excèdent pas lesdites sommes, n'éprouvent aucune réduction, et il sera tenu compte auxdites maisons de la totalité des revenus dont elles jouissent.

Ce 30 octobre 1790. Signé, PRUDHOMME.

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

# $N^{\circ}$ . 69.

# **RÉVOLUTIONS**

DE PARIS,

DÉDIÉES A LA NATION Et au District des Petits-Augustins.

lvec gravures analogues aux différens événemens, et les cartes des départemens.

SECONDE ANNÉE

DR LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

SIXIÈME TRIMESTRE

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à genoux. .... Levons-nous......



## DÉTAILS

De 30 Octobre au 6 Novembre 1790.

De la procédure par jurés en matière criminelle.

AVANT l'assemblée nationale, la justice criminelle n'étoit en France que l'art d'assassiner iuridiquement les citoyens; quelques réglemens ont N°. 6g.

paru depuis pour améliorer le sort des accusés : mais que d'atrocités subsistent encore sous le nom de loi! que de formes barbares sont conservées par respect pour des préjugés politiques qui, s'ils survivent à la législature, feront la honte de ceux qui la composoient! On s'occupe de réglemens prohibitifs sur les messageries, sur les postes; on s'échauffe sur des systèmes de finance; et ce qui devroit être la base de toute bonne législation, la vie et la sureté des hommes ont à peine occupé quelques séances. On a décrété l'uniformite des peines sans distinction relative aux individus, et sur la peine de mort on laisse subsister la différence des supplices. Les représentans de la nation française veulent donner des lecons de sagesse à l'univers, et au milieu de Paris, presque à la porte de la salle où ils siégent, l'on brise encore sur une roue les membres des condamnés; ils pourroient entendre les hurlemens des malheureuses victimes de leur indifférence. La liberté de penser est consacrée par la déclaration des droits, les epinions religieuses sont libres, et les loix sur? le sacrilége, le blasphéme, sur le prétendu crime de lèse-majesté divine, au premier chof; ne sont pas abolies (1).

Cependant, malgré les imperfections énormes, malgré les horreurs de notre code criminel, il ne faudra pus désempérer de notre liberté, si les formes de la procédure sont bonnes, si rien ne prête

<sup>(1)</sup> Il manque un comité à l'assemblée nationale, celui de législation pénale. Il seroit chargé d'examiner et de proposer quelles sont les loix qui doivent être abrogées par une suite des décrets déja rendus par le corps, législatif : à prendre pour base la seule déclaration ces droits, on en feroit un beau catalogue. Montesquieu, qu'on ne peut pas accuser de principes trop sévères en législation; dit précisément que ce n'est pas aux hommes à venger les injures faites à la divinité.

Le jury une fois épuré, et réduit à doute jurés par le moyen des récusations, le procès est dit être ouvert, et l'accusateur produit les preuves de son accusation. Les témoins déposent en présence de l'accusé; il peut leur proposer des questions, produire même des témoins en sa faveur, et les faire déposer de ses faits justificatifs. Son conseil peut lui indiquer les questions à faire, ou même les faire pour lui,

Telles sont les précautions que la loi a prises dans les cas d'accusation ordinaire; mais pour le grime de lèse-majesté et autres de cette nature qui supposent un parti et des accusateurs puissans, la loi a donné à l'accusé de nouvelles res-

sources.

D'abord il a le droit de récuser péremptoirement jusqu'à 35 jurés; il peut choisir deux conseils pour l'assister pendant tout le temps de la procédure. Pour empêcher que les témoins qu'il a produits ne soient écartés, les tribunaux doivent lui accorder, pour les obliger à paroître, tous les moyens qui sont usités en pareils cas. On doit lui livrer dix jours avant le jugement, en présence de deux témoins et pour cinq schelings (1), une copie de la procédure; qui doit contenir tous les faits sur lesquels porte l'accusation, le nom, la demeure et la profession des jurés qui doivent composer l'assemblée, et même de tous les témoins que l'en se propose de produire contre lui.

Sitôt que sa procédure est instruite, et après que l'accusateur et l'accusé ont respectivement donné leurs raisons, le juge prend la parole pour

notre n°. 68, que l'accusé peut récuser 35 jurés sans donner ses motifs. Cela est vrai pour l'accusation du crime de lèse-majesté.

<sup>(1)</sup> Cinq schelings font environ six livres de notre monnoie,

récapituler les faits et les moyens des parties. Il explique aux jurés ce qui constitue l'état de la question; il leur donne son opinion, non sur le fait, mais sur le point de droit qui peut servir à les guider dans leur décision. Les jurés se retirent ensuite dans une chambre voisine, et ils doivent y rester sans feu, sans boire ni manger, jusqu'à ce qu'ils soient d'accord entre eux sur le jugement qu'ils ont à rendre. Leur déclaration doit porter précisément que l'accusé est coupable ou non du fait dont on l'accuse. Enfin la maxime fondamentale de ce genre de procédure est que les accusés, pour condamner, doivent être unanimes.

Et comme le principal but de la procédure par jurés est de soustraire les accusés à la décision des personnes revêtues d'une autorité permanente, le juge n'a que voix consultative, et la déclaration des jurés doit porter sur le point de droit qui se

trouve immédiatement joint àu fait.

Le bill d'indictement ou d'accusation doit avoir absolument ces deux choses pour objet. Ainsi, une plainte pour meurtre doit porter que le crime a été commis de malice délibérée. Une accusation de voi doit porter également, que la chose a été prise avec intention de voler. Animo furandi.

On a si fort pour maxime qu'une assemblée de jurés doit décider du fait et du droit, que si un recueil de suffrages n'avoit pour objet que la simple réalité du fait à la charge de l'accusé, le juge ne pourroit infliger aucun chatiment. Voilà pourquoi, dans le procès de Voodfall, qui avoit été accusé d'avoir imprimé la lettre de Junius au roi, les jurés ayant prononcé coupable d'avoir imprimé et publié seulement, le prisonnier fut renvoyé absous.

Si donc la sentence porte, non compable, l'accusé est mis en liberté, et ne peut, sous aucun prétexte, être jugé de nouveau, pour raison du même crime. Si, au contraire, elle porte, coupable, alors le juge prononce la peine que la loi

décerne. Il doit suivre cette loi à la lettre ; aucune interprétation vague ne peut avoir lieu. Quelque criminel que fût un fait, il resteroit impuni. s'il se trouvoit n'entrer expressément dans aucun des cas sur lesquels la loi prononce. Le mal de l'impunité d'un crime n'a pas paru, dans la législation anglaise, pouvoir entrer en comparaison avec le danger de compromettre la sureté d'un

citoyen, par une condamnation arbitraire.

Ce n'est pas tout; pour ôter jusqu'à la possibilité des abus, c'est encore un usage invariable que la procédure soit publique. Le coupable ne comparoit, et ne répond que dans les lieux dont l'accès est ouvert à tout le monde; et les témoins, lorsqu'ils déposent; le juge, lorsqu'il donne son opinion; les jurés, lorequ'ils rendent leur sentence, sont tous sous les yeux du public. Enfin, le juge ne peut changer ni le lieu, ni la manière de l'exécution d'un jugement; et le sheriff qui feroit ôter la vie à un homme d'une manière différente de celle que la loi prescrit, seroit coupable de meurtre, et poursuivi comme tel.

Disons, encore que, par l'institution des jurés. le pouvoir judiciaire est absolument hors des mains du pouvoir exécutif; il est hors des mains du iuge lui-même. Et ces hommes, auxquels la loi a donné exclusivement le droit de décider qu'il y a lieu à infliger une peine, ces hommes, sans le suffrage desquels les deux pouvoirs sont condamnés à l'inaction, ne forment pas entre eux. une assemblée permanente, où ils aient eu le temps de voir en quoi leur puissance peut servir à leur intérêt particulier. Choisis par le sort sur la masse du peuple, ils n'ont pas pu prévoir leur élévation : l'esprit de corps ne peut donc influer

sur eux.

Les nombreuses récusations, déroutant les manœuvres de l'intrigue et excluant les passions particulières, l'unique sentiment qui puisse diriger les jurés, dans l'instant de pouvoir qui leur est confié, est uniquement le souvenir que leur soft; comme citoyens, est lié à celui de l'homme sur

le destin duquel ils vont prononcer.

Enfin cette heureuse institution est telle que le pouvoir judiciel, ce pouvoir, par lui-même si formidable pour la liberté; qui dispose sans résistance de la vie et de la fortune des citoyens, et qui, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre pour le restreindre, est toujours un peu arbitraire; ce pouvoir, disons nous, reste avec toute son activité, et n'est cependant entre les mains

de personne:

Nous ajouterons que, dans le cours ordinaire des choses, l'instinct de l'humanité dirige toujours les décisions des jurés. Ce n'est qu'en tremblant qu'ils exercent leurs redoutables fonctions ; et dans les cas douteux, ils penchent toujours du côté de la douceur. Si étant d'accord sur le fait, ils sont embarrassés sur le degré de crime qui s'y trouve attaché, ils rendent alors ce qu'on appelle un verdict special; et alors ne prononçant que sur la réalité du fait, ils laissent la chose à la prudence du juge, qui, lui même, oraignant d'infliger une peine à un innocent; renvoie l'accusé ábsous.

Souvent, lorsque par un verdict général, l'accusé est reconnu coupable, les jurés le recommandent à la merci du roi; ce qui ne manque jamais d'opérer tout au moins une commutation de poines. Dans le cas d'absolution; on ne peut jamais ordonner une nouvelle *procédure par jurés*: On l'accorde cependant dans le cas d'une condamnation rendue sur pièces fausses. Enfin, les fonce tions des jurés finies, ils rentrent dans la classe ordinaire des citoyens ; et comme nous l'avons déjà dit, ils ne peuvent jamais être inquiétés pour raison de leurs jugemens.

Voilà, oitoyens, une esquisse de la procédure par jurés. Nous disons une esquisse, oar il fatdroit un gros volume pour traiter à fond une

matière

(169).

ière si importante. L'organisation du pouvoir ' ciaire en matière criminelle touchoit de trop à vos intérêts, pour nous permettre de la er sous silence. Il falloit vous éclairer et vous munir d'avance sur la difformité des plans qu'on s présenteroit : jugez-en par celui que vous onné M. Chapelier. On vous offrira des jurés sa façon, et ce n'est pas cette espèce de prolure qu'il vous faut; elle est trop absurde et

p défectueuse.

Demandez à grands cris la procédure anglaise ; st la soule qui protége la liberté et la sureté citoyen. Assemblez-vous; réunissez-vous dans s communes; faites connoître votre vœu; inonz l'assemblée nationale de pétitions. N'oubliez pas ur tout d'insister, et sur l'application litterale de la i criminelle et sur l'unanimité des jurés pour sentence de condamnation. Sans la première, ous êtes soumis à l'arbitraire le plus effrayant; aute de l'unanimité, vous êtes exposés aux daners d'une majorité prévenue (1).

Quelques écrivains anglais, vendus au parti miistériel, ont à la vérité déclamé contre l'unaumité des jurés. Ils ont osé dire qu'elle favorisoit impunité des crimes, et qu'ils étoient plus communs en Angleterre que par-tout ailleurs. Mais ce raisonnement n'est qu'un sophisme. Ce n'est pas a une institution sage en elle-même, et protectrice de la liberté individuelle, qu'il faut attribuer

<sup>(1)</sup> Nous répéterons à ce sujet un trait bien connu, déjà rapporté dans notre, n°. 37. « Un citoyen anglais étoit accusé d'avoir assassiné un de ses voisins. Des témoins, ou séduits ou abusés, le chargeoient de l'assassinat. Le crime étoit évident aux yeux de onze jurés. Le douzième s'obstina à soutenir qu'il étoit innocent, et lui sauva la vie. C'étoit ce douzième juré qui étoit l'auteur de l'assassinat imputé à l'accusé. Ce cas est singulier; mais il n'est pas le seul qui fonde la nécessité de l'unanimité des jurés ». No. 69.

la multiplicité des délits; c'est à l'atrocité des lois pénales qui, en Angleterre, prononcent le dernier supplice pour le voi d'un mouchoir. Quand la peine est sans proportion avec le délit, il n'en coûte pas davantage pour se rendre coupable d'un grand crime que d'un petit. On a toujours à gagner d'être

plus criminel.

Mais en revanche, est il quelque chose de plus admirable que leur procédure? C'est sur l'avis de douze personne, au moins, qu'on livre un homme aux dangers d'une accusation publique; soit dans les prisons, soit devant le juge, la loi ne ferme pas un seul moment l'accès à ceux qui ont des avis ou des consolations à lui donner; elle lui permet d'appeler tous ceux qui peuvent avoir quelque chose à dire en sa faveur. Enfin, ce qui est infiniment important, les témoins qui déposent contre lui doivent déposer en sa présence; il peut leur proposer des questions, et par une demande imprévue, déranger tout un système de calomnie.

La conséquence de l'institution sublime des jurés, c'est que personne en Angleterre ne sauroit voir l'homme dont il pût dire : cet homme peut décider de ma vie ou de ma mort. Français! si vous pouviez être indifférens sur le bonheur d'une pareille institution, vous ne seriez pas dignes de la liberté!

Sur la dénonciation faite au comité des recherches, par la section des Quatre-Nations, de notre article concernant les habits bleus, n°. 67.

Il nous est revenu que la section, dite des Quatre-Nations, a pris la peine de dénoncer comme incendiaires nos remarques touchant l'influence des habits bleus sur la révolution: c'est principalement, dit on, l'état-major du bataillon de ce district qui a provoqué cette dénonciation; et nous n'en sommes pas surpris, quoique nous ayions été très-modérés dans nos observations. Que seroit il

: advenu, si nous avions dit tout ce qu'il y t à dire sur pareille matière? ous n'avons point parlé du ridicule de ces urs à large ventre, qui ouvrent péniblement larche de chaque-division lors d'une revue, ni a conduite odieuse de ces mêmes sapeurs, qui craignent pas de prêter leur ministère lors des tes inquisitoriales de la section chez les partiiers, et portent le zèle jusqu'à se servir de leur she pour ouvrir la porte des logemens suspects comité du district. Nous aurions pu rappeler e sujet ce qui s'est passé au palais royal, quand y fit la recherche des maisons de jeux. On mit particulier, dont on viola l'asyle sous ce préxte, dans le cas de répéter une somme assez rte, renfermée dans l'une des armoires forcées,

e sont les expressions de la plainte.
Nous n'avons par dit qu'à la faveur de l'uniforme arisien, tous les agens de l'ancien ministère, tous es argus de l'ancienne police continuent avec plus le sécurité que jamais leur métier infâme : rien

dégarnies par des records en habit national.

l'a changé pour eux que l'habit.

Nous n'avons pas dit ce que la plupart des citoyens ignorent apparemment, que l'origine des uniformes remonte à Louis XIV; et combien il est étrange de voir les soldats de la liberté se couvrir

des livrées du despotisme.

Nous n'avons pas ajouté, à l'appui de ce que nous avons avancé sur le discrédit où tombe l'habit national, et sur la défiance que oeux qui le portent inspirent au reste des citoyens, que presque tous les jours, au plus petit événement, l'uniforme parisien est conspué dans nos carrefours.

Nous n'avons pas raconté à cette occasion la scène scanda euse que donna un officier du bataillon de Saint-Roch : en vertu de son habit bleu, et du plein pouvoir de son épaulette, il osa bien interrompre un citoyen lisant dans les Tuileries au miliou d'un groupe nombreux de patriotes Le lecteur interpellé répondit avec fermété qu'il avoit choisi cette place, parce que la vérité étoit le premier besoin des rois, et qu'il importoit aux citoyens que Louis XVI connût le vœu de la nation à l'égard des ministres. Un geste comminatoire de la part de l'officier excita l'indignation de tous les assistans; un cri, élevé du milieu de la foule, fut applaudi à l'unanimité, et ce cri étoit: A bas les habits bleus! Le peuple n'applaudiroit pas de même au cri: A bas la cocarde; c'est que la cocarde est tout ce qu'il nous faut: l'uniforme est de trop.

Lors de l'arrestation de plusieurs voitures la veille de la Toussaint, le peuple du fauxbourg Saint-Jacques eut peut être les premiers torts; mais il ne fut que trop justifié du mécontentement qu'il manifesta contre les habits bleus, par la conduite peu fraternelle de ceux-ci. Un citoyen en uniforme adopte, sans qu'il s'en doute, cet esprit militaire, cette rudesse qui caractérise un corps de troupes réglées, et perd en même temps les égards, les ménagemens que les enfans de la même

cité se doivent entre eux.

Nous n'avons pas parlé non plus de l'influence des habits bleus sur les mœurs. Il est tel citoyen qui se permet, sous l'uniforme, ce dont il se seroit abstenu sous son habit civil. Nous avons vu plus d'une fois de jeunes citoyennes obligées de se détourner ou de baisser les yeux en passant devant un corps de garde. Nous avons vu sur le seuil de leur guérite de jeunes sentinelles se respecter assez peu, pour charmer leur ennui par des apostrophes indécentes, par des propos équivoques, et jouir de l'embarras qu'ils causoient à la pudeur et à l'innocence. Bientôt, sans doute, nos gardes nationales rivaliseront dans ce genre les officiers de ligne en garnison.

Nous n'avons pas dit encore toutes les privations que la gloriole de porter l'uniforme occasionne dans maints petits ménages. Pendant ces commerce, tel mari vend les hardes de sa e épouse, tel père de famille en refuse à ses us, pour se procurer un habit bleu-de-roi.

ous avons tu aussi la satisfaction des aristees, témoins perfides de cette manie de fornier corps d'armée, et l'espoir qu'ils ont d'en tirer parti avec le temps; et ce temps est venu

l'intention de l'armée parisienne, sur tout l'es-: de sen état-major, seroit-il de nous ramener à cien régime, on de nous le faire regretter? i, graces en soient rendues aux habits bleusroi, nous avons entendu de paisibles citoyens, une de bons patriotes, s'écrier doulopreusement : las! loin d'être plus libres, nous sommes plus is encore que par le passé. Avant le 14 de llet, des exempts de police entroient, il est vrai, ns les maisons; mais ils étuient seuls, leurs cords attendoient respectueusement à la porte. épuis le 14 de juillet, tout un bataillon bleu. ec les armes hautes, pénètre jusque dans l'intéeur le plus reculé de nos habitations, enfonce s portes qui ne s'ouvrent pas assez vite ou assez randes, brise les formes de l'imprimeur, retire u enlève les manuscrits de l'homme de lettres. labeur au voisin absent! De retour de la camagne, en rentrant chez lui, il trouvera ses foyers n désordre, ses effaires domestiques livrées au spillage; il demandera peut être, dans son juste tonnement, si les pandours, dont on nous menaoit il y a un an, ont pénétré jusque dans son appartement. Non, lui répondra-t-on; mais une horde vêtue de bleu a jugé à propos de porter son œil scrutateur jusque dans votre asyle, parce qu'il se trouve malheureusement sur le même pallier; et sous le même toit qu'un autre appartement véhémentement soupoppué de contenir des écrits incendiaires. Ne vous avisez pas, hai ajouteraton, de demander raison et dédommagement

d'une telle méprise; ces messieurs n'ont de compte rendre qu'à leur général. Prenez vous-en à la fatalité de votre étoile, et ne vous absentez de chez vous que le meins que vous pourrez, ou n'y

laissez que les quatre murs.

Ces considérations, et beaucoup d'autres que nous avons sous-entendues, motivoient suffisamment sans doute le conseil que nous donnions aux habil'és de bleu de quitter cette couleur, pour se confondre de nouveau avec le reste de leurs bens citoyens dont ils n'auroient jamais dû se distinguer. Nous ajoutions que ce sacrifice, si c'en étoit un, rétabliroit l'harmonie et la confiance entre tous les frères d'une même famille; nous leur faisions entendre que, s'ils s'obstinoient à faire bande à part, les citoyens non vêtus, mais forts de leur nombre et de la bonté de leur cause, pourroient se fâcher, et des huées passer aux menaces. Nous terminions par lâcher le mot de guerre civile pour des habits bleus-de-roi.

Hélas! l'histoire ne nous apprend t-elle pas qu'il y a eu des guerres civiles pour des bonnets et des

capuchons?

Pouvons-nous croire que cette exhortation patriotique nous ait valu le titre d'incendiaires? On nous dénonce, dit-on, comme appelant les faux-bourgs de Saint-Antoine et de Saint-Margeau contre les habillés de bleu.

Messieurs des Quatre-Nations! soyez aussi rassurés sur les dispositions de ces deux fauxbourgs, à l'égard des habillés de bleu, que nous sommes tranquilles sur votre dénonciation contre nous.,

Le peuple n'est pas aussi inflammable que vouspercissez l'appréhender. Ce que n'a pu la longue disette de pain, ce que ne peuvent le défaut presque absolu d'ouvrage et la disparution presque totale de l'argent, des svis charitables donnés aux habillés de bleu ne le seront certainement pas. Nous n'avons pas averti le peuple de ses forces; il les connoît, et a su les déployer déjà deux sois; avec un discernement et une sagesse qui out étonné ceux qui le traitoient de machine. Là justice distributive du peuple a plus de principes certains qu'on ne lui en suppose. Il garde ses cent mille piques pour les aristocrates, tentés de se mesurer une troisième fois avec lui. Il se contente de hair la petite vanité de ceux de ses frères qui sont habillés de bleu. Il est vrai que s'ils poussoient plus loin les prétentions, s'ils s'avisoient de vouloir former un jour une classe professant l'aristocratie ou rampant aux pieds des aristocrates, le peuple cesseroit de reconnoître en eux des frères; et c'est ce que nous nous sommes fait un devoir de pressentir de loin.

#### Société des amis de la vérité.

La vérité vient d'établir son trône au cirque du palais royal. Cette galerie a plusieurs usages. Les mardi, jeudi et dimanche on y chante des ariettes; les mercredi et samedi les nymphes circonvoisines des entresols y dansent, et les lundi et vendredi on y dit la vérité.

C'est sous les auspices apparens de M. l'abbé Fauchet que cette société s'établit; nous n'en voyons pas encore les fondateurs réels, et nous-n'en verrons les instigateurs que le plus tard qu'il se pourra.

Etablie au cirque du palais royal, si cette association n'est pas mystérieuse, elle est du moins mystique par les principes qu'elle affecte.

L'abbé Fauchet a prononcé plusieurs discours, pour appeler les citoyens sous l'apostolat dont il

est charge.

Dans le premier, il nous a démontré que l'établissement de la société des amis de la vérité reposoit sur deux bases; la franc-maçonnerse mieux subtilisée ou mieux développée dans ses allégories, et l'évangile de Jésus-Christ, d'où doivent résulter deux conséquences inévitables, et inutilement cherchées jusqu'à ces jour : la vérité et l'amour universel. L'orateur ayant à lier le dictionnaire oriental

et les hyérogliphes de la maconnerie, avec les miracles et le vocabulaire naît de l'évangile, et youlant en même temps y intercaler le nouveau glossaire de la révolution; l'orateur, dis-je, s'est servi d'un style mixte, mais toujours soutenu, pour éviter les disparates, de manière que ce mélange de phrases apocalyptiques, de figures orientales, de paraboles judaïques, de termes politiques et d'expressions amoureuses, liés dans une texture poétique, donnoit à tout son ensemble une physionomie de prophète qui a merveilleusement étonné l'auditoire.

Cette oraison a été suivie d'un supplément qui contenoit l'oraison funèbre de Loustelot, et dans laquelle Loustalot n'a été rien moins que loué; mais en place l'orateur y a louangé le général la Fayette d'une façon un peu surprenante. L'orareur a trouvé sublime, admirable et inconcevable, que M. la Fayette, ayant été mal mené quelquetois par Loustalot, ne se fût cependant jamais servi de son pouvoir, et de ses baïonnettes pour le molester. Cette partie du supplément n'a pas été fort accueillie, pas même des aides-de-camp du cheval blanc.

L'oraison finie, on a invité les assistans à passer dans le cabinet voisin, pour y payer leur premier

guartier de vérité.

Dans une autre séance et dans un discours subséquent, l'abbé Fauchet voulant développer son système de mysticité amoureuse et sa nouvelle philosophie évangélique, a commencé par tomber à bras raccourci sur Voltaire. Pour le coup, il & été clair, et l'on a bien vu qu'il s'agissoit la d'une autre affaire; mais aussi l'auditoire a perdu patience, et M. l'abbé Fauchet, interrompu à chaque mot, s'est apperçu qu'il n'étoit pas dans la chaire de Bourges (1).

VOLTAIRE.

<sup>(1)</sup> M. l'abbé Fauchet est vicaire général de l'archeveque de Bourges.

(177)

Voltaire, selon lui, n'étoit pas un philosephe, il n'a rien fait pour la révolution, c'étoit un être vil, un aristocrate, un plat personnage, etc. on n'a rien à répondre à ces belles choses. J. J. Rousseau a paru sur les rangs après Voltaire, il a été trouvé admirable tant qu'il a parlé de l'amour évangélique, et passable en politique. Son Contrat Social doit être discuté dans le sallon de verité, où l'on démontrera ce qui est bon, et pulvérisera ce qui est mauvais. Voilà la matière des séauces.

Après ce discours, une députation de la section Mauconseil a été reçue; cette députation a rendu compte de l'affaire du régiment de Royal Champagne à Hesdin. L'éloquence de l'orateur de la section a été vive, soutenue et fort accueillie, son but étoit d'intéresser les citoyens pour des victimes patriotes contre les ministres; mais comme le rapport fait par la section de Mauconseil ne pertoit uniquement que sur des faits allégués et prouvés, le bureau de vérité n'a pas cru que l'assemblée de vérité dût s'en occuper, et l'assemblée a opiné du bonnet.

Cette affaire terminée, un citoyen qui voyoit les bords de l'auditoire hérissés de canons de fusil, a demandé la parole, et a dit: Messieurs, pour chercher la vérité, je ne pense pas qu'il soit besoin d'une garde intérieure....... A ces mots, l'indignation la plus vive et la plus éclatante s'est manifestée parmi les véridiques....... Le motioneur, qui a vu où il s'étoit fourré, n'a pas jugé à propos

de continuer.....

Immédiatement après, on a de nouveau invité les assistans à passer dans le cabinet pour y payer

le quartier de vérité.

An reste M. l'abbé Fauchet est procureur général de la vérité (c'est le titre de sa charge), et il est bon d'observer qu'il est le seul maintenant, en France, en possession de cette dénomination aimable; car Desmoulins a donné sa démission de l'office de procureur général de la lanterne.

No. 69.

#### · Fédérés des départemens assemblés aux Petits-Pères.

Il ne suffisoit pas d'avoir accaparé les fédérés le 14 juillet, d'avoir employé tout le temps de leur séjour à Paris à des évolutions, à des revues aussi inutiles que mal combinées, aussi favorables au projet de diriger leur sentiment, que contraires à l'intérêt de la révolution; c'étoit peu de les avoir rassemblés dans des lieux clos pour les amuser et les séduire par des délibérations, il falloit encore que les ennemis du bien public, après avoir inventé des moyens de fourvoyer les citoyens, trouvassent ceux de perpétuer l'erreur et d'en propager l'influence. C'est pour cela qu'on a retenu à Paris un certain nombre de ces députés de la fédération, à qui l'on a inspiré de se réunir en assemblée délibérante.

Bientôt on les a fait présider par de francs aristocrates, et les pires de tous, c'est-à dire, par ceux qui, n'ayant rien à perdre et voulant faire ressource, se vendent à ceux qui achètent les consciences et les bouches perverses. Or, le peuple n'achète rien de tout cela. Ceux qui servent

sa cause la servent pour rien.

Que font ici ces fédérés? Ont-ils une mission de leurs départemens? Ce ne peut être qu'après l'avoir sollicitée, et les départemens n'ont su ée qu'ils faisoient quand ils ont donné des pouvoirs à cet effet, en supposant toutefois qu'ils en aient donné. A la charge de qui sont-ils ici? Qui les salarie? On ne vit pas à Paris gratuitement quand on a ses foyers dans les départemens du royaume.

Disons vrai: il importe aux mal-intentionnés, aux royalistes esclaves, aux distateurs, à l'état-major parisien, à tous ceux ensin qui ne cherchent qu'à égarer l'opinion, qu'à énerver le civisme; il importe, dis-je, à tous ces gens-là d'avoir à Paris une association de citoyens armés

(179)

pris dans tous les coins du royaume, qui, ayant mérité peut-être dans un temps la confiance de leurs concitoyens, puissent séduire et abuser leurs patries respectives et leurs pays, en y faisant passer, par leurs avis, leurs nouvelles et leur correspondance, l'esprit qu'on leur souffle dans la capitale. Il falloit avoir encore un centre où les mal-intentionnés pussent trouver des renseignemens sur le fort et le foible, et sur lés variations de telle et telle partie du royaume, afin d'agir en conséquence: nous ne voyons que trop quels sont les fruits de ce système de séduction et d'es-

pionnage tout ensemble.

Que font en un mot ces fédérés coalisés et assemblés dans la capitale? Que peut - on espérer d'une association où l'on arrête qu'il sera fait un service auprés de la personne du roi et du genéral la Fayette, compose d'une garde de deux deputés fédérés qui auront le nom et la qualité d'aides-de-camp du général; que ces aides-de-camp prendront les ordres immédiats du roi et du général pour les faire passer dans les departemens? Sans doute ceci n'est qu'une conception ridicule, qu'une folie des chefs et des agens que l'on met à la tête des fédérés, et qui donnent carrière à leur sotte vanité que l'on flatte. Mais s'il faut tirer des inductions de tout cela, on peut démêler aisément que cette association a un esprit totalement opposé à la révolution. On doit penser que l'influence de chacun de ces fédérés, écrivant du centre où la constitution 'se fait, à la circonférence qui l'attend, doit être d'un grand poids dans les divers cantons de la monarchie. Il n'a fallu 🔻 souvent qu'une lettre d'un de ces fédérés, qui, de loin, ont l'air d'être quelque chose, et d'être bien instruits; pour produire dans tel pays du relachement, lorsqu'on a voulu y donner beau jeu aux complots des aristocrates. C'est par des menées de cette espèce que nos ennemis nous travaillent, et portent la désunion dans les pays les

mieux disposés à la concorde, et la licence où

la liberté est la mieux entendue.

Pour connoître le véritable esprit de cette association, il ne faut qu'être instruit de la patriotique motion que sit dernièrement le sieur de Milange, capitaine de la garde nationale de Riom, de prendre pour article fondamental du projet d'organisation de la garde nationale, que ces messieurs préparent, qu'on ne comprendra dans cette garde que les nobles et les bons bourgeois; ce sont ses termes; qu'il faut en écarter les artisans et les paysans, et les désarmer. Apprenez donc, citoyens des 83 départemens, qu'il existe dans Paris une société de vos compatriotes, où l'un des membres profère impunément de tels blasphèmes; connoissez les, et sachez rejeter loin de vous leurs perfides suggestions: il n'y eût peut être point eu de sang versé dans telle ou telle ville sans la correspondance de cette société dangereuse.

Inconvenance des discours prononces par les présidens de l'assemblée nationale, quand ils prennent et quittent le fauteuil.

Les discours de réception à l'académie françaire ne contribuèrent pas peu à jeter du ridicule et de la défaveur sur cette compagnie. Ces tours de force de l'esprit amusoient d'abord, et finissoient bientôt par endormir l'auditeur le plus éveillé; ces complimens d'apparat, que le récipiendaire prodiguoit à son prédécesseur mort, pour recevoir à son tour la monnoie de sa pièce, étoient pourtant bien moins hors de propos que ces flagorneries insignifiantes, que le président qui descend du fauteuil et celui qui y monte se jettent à la tête l'un de l'autre, en présence de 1198 autres députés, bouche béante, oreilles droites et cou tendu. On seroit tenté de leur appliquer ces vers du Misantrope;

Non, je ue puis souffrir cette lâche méthode
Qu'affectent la plupart de vos gens à la mode;
Et je ne hais rien tant que les contorsions
De tous ces grands faiseurs de protestations...
Ces obligeans diseurs d'inutiles paroles
Qui de civilités avec tous font combat
Et traitent du même air l'honnête homme et le fat...
Puisque vous y donnez, dans ces vices du temps,
Morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens...
Je veux que l'on soit homme.

Sied-t-il à la majesté d'une assemblée nationale de se ployer à de pareils usages, déjà marqués au sceau du mépris? De graves législateurs qui n'ont pas un moment à perdre, devroient-ils en trouver pouffrivaliser une coterie de beaux esprits désœuvrés, une quarantaine de has flatteurs, dont le fade encens brûloit jour et mit pour un Louis XIV et un Richelieu? Est-il de la dignité des représentans d'un peuple libre, de parler la langue d'une poignée d'esclaves salariés par un maître?

Et puis, n'est-ce pas avoir mis bas toute pudeur, que de se souffrir louer en face? Que signifient ces phrases oiseuses, ces protestations de modestie, ces actes d'humilité dont personne n'est dupe? Que résulte t-il de ces éloges connus, donnés à celui qui s'empare du fauteuil, pour être rendus à celui qui le quitte; et ces remercheus presque toujours votés? Tous ces lieux communs ressemblent trop aux complimens froids et menteurs que les comédiens du roi sont, depuis un temps immémorial, dans l'usage d'adresser au parterre qui s'en amuse on baille.

La nation ne trouve pas convenable que ses représentans se compromettent par de petites habitudes indignes d'elle. En rentrant dans le domaine de son indépendance, elle a abjuré toutes ces petitesses qui tiennent lieu de la servitude; elle se réserve le droit de distribuer, elle-même, dans sa sagesse, l'éloge ou le blâme à ceux de ses commettans qui

lui en paroferont susceptibles; elle n'entend pasqu'ils se payent par leurs mains. Pour prix de sa ferme contenance à la salle des menus plaisirs, elle a proclamé M. Bailly maire de la capitale. Pour récompenser M. Roberspierre de son patriotisme imperturbable, elle l'a nommé au département de Versailles. A elle seule appartient de voter des couronnes; elle ne veut pas qu'on la prévienne ou qu'on s'établisse l'interprète de ses intentions à cet égard: et c'est encore une question de savoir, si, en applaudissant au choix de M. Barnave, pour remplacer M. Merlin au fauteuil, elle approuve les remercimens décrétés à l'ex-président.

Coup d'œil rapide sur les troubles de la province d'Alsace.

Ce sont nos provinces frontières que les aristocrates out choisies de préférence pour être le théâtre de leurs projets contre-révolutionnaires. La Provence, le Dauphiné, la Lorraine ont été successivement agités par leurs manœuvres et leurs complots. Aujourd'hui la Bourgogne vient de voir éventer une nouvelle conspiration. Un certain M. de Bussy a été dans un château près de Mâcon, avec ses complices. On lui a trouvé une grande quantité d'habits uniformes, différens de ceux des troupes de ligne, et des gardes nationales, des mousquets, des pistolets, des sabres en abondance, et beaucoup d'argent comptant. L'assemblée nationale vient d'ordonner la translation des prisonniers dans les prisons de l'abbaye Saint Germain.

. ]

10

3,

15

M

Jul.

ine. Tidy

tills

E 16

?; <u>5</u>

ન શ

÷.

**Hine** 

∛કૃ

den:

'toir

.¹con

Mais de tous les départemens du royaume, ceux d'Alsace sont les moins éloignés d'une contrerévolution. Les sourdes menées des princes de l'empire, les cabiles du ci-devant clergé, la coalition de toute la noblesse du pays ont mis cette province à deux doigts de sa perte. Les corps administratifs, les municipalités sont composés d'anciens feudistes ou baillis des seigneurs, de gens d'affaire, des moines et des ecclésiastiques. Les gardes nationales sont commandées par des cidevant comtes, marquis, etc. tous aristocrates fieffés, dévoués à l'ancien régime par état, par intérêt et par principes. Le sieur de Bouillé, le boucher de Naucy est sur la frontière, sous prétexte d'inspecter les troupes de ligne, composées des régimens qui lui sont affidés, ceux qui l'ont si bien secondé dans son abominable expédition de Lorraine. En voilà certainement plus qu'il n'en faut pour favoriser et faire réussir tous les mouve-

mens qui tendront à une contre-révolution.

Aussi vient elle d'être essayée dans la ville de Béfort, ainsi que nous l'avons déjà raconté dans notre dernier numéro. L'assemblée nationale a décrété à ce sujet, sur la proposition de ses comités militaire et des rapports, 1º. que les sieurs Latour, ci-devant colonel propriétaire du régiment Royal-Liégeois, Chalons, major du régiment, et Gremsteims, major de la place, seront conduits dans les prisons de l'abbaye Saint-Germain; 2° que le roi sera prié d'ordonner à M. Ternant, colonel du régiment Royal-Liégeois, de rejoindre incessamment son corps; 3. que l'information des crimes commis à Béfort sera faite pardevant les juges de cette ville, jusqu'aux décrets inclusivement, pour le procès être fait aux accusés pardevant les juges auxquels sera attribuée la connoissance des crimes de lese-nation; 4 · que sa majesté sera également priée de remplacer à Béfort les régimens de Royal-Liégeois et de Lausun qui y étoient en garnison,. et de les placer dans les départemens de l'intérieur; 5°. enfin, que les informations qui seront, prises sur les crimes commis à Béfort seront présentées à l'assemblée nationale, pour après les avoir. examinées et s'être assuré de leur nature, circonstances et dépendances, statuer sur le sort des régimens de Lausun et de Royal-Liégeois.

Il étoit temps, sans doute, que l'assemblée nationale sévit contre les officiers, elle qui, trompée par le mi-

nistre de la guerre, avoit constamment laissé sommeiller la justice à l'égard des débats qu'ils avoient eus avec les soldats depuis la révolution. Mais devoitelle borner sa juste sévérité aux seuls officiers de Royal-Liégeois? Le sieur la Tour du Pin n'auroitil pas dû être assujetti aux loix rigoureuses de la responsabilité, pour avoir par sa négligence, par sa connivence avec les chefs militaires, favorisé l'insurrection des régimens en garnison à Béfort? En effet, le comité des recherches de l'assemblée nationale l'avoit instruit depuis deux mois de la conduite aristocratique du sieur Latour; pourquoi n'a-t-il pas donné des ordres à cet officier pour quitter le commandement du régiment dont il étoit propriétaire? Que dis-je? Le ministre avoit en lui. un sujet trop précieux pour ses vues, pour ne pas le conserver à la tête des troupes (1).

Et voilà l'homme à qui Louis XVI, le restaurateur de la liberté, s'obstine à donner sa confiance! c'est là le ministre que l'assemblée nationale craint de dénoncer! c'est celui qui va être chargé de l'exécution du décret de Béfort! En vérité, quand on songe à de pareilles inconséquences, on ne sait pas ce que l'on doit penser de l'indifférence stoïque de nos représentans qui, malgré tant de raisons de se sai ir du pouvoir exécutif, persistent encore à le laisser dans les mains de ceux qui en abusent d'une manière si insultante pour la

nation!

<sup>(1)</sup> Au mépris des décrets de l'assemblée nationale, on distribue encore des cartouches jaunes aux soldats. On nous écrit d'Epinal en Lorraine, que le sieur Friquier, dragon du régiment d'Angoulème, vient d'être renvoyé du corps par décision d'un conseil de guerre tout composé d'officiers. Le crime de ce brave patriote est d'avoir expliqué à ses camarades les decrets de l'assemblée nationale, et de les avoir instruits de l'esprit de la nouvelle constitution.

le moyen que l'assemblée nationale ne soit rompée par les ministres, puisqu'elle a à se · même de ses comités. L'affaire d'Haguenau 1 exemple effrayant de la dangereuse influence bureaucratie sur ses décisions. Par un predécret, elle avoit rendu justice à la véritable cipalité d'Hagueneau; et elle avoit dissous la e garde nationale qui s'opposoit ouvertement reddition des comptes des anciens munici-. Ce décret est resté sans exécution sur une le lettre de M. Broglie, président du comité apports; et, chose inouie! cette lettre a eu d'effet en Alsace qu'un acte du corps légis-Depuis hier, la lettre du fils du maréchal Proglie a recu la sanction d'un décret. La cone des municipaux patriotes a été improuvée ; le mandant militaire, la fausse garde nationale, les aristocrates d'Haguenau ont reçu des plimens, et la petition de goo citoyens actifs douze cents qui composent la commune, a indignement foulée aux pieds. Voilà, il faut nuer, un grand encouragement pour les bons yens dans les circonstances malheureuses où rouve l'Alsace. Le génie contre-révolutionnaire oufflé sur les membres des administrations nicipales, de district et de département; les iemis de la constitution rugissent sur la frone d'Allemagne, et l'on ne craint pas de rebuter patriotes par des décrets notoirementinjustes!

### Affaire de Marseille.

Les troubles qui règnent à Marseille sont le ut de la mésintelligence qui règne entre la munipalité et la garde nationale de cette ville. Ce est point un démêlé entre les patriotes et les istocrates; ce sont les amis de la liberté qui, visés d'opinion pour de misérables intérêts d'aour propre, se donnent réciproquement les torts No. 69.

les plus graves. Le comité des rapports de l'assemblée nationale se trouve saisi de cette affaire; nous croyons que si la bureaucratie de ce comité ne nuit pas aux intérêts des chefs de la garde nationale, la balance doit pencher en leur faveur contre-

la municipalité.

Depuis le moment où la garde nationale de Marseille a pris l'uniforme, les officiers municipaux ont imaginé de s'en faire une espèce de cohorte présorienne pour les accompagner jusque dans les momens où ils n'étoient point en fonctions. Le maire ou ses collègues alloient-ils à une lieue de la ville, revenoient ils de leur maison de campagne, ils se faisoient suivre ou recevoir par des bataillons de la garde citoyenne; ils trouvoient beau de faire passer leur voiture au milieu de deux files de soldats qui leur présentoient les armes, et auxquels ils répondoient par un salut mêlé de popularité et de protection (1).

La garde nationale s'est fatiguée de ce service de valets, et les chefs s'en sont plaints au directoire du département des bouches du Rhône. Ils ont représenté que des citoyens libres n'étoient pas faits pour servir de satellites à des municipaux or gueilleux; qu'ils ne devoient les accompagner que dans les fonctions de leurs places; enfin que cette pompe ridicule exigée par la municipalité de Marseille, étoit au moins inutile, lersque la journée du malheureux artisan étoit absolument nécessaire

à l'existence de sa famille.

Ces représentations étoient trop raisonnables pour ne pas blesser les prétentions des municipaux. Ils en ont été instruits, et delà leur animosité contre M. Lieutaud et son état-major.

<sup>(1)</sup> M. Lieutaud, commandant de la garde nationale, a reçu plusieurs sois de la part de la municipalité, des réquisitions pour envoyer tel ou tel hataillon au-devant de M. le maire qui arrivoit de la campagne; il a consestamment obéi.

( 187 )

ins de la municipalité ont soin d'y faire voter de la municipalité ont soin d'y faire voter étrangers ( ée qui est très - facile à Marseille, on ne connoît pas encore l'usage d'inscrire un registre les citoyens actifs); ils s'y perttent les violences les plus coupables. Dans la seluitième section, des notables présens genent ivertement la liberté des suffrages. L'un d'entre ix saisit au collet le président de l'assemblée, t le force de continuer la séance; le tumulte est u comble; cependant le maire arrive, il décide ue la séance doit être levée.

Le lendemain la section se rassemble; mais seux contre qui les violences sont dirigées n'y paoissent plus, et c'est la même chose dans les autres sections; par-tout la minorité active fait la loi par la terreur. Les citoyens amis de l'ordre et de la paix s'éloignent; quelques-uns protestent; mais lorsqu'ils présentent leurs protestations à la municipalité, en leur répond que cela ne la regarde pas.

Il n'en étoit pas de même de celles qui favorisoient la cause des municipaux. Une seule section résiste au torrent; elle délibère en faveur de la garde nationale. Sept individus protestent, la municipalité recoit la protestation, et casse en

leur faveur la délibération de la majorité.

Cependant un très-grand nombre de citoyens de la garde nationale se rassemblent aux Carmes déchaux. Réunis paisiblement et avec la permission du corps municipal, ils votent en faveur de la garde nationale et de ses chefs.

Alors l'humeur et le mécontentement éclatent,

la division se met dans l'armée, dans les bataillons et dans les compagnies. La municipalité accueille le vœu de la minorité contre la majorité; elle casse les délibérations, et pour ensevelir dans l'ombre une conduite aussi répréhensible, elle fait défense à tous les bataillons de rien imprimer sans

sa permission.

D'après cet exposé, il est impossible de se dissimuler les torts insignes du corps municipal; il est évident qu'il a voulu vexer la garde nationale et ses chefs, en exigeant d'eux un service domestique, indigne des soldats de la liberté. Les gardes nationales ont pris les armes pour défendre la constitution, pour protéger la sureté et la propriété de leurs concitoyens, mais non pour servir d'escorte à d'insolens municipaux dans leurs parmes de plaisir.

Ceux de Marseille ont contrevenu au décret de l'assemblée nationale du mois d'août 1789, qui défend aux municipalités d'exiger des gardes nationales au-delà du service nécessaire, et de se mé-

ler de leur regime interieur.

Ils ont contrevenu au décret du 50 avril 1790, qui ordonne que toutes les gardes nationales du royaume resteront jusqu'à leur organisation définitive sous le régime qu'elles avoient au moment où les municipalités dans le ressort desquelles elles sont établies, out été régulièrement constituées; et que les modifications exigées par les circonstances se ferent du consentement exprès des gardes nationales et des municipalités.

Ils ont contrevenu enfin à celui du 30 juin dernier, dans lequel il est dit que s'il est du devoir des corps administratifs et municipaux de requérir, dans les cas de nécessité et pour le maintien de la tranquilité publique, le secours de la force armée, ils ne peuvent néanm uns faire aucune d'invision legislative, relativement aux gurdes nuil naies. (189)

Mais ce qu'il y a de plus odicux dans la conduite de la municipalité de Marseille, c'est l'ordonnance par laquelle elle défend aux bataillons de l'armée de rien imprimer sans sa permission. Les suppôts de l'ancien régime, dans les plus furieux accès de leur délire, ont-ils jamais rien fait de plus atroce? Certes! il faut que la jouissance du pouvoir soit un poison bien dangereux, pour changer à ce point des hommes qui ont été victimes de l'autorité arbitraire, des hommes que toutes les bouches de la renommée ont célébrés dans tout le royaume, comme d'excellens patriotes. Et ce sont ces mêmes municipaux, tyrannisés naguères par le prévot Bournissac, qui osent défendre la plainte à des opprimés, qui osent leur interdire la ressource de la presse contre les vexations de leurs oppresseurs (1)!

Maréchaussée hors de la loi, même sous l'ancien régime.

Tout facile qu'il étoit aux grands, et sur tout aux princes, de violer et de faire violer la loi selon leur fantaisie, ils ne trouvoient pas encore assez prompte, assez expéditive la marche indirecte qu'il falloit tenir pour cela. Les ci-devant comte d'Artois et prince de Lambesc avoient à leur disposition une compagnie de maréchaussée particulière, dépendante d'eux seuls, et ne reconnoissant, après la volonté de ces princes, ni loi, ni tribunal, ni supérieurs: en un mot, cette maréchaussée clandestine n'étoit enregistrée en aucune cour, n'étoit portée sur aucunes dépenses

<sup>(1)</sup> On reproche au commandant de la garde nationale de Marseille, d'être en correspondance avec M. la Fayette. A la vérité M. la Fayette est un citoyen suspect, et très-suspect; mais encore faudroit il produire la correspondance.

de l'administration générale, pas même inscrite dans l'almanach royal, et en activité dans toute l'île de France, ne reconnoissoit aucunement le grand prévôt de cette province. Cette compagnie existe encore; et ce qu'il y a de plus surprenant, elle exerce son ténébreux ministère avec plus de force

que jamais.

A la mort du prince de Soubise, Lambesc fut investi des capitaineries du défunt. Il déploya, dès le premier jour, dans cette administration toute la dureté qu'il a si bien manifestée. Dévoué au comte d'Artois, ils lièrent à cet égard leurs plaisirs et leur génie. Le peuple des capitaineries en question avoit encore respiré malgré le régime oppresseur des chasses; à l'approche de ces deux princes, il n'y eut plus de repos pour lui; les vexations, les prohibitions de toute espèce furent inventées. On se figure assez ce qu'il en dut être par ce mot de Lambesc: Il se plaignit aux gens de justice de la nonchalance du sieur Gueroult, chevalier de Saint-Louis, capitaine de la Muette; on lui représenta que les propriétaires des campagnes en étoient assez contens, à cause de son humanité et de sa bonté : Oui, oui, dit Lambesc, de l'humanité, de la douceur, de la compassion! Oh bien! je vous donnerai un homme qui vous mènera bien cela.

En effet, le sieur Gueroult fut déplacé, et son poste fut donné au sieur *Prioreau*, qui depuis la révolution n'a cessé d'être nommé par les ministres pour commander leurs expéditions, et a servi l'aristocratie avec le même zèle que lorsqu'il étoit le *Tristan* des deux princes.

La compagnie de maréchaussée que cet homme commande est de 80 cavaliers, très bien montés, et choisis en conséquence de leur ministère.

On sait que le sieur Papillon, prévôt de l'île de France, veut attaquer l'illégalité de cette formation. Mais les plaintes portées contre lui-même l'ont détourné de ce soin. Il est bien étonnant que

le département de Versailles n'ait rien dit sur

cette corporation montrueuse.

Il n'est pas hors de propos d'observer que le sieur Gueroult ne coûtoit au gouvernement que 2400 liv. tous les ans, et que pour lui substituer le sieur Prioreau, il en a coûté près de 30 mille liv. tous les ans, tant pour indemniser l'un, que pour bien payer la barbare intrépidité de l'autre.

Nous n'assurerons pas que ce soit cette même compagnie qui remplace à Saint-Cloud le service des gardes du corps, mais il y a lieu de présumer que cela est; nous invitons les bons citoyens à s'en informer et à réclamer contre ce service très dangereux. La garde nationale ne doit pas souffrir que la garde du roi soit confiée, en ces circonstances, au ministre des vengeances et des caprices d'un Lambesc, à un Prioreau, qui depuis la révolution a commis des actes de violence contre le peuple, avec l'archarnement d'un esclave furieux.

Tous les papiers publics ont annoncé la réception de M. de Chartres à la société des amis de la constitution, dite des Jacobins; son discours a été imprimé tout au long, et on a scrupuleusement compté les applaudissemens. Il parçit que le club des Jacobins, qui vante si haut son attachement aux vrais principes, n'a pas encore fait un grand pas vers l'égalité, et qu'il met plus d'importance à des formes de réception qu'il n'y regarde de près pour caresser un ci-devant prince, à qui ileut été beau, dans cette occasion, de donner une leçon.

A l'égard de l'affectation des journalistes à publier cette petite féte, nous aimons à croire qu'ils ont

youlu faire une ironie.

L'espagne et l'Angleterre viennent de conclure un arrangement définitif qui assure la paix entre ces deux puissances. Louis XVI en a été informé le premier de ce mois, par l'ambassadeur d'Espagne. Un des principaux articles du traité porte que la cour de Madrid consent à ce que les Anglais forment un établissement au nord de la baié de Nootka, et qu'ils puissent commercer sur cette côte jusqu'au cap Mendocin.

Le domestique soupçonné d'avoir assassiné M. de Vitray, capitaine au régiment de la Couronne, vent d'être arrêté à Valenciennes; la fille qui avoit refusé de le suivre, et qui l'a dénoncé, avoit reçu de lui une montre et une bague appartenantes à M. de Vitray, ce qui ne laisse plus de doute qu'il ne soit l'assassin.

Une partie de la ville de Numur vient d'être détruite par l'explosion d'un magasin à poudre: on ne sait pas encore le nombre des morts; mais on a déjà trouvé près de 200 cadavres.

La question du renvoi des ministres, agitée dans l'assemblée nationale, a eté un tocsin sonné sur eux dans tout le royaume. Paris vient de donner l'exemple

aux provinces de demander leur proscription.

Les sections se sont assemblées ces jours derniets; elles ont délibéré sur l'arrêté de celle de Mauconseil, qui forme une dénonciation précise et circonstanciée des ministres, dont nous avous parlé dans noire n°. 67. La matière a été discutée avec toute la chaleur, avec tout le patriotisme qu'elle mérite, et elles ont nommé des députés pour porter le résultat do leur vœu à l'hôtel de ville. C'est hier 5 que la réunion de ces députés a eu lieu. Il se trouve que, sur 48 sections, 35 ont voté pour le renvoi absolu des ministres, sauf à leur faire leur procès sur les faits dénoncés par celle de Mauconseil. Nous observons que le vœu des 13 autres sections n'est pas encore connu.

Le sieur de la Luzerne avoit pris l'épouvante d'avance; comme un des plus coupables, il a donné sa démission la semaine dernière, et il a été remplacé par M. Fleurieu, homme connu dans la marine, mais très peu pour ses opinions sur la révolution. Il faut espérer que la conduite honorable de la commune de Paris donnera l'éveil à toutes celles du royaume, qui nous débarrasseront sans doute du reste des anciens visirs.

VARIÉTÉS.

### VARIÉTÉS.

On nous écrit de Suisse que les aristocrates de tous les cantons s'évertuent en cent manières pour conserver les restes d'une autorité qui leur échappe. Les Français qui ont l'audace de parler avec éloge de la révolution de leur patrie, sont impiroyablement emprisonnés. Sur les confins de France et de Berne, on a fait mettre un cordon de troupes composé de 5000 hommes qui exercent l'inquisition la plus minutieuse sur les voyageurs et sur les lettres.

A Fribourg, les chefs du gouvernement poursuivent avec acharnement les frères Sudan, ces vertueux Fribourgeois, qui, en 1781, avoient tenté de rendre la liberté à leur patrie. L'un d'eux étoit un de ceux que l'assemblée nationale a fait élargir du bagne de Brest. Ces trois victimes de l'aristocratie vivoient retirées dans le comté de Neuchâtel, lorsque des émissaires du gonvernement de Fribourg sont entrés à main armée sur le territoire de la république pour les enlever. Ces infortunés étoient alors avec leur père, qui, âgé de plus de 80 ans, étoit allé les voir pour les serrer encore une fois dans ses bras, et leur donner sa bénédiction avant de terminer sa carrière. Heureusement qu'ils ont été avertis à temps; ils ont gagné au large, et ils ont échappé aux recherches de leurs persécuteurs altérés de sang. Cependant le territoire de Neuchâtel a été violé. et personne ne se plaint; y auroit-il donc une conjuration des gouvernemens contre la liberté des peuples!

Dans notre n°. 55 nous avons parlé de M. Alexandre-Sabin Pignol, lieutenant des vaisseaux de la nation, (ci-devant du roi) qui, accusé par le sieur Albert de Rioms d'un vol de six francs dans la malle d'un charpentier, avoit été indignement dégradé de son état, selon les usages de l'ancien régine, c'est-à-dire, sans forme de procès. M. Pignol, jugé enfin selon les nouvélles loix de la marine, vient d'être déchargé de toute accusation. Nous nous faisons un devoir de publier son jugement d'absolution.

<sup>«</sup> Vu par le conseil martial assemblé à bord du vais-N°. 69.

seau Amiral, &c. le conseil martia la déchargé ledit sieur Alexandre-Sabin Pignol, de l'accusation contre lui portée, d'après le prononce qu'en a fait le président.

» Ledit conseil martial arrête en outre que le présent jugement sera imprimé au nombre de cent exemplaires, publié et affiché par-tout ou besoin sera. Fait à bord du vaisseau l'Amiral, le douze octobre mil sept cent quatre-vingt-dix.

Signés, le commandeur de Glandèves, Possel, Flotte, d'Orsin, Venel, Saqui, le chevalier de Dumas, Pas de Beaulieu, Brueys, chevalier Boyer d'Eguille, Gavoyy.

Pour copie, Baudeuf, greffier.

Il vient de se former à Lyon une société patriotique, sous le nom de société populaire et philamopique des amis de la constitution. Son but est d'expliquer au peuple les décrets de l'assemblée nationale, d'instruire les citoyens pauvres de leurs droits et de leurs devoirs. Il seroit hien à souhaiter que cette institution aussi utile que sublime fût imitée dans toutes les villes du royaume; ce seroit un moyen infaillible de déjouer toutes les spéculations anti-patriotiques des aristocrates.

# Extrait d'une lettre écrite d'Artonne, district de Rioms, département du Puy - Dome.

Une chose indigne vient de se commettre dans la ville d'Artonne, département du Puy - Dôme, district de Riores. La société des amis de la constitution a arrêté que tous les dimanches un membre expliqueroit les décrets de l'assemblée nationale au peuple. En conséquence, M. Rojier, curé de Saint-Mion, membre de la société, a ouvert ce cours patriotique par un style simple, où il prouvoit évidemment que l'assemblée nationale, bien loin de toucher à la religion, l'avoit rappelée à son origine en lui donnant toute sa force. Ce vénérable pasteur étoit animé de cet amour de la patrie qui embrase tous les esprits et y porte la conviction.

Les ennemis du bien public qui inondent notre ville furent désolés de voir que les nuages d'ignorance qui enveloppoient l'esprit du peuple alloient être dissipés. Les prênes sur-tout se coalisèrent, et les confesseurs pous-sèrent la scélératesse jusqu'à défendre à leurs péniteus

( ig5 )

d'assister à nos instructions publiques; le dimanche sufvant on n'y vit que les habitans de Saint-Mion, parce que M. Rozier, leur curé, les avoit invités d'y venir. Voilà les moyens qu'emploient les ennemis du bien public pour égarer ce peuple. J'espère, monsienr, que vous vondrez bien insérer ceci dans vos révolutions de Paris, et vous obligerez celui qui est avec fraternité, votre serviteur, &c.

#### Note des rédacteurs.

Nous recevons de tous les départemens du royaume des plaintes contre les prêtres, dont les uns ne veulent pas lire au prône les décrets de l'assemblée nationale; d'autres refusent l'absolution à ceux qui sont dans le dessein d'acheter les biens du clergé. Ailleurs, ils emploient toutes les ressources du fanatisme pour souleves les peuples; en Languedoc, ils courent les rues le crucifix à la main, prêchant la croisade contre les protestans, et vomissant les imprécations les plus atroces et les plus dégoûtantes contre la nouvelle constitution. Nous nous chargeons volontiers de faire connoître les machinateurs de toutes ces conjurations pieuses; nous invitons les bons citoyens à nous faire passer leurs noms (1), nous les livrerons à l'indignation publique.

#### Affaire de quatre officiers du régiment de Bretagne.

Le sieur d'Honières, lieurenant au régiment de Bretagne, en garnison à Briançon, il y a à peu près trois ans, fait une chanson badine. Le seur Morel, officier dans le même corps, croit s'y reconnoître dans l'épithète de giant informs. It en porte ses plaintes au major Chabrol, son oncles le major au colonel Coërlosquet. Le colonel prend fou , et le sieur d'Honières est perdu; on lui arrache sa démission.

Telle est à peu près l'introduction d'une affaire, exemple mémorable de l'odieux despotisme qui régnoit dans

<sup>(1)</sup> Nous prions nos correspondans d'affranchir les letestres, sans quoi elles ne seroient pas reçues.

le militaire, et dont M. de Menou a fait le rapport jeudi 14 octobre.

Poursuivons le sommaire du rapport. . .

Le corps des officiers ignora long temps la vexation exercée envers le sieur d'Honières. Ce jeune homme, huit mois après sa démission, passe quelques jours à Grenoble avec le sieur Morel, sans lui demander raison de son malheur, dont il étoit la cause. Cette conduite, que la jactance du sieur. Morel ne laisse pas ignorer au régiment, jette de la défaveur sur le courage du sieur d'Honières. Il retourne en Provence, sa patrie. Un officier d'un autre corps lui fient quelques propos relatifs à son exclusion. Il se bat contre lui, en reçoit plusieurs, coups d'épée, et touche à son heure dernière.

La nouvelle s'en répand. Elle perce jusqu'au régiment de Bretagne. Tant de courage étonne dans un homme qu'on en croyoit peu susceptible. Alors son ami, son confident unique, le sieur Roubin, profite de la situation des esprits; il dévoite que le colonel Coëtlosquet a abusé de l'inexpériente jeunesse du sieur d'Homères; qu'il en a exigé une parole d'homeur de taire à sa faithille et à ses camarades, la violènce qu'on luia faite et sur-tout de ne point se battre contre le sieur Moret pet qu'il a mis à ce prix l'assurance d'un certificat de service.

A ce récit l'opinion change. C'est alors Morel qui métite l'animadversion, et d'Honières l'estime. Le renvoi de l'un et le retour de l'autrè sont arrêtés et signés par 17 lieutenans. Mais comme le sieur d'Honières est mentant, on dresse un projet de lettre à écrire par lui au régiment, pour demander sa réintégration. Le sieur de Bonpardi, premier lieutenant, la rédige. On la fait passer au sieur d'Honières, qui malade encore de ses blessures, y ajoute quelques circonatances ignorées du eurps, la mustrit et l'envoie. Cette lettre est communiquée à tous les grades, et les vœux pour la santé et le retour du sieur d'Honières sont géneraux.

Quelques semaines s'écouleur. Tout à coup arrive au capataine commandant le vorps, un ordre du colonel Coëtlosquet de plonger dans des cachots séparés, les sieurs de Bonnard frères; et de Roubin, et d'exiger par la menace du même traitement, la rétractation de ceux qui avoient signé la délibération du rappel du

sieur d'Honitres.

Neuf mois de captivité ont succédé à cet ordre; et dans cette captivité, le colonel Coërlosquet a épuisé sur ses victimes tous les genres de vexations. Refus constans d'écrire, de communiquer avec leurs amis, de prendre l'air, de se procurer même les secours nécessaires à la santé. Enfin, l'option de donner leur démission ou de se faire juger par un conseil de guerre de l'ancien régime, a mis fin à tant de maux. C'est au fond des cachots que les sieurs de Bonnard frères, et de Roubin, ont signé leur démission; et ce qui paroîtra surprenant même aux partisans de l'ancien régime, c'est qu'ils ont été détenus quinze jours après l'avoir donnée, attentat qui n'a pas de nom! Le sieur d'Honières n'est pas rentré au régiment; et voilà quatre officiers perdus pour une chanson.

M. de Menou a mis de l'ordre et de la clarté dans le rapport de cette affaire. Ce rapport est imprimé, et l'on y trouvera, ainsi que dans les divers momoires de ces quatre officiers infortunés, des détails intéressans, mais trop longs pour entrer dans cet article.

Au milieu de la défaveur générale que ce rapport venoit de jeter sur le sieur Coëtlosquet, M. de Murinais fut le seul qui eut le courage de monter à la tribune pour le défendre; mais ce conrage étoit mal-adroit. Il y a des instant où c'est desservir ses amis que de prendre leur parti. On est naturellement peu disposé à supposer le bon droit à l'homme qui garde le silence sur sa propre justification. D'ailleurs, M. de Murinais, dix fois interrompu, recommença dix fois son discours par ces mots: J'ai eu l'honneur de servir sous M. de Coëtlosquet. L'honorable membre auroit dû se souvenir qu'aujourd'hui ce n'est pas une tournure adroite que de s'honorer d'avoir servi sous un tyran. Il est plus sage de n'embrasser que le parti de la vérité; et la noble et modeste affirmation de M. de Champrouet; dépusé de Briançon, sur la réalité des faits énoncés dans le rapport, a fait plus d'impression en faveur des quatre officiers, que toute la véhémence de M. de Murinais n'a fait de bien au colonel.

L'assemblée nationale a rendu le décret suivant : « Le roi sesa prié d'ordonner la formation d'une cour martiale, qui entendra les réclamations des sieurs de Bonward frères, Roubin et d'Honières, officiers au régiment de Bretagne infanterie, et les jugera suivant les nouvelles formes décretées pour les délits militaires »:

( 198 )

Cette affaire est précieuse à la révolution, sous dif-

féren points de vué.

En rendant justice à des subalternes, la cour martiale apprendra aux militaires inférieurs, à croire enfin d'une manière stable aux bienfaits du nouveau régime, sur

lequel tant de gens cherchent à les décevoir.

Cette affaire apprendra à la France, et convainera l'assemblée nationale enfin que le despotisme que l'on s'est permis contre des officiers qui ne manquoient ni d'alentours, ni de fortune, ni de protecteurs, a dû être un million de fois plus injuste et plus oppresseur envers les soldats, que l'on regardoit, et que l'on vou-droit faire regarder encore comme des êtres sans consistance.

Cette affaire enfin prouvers que le régiment de Bre-

grand tableau de l'esclavage de la France.

Ici, un colonel individuellement bon peut-être, mais dangereux par ses entours, croyant faire le bien, parce qu'on ne lui conseille que le mal; n'est-ce pas là l'image de l'autien none? Un major adroit fourvoyant l'autorité pour servir sa vengeance, son intérêt et son parent, toujours assex sin pour rejeter l'odieux d'une vexation, dont il prosite, sur le colonel, dont il maîtrise l'esprit; voilà l'ancienne cour. Une commission, sormée de quelques capitaines, qui juge sans information, qui condamne sans entendre; voilà l'ancienne justice. Des camarades, témoins insensibles de l'oppression des chess muets, spectareurs de l'injustice faite à leurs amis, à leurs frères, à des hommes; voilà les anciens grands. Ensin, quatre inmocens soupçonnés, abusés, vexés, condamnés et oubliés; voilà l'ancien peurle. Ce rapprochement est exact.

#### ASSEMBLÉE NATIONALE

Suite des décrets concernant les rentes sur le clergé.

III. « Les arrérages des rentes dues par le ciergé, dont le remboursement auroit été ordonné et non consonuré, seront payés, si fait n'a été, à compter des derniers arrérages acquittés jusqu'an jour du remboursement.

« Ledit receveur général du clergé sera tenu de incessamment dans le trésor public les fonds qui wat exister dans sa caisse, et lesdits fonds seront ap-&s, jusqu'à due concurrence, à l'acquittement ima c desdites rentes.

≪ Il sera nommé incessamment des commissaires Fairele rejet des rentes constituées sur le clergé, qui Exat être éteintes et supprimées, aux termes dudit déci un 15 20ût, et dresser l'état de celles qui, aux termes rême décret, doivent être payées dans les divers dis-

I. « Les rentes et redevances connues sons le nom nefs et accessions de droits d'usage, chauffage et es ventes affectées jusqu'ici sur les domaines, au fix des archevêchés, évêchés, chapitres, diocèses, abes, cures, chapelles, bénéfices, communautés reliuses, autres toutefois que les commanderies et bénés de l'ordre de Malte, les maisons religieuses de fems, et conservées sans traitement, seront rejetées de at de domaine et supprimées, à compter du premier vier 1790.

VII. « Les rentes affectées sur les domaines, et autres renant à des hôpitaux, hôtels-dieu, pauvres de paisses, écoles, colléges, fabriques, autres que ceux ii sont situés dans le département de Paris, seront payées ins les divers districts auxquels ces établissemens apirtiendront, en la forme et aux conditions prescrites ir les articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 dudit décret du

VIII. « Les gages des officiers, des greffiers des innuations, des greffiers des domaines, des gens de lain-morte, et autres appartenans à des corps ecclélastiques ou religieux, seront éteints et supprimés, à compter du premier janvier 1790 ».

On a repris la discussion sur la contribution foncière.

Les articles suivans ont été décrétés.

II. « Le conseil municipal choisira parmi ses membres des commissaires qui seront assistés d'un nombre au moins égal; d'autres commissaires nommés par le conseil général de la commune, dons une assemblée qui sera indiquée huit jours d'avance, et à laquelle les propriétaires, même forains, pourront assister et être elus, pourvu néanmoins qu'ils soient citoyens actifs.

III a Ces commissaires se transporteront dans les dif-

férentes sections, et y formeront un état indicatif des différentes propriétés qui sont renfermées dans chacune; ils y prendront le nom de leurs propriétaires, en y comprenant les biens appartenans aux communes ellesmêmes.

« Les états ainsi formés seront déposés au secrétarjat de la municipalité, pour que tous les contribuables puissent

en prendre communication.

IV. « Dans le délai de quinze jours, après la formation et la publication des susdits états, tous les propriétaires feront, au secrétariat de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou fondés de pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de la nature et de la contenance de leurs différentes propriétés. Ce délai passé, les officiers municipaux et les commissaires-adjoints procéderont à l'examen des déclarations, et supplééront, d'après leurs connoissances locales, à celles qui n'auront pas été faites ou qui se trouveroient inexactes.

« Il sera libre à tous les coutribuables de prendre communication de ces déclarations au secrétariat de la

municipalité.

V. «Aussi-tôt que ces opérations préliminaires seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires-adjoints feront, en leur ame et conscience, l'évaluation du revenu des différentes propriétés foncières de la communauté, section par section ».

Séance du soir. M. Chassey a repris la lecture de la suite des articles sur l'administration et la vente des domaines nationaux. Il les a successivement soumis à la discussion. Les articles suivans ont été adoptés.

ART. XVII. « Si la dîme a été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits tonciers ne seront dorénavant payés qu'à la quotité qu'ils étoient dus anciennement; en cas qu'on ne puisse découvrir l'ancienne quotité, elle sera réduite à la quantité réglée par les coutumes et usages des lieux.

XVIII. « Les propriétaires qui, ayant la dime sur leurs héritages, les auront concédés par hail emphytéotique pour un temps limité, à condition par les preneurs de la leur payer avec d'autres redevances ou sans autres redevances, ne pourront prétendre à autres in-

demnité:

demnité; mais ils continueront de la percevoir jusqu'à l'expiration desdits baux, sans que les preneurs puissent

forcer les propriétaires d'en souffrir le rachat.

XIX. « Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront annuellement l'équivalent en argent du produit de leurs dîmes en France, suivant l'estimation, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire l'exécution des articles 14, 15 et 16 du titre premier du présent décret, tant pour les biens-tonds et autres, que pour les dimes, ou pour l'équivalent decelles-cien argent, aussi suivant l'estimation.

XX. « Les fermiers des dîmes ecclésiastiques et inféodées qui auront quelques demandes en indemnités àformer, en vertu de l'article 11 du décret des 14 et 20 avril dernier, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l'avis duquel elles seront 16-

glées par celui du département. 💥

XXI. « L'assemblée déclare nuls et de nul effet tous jugemens, ainsi que les procédures qui les ont précédés et suivis, rendués et faites au sujet des dîmes ecclésiastiques et autres biens nationaux, en contravention au sursis prononcé par le dècret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, ou sans avoir appelé le procureur général syndic.

XXII. « Toutes actions. soit contre les municipalités ou des communes, soit contre les particuliers, en payement de la dîme ecclésiastique des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empéchemens apportés à la perception, même les actions autres que celles dont la procédure et les jugemens ont été cumulés par l'article précédent, qui seroient pendantes devant les tribunaux, et qui n'auront pas été jugées en dernier ressort, seront réglées sans frais, sur un simple mémoire, par les directoires de département, sur l'avis de ceux de district.

« Cependant, en cas que la quantité de fruits décimables, le mode et la quotité, ou le fonds du droit fussent contestés, les corps administratifs se borneront à donner un avis, sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir pardevant les tribunaux si elles le jugent à propos,

XXIII. « Les indemnités annuelles accordées par es articles 19 du présent titre seront payées, à comp-N°. 60. ter du premier janvier 1791, par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels les dîmes se percevoient.

XXIV. « Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même manière que pour celui des dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront à compter du premier janvier 1791.

XXV. « Les directoires de département feront faire par les directoires de district un état des indemnités qui seront accordées, et des créances qui seront reconnues légitimes en exécution du présent décret, que les directoires de département enverront sans délai au corps lé-

gislatif.

XXVI. « Le roi sera prié de donner aux puissances étrangères communication du présent décret en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plus tôt possible, sur le réglement à faire entre elles et la nation française, sur les objets mentionnés dans les articles 14, 15, 16, 17 du titre premier et 18 du présent titre, ainsi que pour procurer dès-à-présent l'exécution des articles 15, 16, 17 du premier titre, et 18 du présent titre.

#### Articles additionnels.

ART. I. Les fermiers actuels des droits seigneuriaux et séodaux, ne pourront, en cas de rachat des uns et des autres, prétendre à d'autre indemnité que celle réglée dans l'article 18 du titre 2 du présent décret, pour les baux à venir, sauf à eux à demander la résiliation de leur bail, laquelle ne pourra leur être resusée.

II. « Si des vignes avoient été données à moitié ou à tiers-fruits, les directoires de districts pourront, en les affermant, imposer au fermier la condition de continuer de les faire cultiver par des colons partiaires, suivant l'usage, en rendant le fermier et les colons responsables

des dégradations qu'ils pourroient y commettre.

III. « Les conventions faites par les bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, avec des commissaires à terrier ou feudistes, pour la rénovation des terriers ou la recette des rentes et autres dépendant des biens desdits bénéficiers, corps, maisons ou communautés, sont et demeurent résiliés sans indemnité,

néanmoins les travaux qui auroient été par eux faits. leur seront payés d'après lesdites conventions, suivant l'estimation; et les corps administratifs prendront telles mesures que leur prudence leur suggérera, pour faire passer aux redevables des reconnoissances desdits droits. conformement à ce qui est prescrit par le titre premier du décret du 15 mars dernier, sur les droits séodaux.

IV. « En ce qui concerne les religieuses qui, par leur institut, ne sont pas employées à l'enseignement public et au soulagement des pauvres, et es-mains desquelles l'administration de leurs biens a dû être retirée de cette année, ainsi qu'à l'égard des chanoinesses, leurs pensions ou traitemens ne devant commencer qu'à compter du premier janvier 1791, les marchands, fournisseurs et ouvriers qui auront fait pour elles des délivrances, fournitures ou ouvrages, et qui seront reconnus légitimes, ainsi que leurs domestiques pour leurs gages, en seront payés des deniers du trésor public; à cet effet ils observeront ce qui est prescrit par l'article 2 du présent titre.

V. « Pour faciliter la reconnoissance de la légitimité des dettes qu'elles auroient pu contracter pour ces objets pendant la présente année, lesdites religieuses et chanoinesses seront tenues de rendre compte, au premier janvier 1791, de leur recette et de leur dépense, en portant dans la recette ce qui étoit échu à la Saintmartin et à Noël 1789, et par elles remis alors ou depuis; en cas qu'elles eussent au moment où elles doivent rendre compte, des deniers entre les mains, elles les imputeront sur le premier quartier de leurs pensions et traitemens de 1791, ou jusqu'à concurrence; quant au surplus, elles le verseront dans la caisse du receveur du district.

VI. « A l'égard des religieux chargés de l'enseignement public, des mains desquels l'administration de leurs biens a dû être retirée, en vertu du décret des 14 et 20 avril, et dont les pensions commencent à courir, · à compter du premier janvier 1790, pour être payées en 1791, ils rendront compte de ce qu'ils auront recu, comme les autres religieux; et dans le cas où ils cesseroient ou négligeroient de remplir leurs fonctions, il pourra y être pourvu par les directoires de départemens,

sur l'avis de ceux de districts, après avoir entendu les

municipalités ».

Séance du samedi 16. « L'assemblée nationale, ou? le rapport de son comité des finances, a décrété ce qui suit:

ART. I. « Le trésor public donnera au sieur Didot, imprimeur des œuvres de feu M. de Fénélon, archevêque de Cambray, la somme de 20,000 livres, moyennant laquelle il achêvera d'imprimer lesdites œuvres.

II. « Le sieur Didot remboursera audit trésorier la somme de 42 mille livres des premiers deniers du pro-

duit de la première vente desdites œuvres».

Deux décrets patriculiers ont été adoptés sur le rap-

port de M. Gossin.

«L'assemblée nationale, après avoir entendu le comité de constitution, décrète, sur la pétition du directoire du département du Doubs, qu'il sera étab'i un tribunal de commerce dans la ville de Besançon.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète que le bureau
de paix, tel que celui qui doit être établi dans les villes,
chefs-lieu de districts, sera formé, pour le district de
la campagne de Lyon, par les administrateurs de ce
district, en se conformant à l'article 4 du titre to du
décret du 16 août dernier, sur l'organisation de l'ordre
judiciaire; décrète, en outre, que les fonctions de ce
bureau de paix seront réduites aux seuls objets déterminés par les articles 7 et 8 du titre 10 dudit décret ».

VI. « Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d'agriers, de champarts, ou d'autres prestations, soit en argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits, feront, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l'exécution des baux à rente faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales, suivant l'instruction qui sera join e au présent décret.

VII. « Les débiteurs d'inférêts et de rentes perpétuelles, constituées avant la publication du présent décret, et qui étoient autorisés à faire à leurs créanciers la retenue des impositions royales, le seront dans la pro-

portion de la contribution foncière.

VIII. « Les débiteurs des rentes viageres, constituées avant la même époque, et sujettes aux mêmes condi-

tions, ne feront la retenue que dans la proportion del'intérêt que le capital eut porté en rentes perpétuelles, lorsque le capital sera connu; et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la contribution foncière.

IX. « A l'avenir, les stipulations entre les contractans, sur la tenue de la contribution foncière, seront entièrement libres; mais la retenue à raison de la contribution foncière aura toujours lieu, à moins que le contrat ne

porte la condition expresse de non-retenue.

X. « Pour déterminer la cote de la contribution des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation ».

Séance du soir. Sur la motion de M. Prugnon le décret

suivant a été adopté :

ART. PREMIER. « Les édifices qui servoient à loger. les commissaires départis, les gouverneurs, les commandans, ainsi que les hôtels destinés à l'administration des ei-devant pays d'états, et que les villes justifieront avoir bâtis sur leur terrein er à leurs frais seuls, ou avoir acquis sans contribution de provinces, continuesont à appartenir aux villes qui pourront en disposer; et dans le cas où ils auroient été construits sur un terrein national, il sera procédé à une ventilation, d'après les règles reçues ; à l'égard des autres, ils seront vendus comme biens nationaux; et en conséquence la nation se charge des dettes encore existantes qui ont été contractées par les provinces pour la construction desdits édifices.

II. « Les hôtels de ville continucront à appartenir. zux villes où ils sont situés; et lorsqu'ils seront assez considérables pour recevoir le directoire de district ou celui de département, ou tous les deux à la fois, lesdits directoires s'y établiront, ils se réuniront dans la même enceinte quand le local pourra le permettre, et seront tenus des réparations pour la portion de l'édifice

qui sera par eux occupée.

III. « Les palais de justice ordinaires continuerons à servir à l'usage auquel ils étoient destinés, et serons ainsi que les prisons à la charge des justiciables; quant aux édifices occupés par les tribunaux d'exception autres que lesdits palais de justice et les jurisdictions consulaires, ils seront tous mis en vente; n'entend l'assemblée nationale comprendre les palais fournis par les

ci-depant seigneurs laïcs.

IV. « Les dits palais de justice ordinaires recevront aussi les corps administratifs si l'emplacement est assez vaste pour les contenir et les hôtels de ville insuffisans; les dits corps administratifs en supporteront les réparations dans la porportion qui vient d'être déterminée; et s'il s'élève des difficultés à raison de ces divers arrangemens et convenances relatives, les directoires de département y statueront provisoirement et sans délai, à la charge d'en rendte compte au corps législatif, pour

y prononcer definitivement.

V. « Tous les autres édifices et bâtimens quelconques, ci-devant ecclésiatiques et domaniaux, aujourd'hui nationaux, non compris dans les articles précèdens, seront vendus sans exception, sauf aux directoires de district et de département, lorsque les hôtels de ville et palais de justice ne seront pas assez vastes pour les contenir, à acheter ou louer, et chacun aux frais de leurs administrés respectifs, ce qui pourra leur être nécessaire pour leurs établissemens, sans qu'un membre desdits corps administratifs puisse y être logé; ne comprend le présent article les habitations des évêques dont les sièges sont conservés, les presbytères et autres édifices mentionnés dans le décret rendu sur le traitement du clergé, non plus que les casernes et autres bâtimens nécessaires.

VI. « Chaque directoire enverra au comité chargé de l'emplacement des tribunaux et corps administratifs, un mémoire expositif de ses vues, et y joindra un devis ou plan estimatif, contenant l'étendue de l'édifice qu'il jugera lui convenir, et ce, dans le délai de deux mois; l'assemblée excepte cependant du présent article, les édifices appartenans aux établissemens réservés par l'article VII du décret des 14 et 20 avril ».

Séance du dimanche 17. Sur le rapport de M. Gossin,

en a rendu les décrets suivans :

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète que les pétitions des différentes municipalirés du département de la Sarthe, pour la réduction à quatre de neuf districts qui le composent, sont renvoyées à l'assemblée des administrateurs du département de la Sarthe; pour, sur son avis motivé qui lui sera adressé pour le 12 novembre, être statué ce qu'il appartiendra ». « L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète qu'il sera établi un tribunal de commerce pour le district d'Aix, qui sera séant en cette ville.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète qu'il sera établi un tribunal de commerce pour le district de Pont-l'Evêque qui sera séant à Honfleur ».

Sur la contribution foncière, on a décrété l'amen-

dement de M. Anson, ainsi qu'il suit :

ART. XI. « Les bâtimens servant aux exploitations rutales, ne seront point soumis à la contribution foncière; mais le terrain qu'ils occupent sera évalué au taux des meilleures terres labourables de la communauté.

« L'assemblée nationale, oui le rapport de ses comités ecclésiastique et d'aliénation, déclare qu'ayant compris dans son décret du 2 nombre 1789, tous les biens possédés en France par le clergé; que n'ayant jamais excepté ceux possédés par le clergé d'Alsace, les moyens employés dans l'avertissement publié par ce même clergé, ainsi que dans la traduction inexacte et infidèle de l'extrait du procès-verbal de la séance du 22 septembre précédent, ne peuvent être considérés que comme répréhensibles, en ce qu'ils peuvent soulever les peuples contre les décrets de l'assemblée, acceptés ou sanctionnés par le roi, concernant les biens qui etoient possédés par le clergé.

« En conséquence elle décrète que les corps administratifs des départemens du Haut et du Bas-Rhin continueront de faire exècuter les décrets de l'assémblée acceptés ou sanctionnés par le roi, tant sur la constitution civile du clergé et le traitement du clergé actuel, que ceux sur les ordres religieux et sur l'aliénation et

l'administration des biens nationaux.

« Défenses sont faites au surplus à qui que ce puisse être de contrevenir auxdits décrets, et d'apporter aucun obstacle à leur exécution, à peine d'être punis ainsi

**qu**'il appartiendra.

« L'assemblée déclare qu'elle est satisfaite de la conduite du district, de la municipalité et du maire de Strasbourg; elle charge son président de se retirer sans délai devers le roi, pour prier sa majesté de donner les ordres les plus prompts pour l'exécution du présent décret ». Seance du landi 18. M. Thouret a présenté, au nom du comiré de constitution, quelques articles additionnels, qui ont été adoptés.

#### TITRE II.

#### Sur la récusation des juges de paix.

ART. PREMIER. « Les juges de paix ne pourront être récusés que quand ils auront un intérêt personnel à l'objet de la contestation, ou quand ils seront parens ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain, inclusivement.

II. « La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les anotifs par un acte qu'elle déposera au greffe du juge de paix, dont il lui sera donné par le greffier une recon-

noissance faisant mention de la date du dépôt.

III. « Le juge de paix sera tenu de donner au bas de cetacte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens

récusation allégués contre lui.

IV. « Les deux jours étant expirés, l'acte de récusation sera remis par le greffier à la partie récusante, soit que le juge de paix ait passé sa déclaration au has de cet acte ou non; il en sera donné décharge au greffier par la partie, si elle sait signer; et si elle ne le sait pas, le greffier fera la remise, et en dressera procèsverbal en présence de deux témoins qui signeront ce procès-verbal avec lui.

V. « Lorque le juge de paix aura déclaré acquiescer à la récusation, ou n'aura passé aucune déclaration, il ne pourra rester juge, et sera remplacé par l'un des assesseurs qui connoîtra de l'affaire avec l'assistance de

deux autres assesseurs.

VI. « Si le juge de paix conteste l'acte de récusation, et déclare qu'il entend rester juge, le jugement de la récusation sera déféré au tribunal de district, qui y fera droit sur les simples mémoires des deux parties plaidantes, sans forme de procédure et sans frais ».

M. Chassey a présenté des articles, au nom du comité occlésiastique.

srique. Ils ont été adoptés, après une légète on.

PREMIER. « Les dispositions de l'article XXIII e II du décret du 12 juillet dernier, concernant és actuellement établis en aucunes églises cathéainsi que ceux des paroisses qui seront suppriour être réunies à l'église cathédrale et en former itoire, auront lieu pour les curés établis dans res églises paroissiales des villes, soit dans celles npagnes. En conséquence, tant les curés des villes, es paroisses seront réunies à d'autres que celle cathédrale, que les curés des campagnes, dont roisses sont aussi réunies à d'autres paroisses, de plein droit, s'ils le demandent, les premiers es des paroisses auxquelles les leurs seront unies, n suivant l'ordre de leur ancienneté dans les foncpastorales.

« Tous les curés qui voudront user de la faculté sus, et de celle accordée par l'article XXIII du Il dudit décret, seront tenus d'en faire leur déion dans la forme et dans le temps ci - après ; sinon, et ledit temps passé, il sera pourvu auxdites

s de vicaires par qui de droit.

l. « Ceux qui sont établis en aucunes cathédrales, eux dont les paroisses doivent être unies aux carales actuellement formées, feront leur déclaration seque dans la quinzaine, à compter de la publion du présent décret, par le ministère d'un notaire.

7. « Ceux dont les paroisses doivent être unies à cathédrales non formées, et dont l'évêque n'est nommé, feront leur déclaration de la même mae à l'évêque qui sera nommé quinzaine après la conation.

N. « Ceux dont les paroisses doivent être unies à paroisses de villes out de campagnes, dont la supsion et la réunion ne sont pas encore déterminées, ont leur déclaration aussi de la même manière au ré de la paroisse à laquelle les leurs seront unies, ns la quinzaine après que l'union aura été consommée. VI. « Les curés des villes et des campagnes dont les roisses seront supprimées et réunies, soit à des cathéales, soit à d'autres paroisses, tant ceux actuellement durvus, que ceux qui le seront d'ici à ce que la supsision de leurs paroisses soit effectuée, qui ne vou-N°. 69.

dront pas user de la faculté ci-devant expliquée, jouitont d'une pension de retraite des deux tiers du traitement qu'ils auroient conservé s'ils n'eussent pas été supprimés; mais ladite pension ne pourra excéder la somme de 2400 livres.

VII. « Ceux qui voudront user de ladite faculté, jouiront de la totalité de leur traitement, ainsi que des logemens et jardins dont ils auroient conservé la jouissance

s'ils n'eussent pas été supprimés.

VIII. « Dans les logemens conservés aux curés, sont compris tous les bâtimens dont ils jouissoient six mois avant le décret du 2 novembre dernier, et qui étoient destinés,, soit à leur habitation, soit au service d'un cheval, ainsi que tous les objets d'aisance qui en dépendoient, mais non ceux qui, destinés à l'exploitation des d'imes et autres récoltes, étoient séparés des bâtimens d'habitation et hors des clôtures du presbytère.

IX. « Par jardins, l'assemblée entend les fonds qui dépendoient du presbytère, et dont le sol étoit en nature de jardins six mois avant le décret du 2 novembre dernier, en quelque endroit de la paroisse qu'ils soient situés, et de quelque étendue qu'ils soient, pourvu qu'elle n'excède pas celle qu'ils avoient avant ladite époque.

X. « Si le sol n'étoit pas en nature de jardins avant ladite epoque, et qu'il n'y en eût point, ou s'il y en avoit, qui ne fussent pas de l'étendue d'un demi arpent, il sera pris sur ledit sol une quantité de terrain suffisante pour former un jardin d'un demi-arpent d'étendue mesure de roi ».

On a repris la discussion sur la contribution fon-

ciere.

Sur la motion de M. Durand, on a décrété l'article

suivant sur la contribution foncière:

ART. X. « Les manufactures, forges, moulins et autres usines seront imposés seulement sur les deux tiers de leur valeur locative, attendu les réparations et entretien coûteux qu'exigent ces objets ».

M. la Rochesoucault a présenté un projet de décret,

qui a été adopté en ces termes:

« L'assemblée nationale décrète que le comité des finances remettra incessamment au comité de l'imposition l'état de toutes les dépenses dont la somme est déjà fixée par des décrets, et celui par apperçu des dépenses qui ne sont pas encore déterminées ».

du mardi 19. M. Desmeuniers a présenté deuz de décrets, qui ont été adoptés en ces termes:

décrets sur l'organisation de la municipalité de ant borné l'étendue de son territoire à l'enceinte de ses murs, l'assemblée nationale, après avoir 1 le rapport de son comité de constitution, déqui suit:

s maisons et terreins bornés d'un côté par la rive de la Seine, et s'étendant jusqu'au chemin de à Saint Maur, formeront provisoirement le terri-

une municipalité particulière;

conséquence les citoyens actifs de la Grandequi ne dépendent pas de la municipalité de Conceux du Ponceau, de la vallée de Fécamp, de la 2-aux-Merises, du petit Bercy, de la rue de Bercy s murs, se rassembleront dans la chapelle du petit pour y faire les élections municipales, à la charge conformer à ce qui a déjà été réglé pour les impode l'année courante:

Décrète en outre que les autres maisons et terreins eurs de la nouvelle enceinte de Paris, et qui faiprécédemment partie du territoire de cette ville, t, sauf la distance réservée des quinze toises qui ent l'isolement extérieur des murs, et sur lesquels la cipalité de Paris continuera d'exercer sa jurisdiction, aux municipalités voisines, ainsi qu'il suit:

#### SAVOIR;

A celle de Vaugirard, les maisons et terreins qui ndent depuis la rivière jusqu'à l'ancien chemin de vres.

A celle de Mont-Rouge, les maisons et terreins abouins, et ses dépendances actuelles situées au-delà de cien chemin de Vanvres et de la chaussée du Maine, s la reute d'Orléans, et bornés du côté de Gentilly les chemins aux Prêtres et la voie creuse.

A celle de Gentilly, les maisons et terreins qui s'édent depuis le chemin aux Prêtres, jusqu'à la route Choise.

« A celle d'Ivry, les maisons et terreins situés entre la ute de Choisy et la rivière.

« A celle de Saint-Mandé, les terreins contenus entre chemin de Picpus à Saint-Maur, jusqu'à ce lui de

G 2

Lagny, par Fontenay, mais par provision seulement, et jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'existence de la municipalité de Saint-Mandé.

« A celle de Charonne, les maisons et terreins bornés d'un côté, par l'isolement extérieur des murs, et de l'autre,

par la rue Saint André.

« A celle de Belleville, les maisons et terreins qui, en y comprenant l'enclave formée par le chemin des Carrières et celui de Ménil-le-Montant, s'étendent jusqu'à l'ancien chemin de Meaux.

« A celle de la Villette, les maisons enterreins bornés, d'un côté, par le chemin de Meaux, et de l'autre, par

celui des Vertus.

« A celle de la Chapelle, les terreins qui s'étendent de la rue des Vertus au chemin des Poissonniers, en y comprenant le fauxbourg de Gloire et ses dépendances déjà réunis à la municipalité de la Chapelle par le décret du 31 septembre dernier.

« À celle de Clichy-la-Garenne, les maisons et terreins bornes, d'un côté, par l'ancien chemin de Neuilly, et de l'autre, par les anciennes dépendances de la paroisse de

Clichy.

« Énfin, à celle de Passy, les terreins et maisons qui dépendoient précédemment du territoire de Chaillot, et qui se trouvent hors l'enceinte des nouveaux murs à partir du bureau de la barrière de Versailles en pente au midi jusqu'à l'étoile au nord; d'un côté aussi vers le midi, à la rive extérieure du boulevard de la nouvelle enceinte, et d'autre côté vers le nord aux murs du bois de Boulogne et par enclave à la paroisse de Villiers la Garonne.

« Déclare que les propriétaires et habitans de serreins et maisons situées dans les différens points de cet arrondissement, dépendent, tant pour l'exercice de leurs droits de citoyens, que pour leur contribution aux impôts des différentes municipalités, entre lesquelles ils se trouvent partage, et dont la jurisdiction s'étendra jusqu'à la distance réservée des quinze toises pour l'isolement des nou-

veaux murs.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu son

comité de constitution, décrète ce qui suit :

ART. PREMIER. « La municipalité de Paris commettra provisoirement un greffier et des commis greffiers en nombre suffisant pour procéder à l'expédition des arrêts du ci-devant parlement de Paris, sur les demandes qui en seront faites par les parties; ce greffier et les commisgreffiers préteront serment devant elle, et rendront à l'administration des domaines, en présence d'un officier nunicipal, compte, de clerc-à-maître, du produit des expéditions, qui, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, continueront d'être payées selon les formes actuelles et sur le pied de l'ancien tarif; la signature du greffier et des commis-greffiers rendra les arrêts exécutoires.

II. « Les officiers municipaux feront, immédiatement après, la reconneissance et la levée du scollé sur les dépôts qui contiennent les minutes des arrêts rendus en la présente année 1790, et dans les cinq années antérieures; ces minutes seront confiées à la garde du greffier et des commis-greffiers provisoires qui en demeureront

chargés et responsables.

III. « Les greffiers aux expéditions des arrêts du parlement de Paris, et tous autres dépositaires ou détenteurs des minutes d'arrêts seront tenus, dans le délai de trois jours, à compter de la publication du présent décret, de passer, devant la municipalité de Paris, déclaration des minutes d'arrêts qui se trouvent entre leurs mains; faute par eux de faire cette déclaration, et de remettre les minutes au dépôt entre les mains des greffiers ou commis-greffiers établis par l'article précédent, ils y seront contraints par corps, et la contrainte sera promoncée par le tribunal actuel de police.

IV. « Le tribunal de police actuel de la ville de Paris connoîtra provisoirement, à la charge de l'appel, des affaires portées ci devant à la chambre de la Marée, mais des contessations qui auront lieu dans la ville de Paris seulement; ses jugements en cette matière seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel en donnant cau-

tion ».

Sur le rapport de M. Mougins, on a décrété les arti-

cles suivans:

« L'assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par les comités ecclésiastique et d'alienation des biens nationaux, des procès-verbaux et autres pièces à la charge des religieux de l'abbaye de Cluni, envoyés par le directoire du département de Saone et l'Oise, a décrété ce qui suit:

ART. PRÉMIER. « A compter du jour de la notification du présent décret, les religieux de l'abbaye de Cluni de-

meurent déchus de tous droits à la régie et administration des biens ci-devant dépendans de ce monastère, nonobstant les dispositions des décrets des 14 et 20 avril dernier, et de tous autres semblables auxquels il est expressément dérogé à l'égard desdits religieux.

II. "Néanmoins lesdits religieux conserveront la jouissance des meubles et ustensiles nécessaires pour les besoins
communs et l'usage personnel de chacun d'eux, tant qu'ils
resteront dans les bâtimens dudit monastère, jusqu'à ce
qu'il en ait été autrement ordonné, et sauf à être pourvu,
s'il y échoit, par le directoire du département, et après
l'appurement du compte qui doit être par eux rendu,
au payement de ce qui leur est attribué par les décrets
de l'assemblée nationale du 13 février, et des 8 septembre et iours suivans 1700.

III. "Dans un mois, à compter de la notification du présent décret, lesdits religieux de l'abbaye de Cluni seront tenus de présenter à la municipalité de Cluni le compte détaillé de la régie et administration qu'ils ont eue des biens ci-devant dépendans dudit monastère, par recette, dépense et reprise, se chargeant en recette de tous les deniers comptans, crédits, denrées et effets disponibles et existans au premier janvier 1700, et de tout ce qui a été indûment aliéné depuis ladite époque, pour être ledit compte examiné et contredit, s'il y échoit, par ladite municipalité, rapporté ensuite au directoire de district de Mâcon, par lui vérifié et arrêté définitivement par le directoire du département.

IV. "Le reliquat qui pourra être reconnu à la charge desdits religieux, sera versé incontinent dans la caisse du receveur de district; jusqu'à ce, ils ne pourront rien exiger du traitement qui leur est attribué par les décrets

de l'assemblée nationale ci-dessus mentionnés.

V. "Le directoire du district de Mâcon est chargé de pourvoir, sous la surveillance et l'inspection du directoire de département, à la régie et à l'administration des biens ci devant dépendans de l'abbaye de Cluni, et le produit en sera pareillement versé dans la caisse du receveur du district.

VI "Le procureur-général-syndic du département de Saone et l'Oise poursuivra, devant le tribunal du district de Mâcon, la vérification des dilapidations imputées à des religieux de l'abbaye de Cluni, pour faire promoncer, s'il y a lieu, les peines portées par la loi. VII. "Les directoires de département sont autorisés à interdire toute régie et administration des biens nationaux, aux monastères et autres administrateurs provisoires des biens ci-devant ecclésiastiques qui seront prouvés avoir dilapidé lesdits biens et malversé dans leur régie, et à leur appliquer les dispositions précédentes, et sera le présent décret incessamment porté à la sanction royale. ...

L'assemblée, sur la proposition qui lui en a été faite, par M. Vernier, au nom du comité des finances, a rendu

le décret suivant :

"L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, instruite des motifs qui avoient déterminé la commission intermédiaire provinciale des Trois-Évêchés à n'ordonner l'imposition que pour les six premiers mois de 1790, prenant en considération les mêmes motifs qui avoient pour objet, 1°. de se réserver la faculté d'établir une proportion plus équitable, si la première apprenoit qu'elle n'eût pas été maintenue sur les bases qu'elle avoit fixées;

2º. "De laisser au bureau intermédiaire des districts le temps nécessaire à l'effet de se procurer tous les éclaircissemens dont ils pouvoient avoir besoin pour perfectionner

leur travail;

3°. "De s'assurer un moyen de répartir en moins imposé le produit du rôle de supplément des six derniers mois de 1789, quan'étoit point encore connu, et qui ne pourroit l'être qu'après que les demandes en sur-taxe

auroient été jugées;

"L'assemblée, considérant que ces motifs subsistent encore, et ayant égard à la demande du directoire du département de la Mosèle, autorise les administrateurs de l'ancienne province des Trois-Evêchés à procéder au travail qui reste à faire pour consommer la répartition des impositions de l'année 1790, tant dans le département de la Mosèle que dans ceux de la Meurthe, des Vosges de la Meuse et des Ardennes qui composoient ladite province, après laquelle opération cesseront toutes les fonctions desdits administrateurs ...

Sur la contribution foncière, les articles suivans ont été

adoptés sans discussion.

Art. XII. "Les terreins enclos seront évalués d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les

terreins non-enclos, donnant le même genre de productions; les terreins enlevés à la culture pour le pur agrément, seront évalués au taux des meilleures terres labourables de la communauté.

XIII. "L'évaluation des bois en coupe réglée, sera faite d'après le prix moyen de leur coupe annuelle.

XIV. "L'évaluation des bois taillis qui ne sont pas en coupe réglée, sera faite d'après leur comparaison avec les autres bois de la communauté, ou du canton.

XV. « D'après les évaluations, les officiers municipaux procéderont aussi-tôt que le mandement du directoire de district leur sera parvenu, à la confection du projet de rôle conformément aux instructions du directoire de département, qui seront jointes au mandement, et seront tenus de faire parvenir le projet de rôle arrêté et signé par eux au directoire de district dans le délai de quinte jours, à compter de la date dudit mandement; la forme des rôles, de leur envoi, de leur dépôt, et de la manière dont ils seront rendus exécutoires, sera réglée par l'instruction de l'assemblée pationale.

XVI. « Les administrations de département et de district surveilleront et presseront avec la plus grande activité, toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités ».

M. la Rochefouceult a appris, al nom du comité d'aliénation, que l'adjudication des biens ecclésiastiques de Paris avoit commencé hier, et que trois maisons ont été vendues pour la somme de 158 mille livres.

Le reste la séance a été employé à faire le rapport de l'insurrection du port de Brest, et à discuter la question du renvoi des ministres. L'assemblée n'a rien décidé.

Ce 6 novembre 1790, PRUDHOMME.

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

# $N^{\circ}$ . $7^{\circ}$ .

## ÉVOLUTIONS

DE PARIS,

É DIÉES A LA NATION Et au District des Petits-Augustins.

c gravures analogues aux différens événemens, et les cartes des départemens.

S E C O N D E A N N É E DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

SIXIÈME TRIMESTRE.

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous.



### DÉTAILS

DU 6 AU 13 NOVEMBRE 1790.

ur le projet de créer pour le roi une maison militaire.

DEPUIS un mois le bruit se répand (et il n'est las sans fondement) que la cour travaille à une contre révolution. Tout nous autorise à le penser, l'audace des aristocrates, l'impudence des minis-N°. 70.

tres, les mouvemens qui agitent les provinces, et jusqu'aux menaces vidicules des petits princes d'Allemagne. Mais ce qui ne laisse plus de doute sur ce projet, c'est cette manœuvre concertée entre le commandant général et ces mêmes ministres (1) pour créer au roi une maison militaire, composée de six mille hommes, pris en grande partie parmi les ci devant gardes françaises et les granddiers de la troupe soldée.

La mine s'est éventée par la publication de deux lettres, l'une du roi à M. la Fayette, l'autre, circulaire, de la part de quelques officiers de l'une des compagnies du centre à leurs camarades des autres

compagnies.

De ces lettres il résulte qu'on a pratique la troupe soldée, pour lui persuader que l'intention de la commune étoit de la dégrader, en la réduisant à la vile condition de l'ancien guet de Paris, et qu'elle ne pouvoit se sauver de l'espèce de fiétrissure qui la menaçoit qu'en retournant à la garde du roi. Il n'est pas inutile de remarquer ici que ce fut en se servant des mêmes meyens, c'est-à-dire, en berçant les ci-devant gardes françaises de l'espoir de reprendre la garde du roi qu'en excitala trop célèbre insurrection du 6 octobre.

Cependant, M. la Fayette n'est pas plus tôt instruit de la rumeur qui agité les diverses compagnies de la troupe soldée, qu'il cabele pour tirer parti de leur situation. Tout en les flattant d'une espérance qu'il sait être chimérique, il se fait écrire par le roi un billet par lequel ce prince, qui; malheureusement pour la révolution, paroît destiné à être le jouet du premier scélérat qui s'en empare, assure le général qu'il recevra, d'après ses conseils, la troupe du centre pour composer sa maison militaire.

<sup>(1)</sup> Le sieur Guignard, trop précieux à la cour pour qu'on lui laisse déserter un poste auquel il ne tient plus que par un fil, vient de se faire nommer intendant de la maison du roi.

i., . . . •;



Bureau des Révolutions de Paris, rue des Marais I. S. G.N. so.

Cette machination du manquis la Fayette a enfin dessillé les yeux à ses partisans les plus acharnés; ils ent passé de la plus lâche idolâtrie à la plus vive indignation. Bientôt ils n'ont vu dans sa conduite que celle d'un petit intrigant de la vieille cour, qui, désespéré de se voir abandonné de cette fayeur populaire qui faisoit tout son mérite, a voulu, pour conserver le pouvoir qui lui échappe, se raccrocher à la troupe du centre, et lui, faire bassement la cour aux dépens de la garde citogenne. Les esprits ont été dans la plus grande agitation, et dimanche au palais royal on faisoit les motions les plus vigoureuses contre les auteurs du projet anti-patriorque de créer une maison militaire au roi (1).

On y disoit qu'après avoir mis dans les mains du pouvoir exécutif le droit funeste de priver, pendant six ans, la nation d'une bonne loi; après lui avoir assuré, par la lettre-décret des vingt cinq millions, le moyen infaillible de corrompre nos représentans, il ne manquoit plus que de sui créer un corps de janissaires assez nombreux pour donner aux ministres un noyau d'armée, autour duquel pussent se rallier les mécontens et les contre-

révolutionnaires.

On y disoit que ces mêmes ministres désignés au monarque, auquel ils font jouer le rôle dégradant d'instrument de leurs volontés, comme des conspirateurs hardis, comme des ennemis effrénés de la constitution; dénoncés par l'assemblée nationale, par la commune de Paris, et bientôt par la France entière, sentant qu'ils ne pouvoient plus tenir long-temps en place, vouloient se ménager les ressources d'un, esclandre qui les maintint à la cour en compromettant le salut public.

On ajoutoit que l'intrigue ministérielle de la

<sup>(1)</sup> Jeudi 11, M. Biauzat a fait à l'assemblée natiounale la motion de donner au roi une garde d'honneur. Elle a été renvoyée au comité de constitution.

maison du roi avoit été tripotée entre le commans dant général, les ci-devant capitaines des gardes,

et l'état-major de l'armée parisienne.

Ces observations sont en effet de la plus grande probabilité. Tout le monde sait que cet état-major, ainsi que les officiers des compagnies du centre, souffre impatiemment le joug de la municipalité. Tout le monde sait que ces deux corps, composés en grande partie de piliers de tripot, de mouchards de l'angienne police, d'huissiers, d'avocats, de procurents, stous partisans du plus ancien régime, ont la plus grande tendance vers l'aristocratie. Chérissant leurs vieilles habitudes, ils se trouveroient à leur place, s'ils pouvoient s'emparer exclusivement de la garde des anti-chambres et des cours de Versailles.

D'un autre côté, les membres de l'état-major de la ci-devant maison du roi qui, au 6 octobre; ont si lachement abandonné les malheureux gardes du corps, les sacrifieroient volontiers, à condition d'un remplacement dans le nouveau corps qu'on cherche à établir. Et le grand général lui-même, qui voit sa petite réputation s'éclipser, regardant sa prochaine élection à la place de commandant de l'armée parisienne, comme manquée, ne seroit pas fâché de jouer le rôle du traître Monck (1), et de se faire généralissime du parti contre-révolution-

naire.

Voilà le vrai secret de l'affaire du rétablissement de la maison du roi. A présent qu'il est dévoilé, il faut espérer qu'on n'osera pas le présenter à l'assemblée nationale. En tout cas, voici ce qu'on pourroit y'répondre:

D'abord jusqu'à l'entier achévement de la constitution, le roi n'a pas le deste d'avoir à sa disposition un corps soldé particulièrement affecté à sa

<sup>(1)</sup> Monck, après avoir été le défenseur de la liberté anglaise, tratit sa patrie en remettant sur le trône le sie de Charles fer.

garde. La milice citoyenne doit l'entourer, non pas précisément comme chef actuel de l'état, mais comme étant le monarque futur, et désigné par la constitution pour être le premier magistrat de la

république de France.

Tant que cette constitution n'est pas finie, la couronne chancelle encore sur sa tête; ses droits, ses pouvoirs ne sont ni définis ni bornés. Jusqu'à ce que les représentans du souverain lui aient, pour ainsi diré, fait sa part dans l'administration de l'empire, il n'est dans l'état qu'un particulier considérable, il ne doit donc point avoir de maison militaire à son service.

Mais une fois reconnu roi, du consentement de la nation, exprimé par le vœu de ses représentans, il lui faut une pompe, un cortége, lesquels sont peut être un préjugé attaché à la royauté, mais qu'on peut conserver sans inconvénient. Une loi constitutionnelle nous donne un roi; avec ses avan-

tages on doit en souffrir les charges.

Lui faut-il une maison militaire composée de six mille hommes de troupes soldées? Non sans doute. Que le roi, si la fantaisie lui en prend, dépense ses vingticing millions à chamarrer ses valets, rien de plus simple; mais que le nombre des gens armés à son service soit fixé par la législature, de manière que, je ne dirai pas la liberté publique, mais la police de la ville où il fera son séjour, ne puisse pas être troublée par ses domestiques. Cette précaution est essentielle, autrement l'intendant de la liste civile ne manqueroit pas d'armer le plus de monde qu'il pourroit, et de faire à son maître une petite armée, qui, si elle n'étoit pas propre à devenir dangereuse, seroit au moins trèsincommode par l'influence qu'elle pourroit acquérir dans la suite.

Et pour couper bras et jambes aux agens perfides du pouvoir exécutif, l'assemblée nationale doit décréter, que tous les commensaux de la maison du roi, seront exclus de toute participation aux grades militaires. Il faudra décréter aussai leur exclusion du droit de cité, à l'instar des domestiques et autres personnes de condition servile.

C'est la seule manière de dérouter ceux qui voudroient en faire un corps de réserve. Sans ces précautions, nous aurons bientot une garde prétorienne, dont les chefs et les soldats redeviendront porteurs de lettres de cachet, sbirres ou geoliers.

Rappelons - nous l'ancienne maison du roi. Quand elle étoit composée de dix mille officiers, ils ne rougissoient pas de se faire les exécuteurs des volontés ministérielles. Au moindre signal,

ils auroient égorgé tous les patriotes.

On dira sans doute que puisque le roi est chef de l'armée, il lui faut un corps militaire pour garder sa personne; cela est vrai, mais il est un moyen d'arriver au but en évitant les inconvéniens. Qu'on ordonne que la garde habituelle du roi sera composée d'un bataillon d'infanterie, et d'un escadron de cavalerie. Cette troupe sera formée de soldats de l'armée, pris successivement dans tous les régimens, et elle sera remplacée tous les trois mois. Par ce moyen, le roi sera gardé d'une manière digne de lui et de la nation dont il est le chef, et les soldats ne restant que peu de temps auprès de sa personne, ils ne deviendront que très difficilement susceptibles des impressions dangereuses de valets de la cour. L'esprit public une fois formé, ni la popularité du monarque, ni les cajoleries de ses agens ne pourront altérer le patriotisme du soldat, devenu citoyen par le bienfait de la nouvelle constitution.

Ce plan, si simple en lui-même, si facile à exécuter, est de beaucoup préférable à l'absurde et dangereux projet du commandant général. Nous exhorterons les soldats de la troupe du centre à y renoncer, parce que cette exclusion des autres soldats de l'armée pour la garde du roi est inconstitutionnelle, et contraire aux principes de liberté et d'égalité, que jusqu'à présent ils ont si généreusement défendus : nons leur dirons : « Braves gardes françaises, qui avez préféré la gloire de sauver la patrie à l'épouvantable honneur d'égorger ses entans; vous dont les mains générouses se sont unies à celles de vos concitoyens pour faire tomber les remparts de la bastille, vous ne seres pas des derniers & sentir combien vous seriez coupables d'écouter les insinuations de vos chefs, combien vous seriez imprudens de vous y confier. Croyez-vous qu'il y ait une paix solide avec le despotisme? Croyez-vous qu'il puisse jamais vous pardononer de l'avoir renversé? Considérez attentivement l'auteur du projet qui vous abuse, et vous devinerez bientôt ses perfides intentions. Rappelez - vous que ce même homme, qui vous fintte ajourd'hui de l'espoir décevant de vous emparer de la garde de Louis XVI., est celui qui, au mois d'octobre, refusa de marcher à votre tête, lorsque vous alliez la conquérir.

\* Et vous généreux citoyens, qui avez consacré votre fortune et vos loisirs à la défense de la liberté; vous qui oublies vos paisibles occupations, votre repos, pour protéger journellement la sureté et la tranquillité de la capitale, voyez quel est le prix qu'on réserve à vos services. C'est en vous privant de l'honneur d'entourer le monarque, que votre ingrat général veut vous payer de votre engoûment et de votre idolátrie. Comnoissez ensim le prétendu heros des deux mondes; ne soyez plus dupes de ses phrases à la génevoise, de la prétendue droiture de son cœur, de la pureté de ses souvenirs; rendez justice à notre zèle, et n'adorez plus que la patrie et la liberté (1) ».

<sup>(1)</sup> M. la Fayette, dans un discours prononcé devant les officiers municipaux, a parlé à la vérité de la conservation constitutionnelle de la garde citoyenne dans la garde de sui; mais si cela doit être ainsi, pourquoi les 6000 hommes de garde soldée n'écraseront-ils pas le petit nombre

Meyens à opposer au projet de réduction des municipalités.

L'institution des municipalités, des districts et des départemens est le fruit des beaux jours de l'assemblée nationales Cette institution est la base inébranlable des droits du peuple et de la liberté. Les ennemis de la chose publique s'en sont bien apperçus; aussi n'opt-ils cessé d'intriguer et de machiner pour corrompre des nombreuses administrations dans leur formation, et après leur formation.

Tous les projets des ministres et des contre-révolutionnaires, toutes les conspirations ont été éventées ou rendues vaines par les seules municipalités. Ce n'a été que dans les lieux où les municipalités sont aristocratiques et vendues à la cour, que les ministres ont obtenu quelques succès dans leurs complots.

D'après ce calcul, que les traitres supputent mieux encore que les patriotes, il se forme sour-dement un projet qui ne réussira jamais, nous osons l'assurer d'avance, mais qui pourroit allumer la guerre civile, et jeter l'état dans le plus grand désordre.

La cour est d'accord avec le comité de constitution, pour porter à la liberté l'atteinte la plus redoutable. Le complot a percé, déjà les esprita foibles sont préparés à l'assemblée nationale pour y donner leur assentiment.

On veut diminuer le nombre des municipalités, pour créer ce qu'on appellera de grandes municipalités, et diminuer aussi le nombre de districts, ì

Ť

4

J;

Ċη

de soldats ciroyens qui se dévouront an service? Par exemple, lorsque le roi sera à Compiègne, dans quelle proportion les citoyens se trouveront-ils avec les 6000 hommes de la garde ordinaire?

pour donner une attribution plus étendue aux di-

rectoires de département.

Déjà les districts et les municipalités que l'on projette de conserver sont désignés et mis en liste (1). C'est à ces corps favorisés que l'on doit inspirer et insinuer la démarche d'adresser des pétitions à l'assemblée nationale, qui, en consommant l'œuvre infernale de la cour, aura l'air d'accéder au cri général et à la voix du peuple. Nous irons plus loin, et nous dirons que déjà les bureaucrates comptent dans leurs cartons, avec la joie des hypocrites, nombre de pétitions sollicitées, rédigées et envoyées dans cet esprit. Quand la somme de ces pétitions sera assez imposante, quand les filets seront bien tendus, les voies assez préparées; quand la prétendue impéritie de quelques municipalités mineures aura été bien divulguée, c'est alors que, sous le prétexte du bien public, on doit proposer des chaînes à la patrie, dans le mode d'une administration concentrée, mais concentrée pour être moins difficile à se vendre, et plus facile à corrompre. C'est alors que viendra le jour de la vengeance en faisant tomber les suppressions sur les municipalités et les districts les plus patriotes. La nature des localités et la population parleront en vain en faveur de quelques administrations; les traîtres ne manqueront pas de rai-

<sup>(1)</sup> La ville de Troyes, département de l'Aube, à déjà travaillé en conséquence; et dans ses demandes faites dans le sens de la cour, il est question de la suppression du district d'Arcis; le tout pour punir cetie ville d'avoir arrêté le ministre Necker: ainsi les pervers sont prévoyans. Les ministres sont si décidés à mal faire, dans la classe on on les choisit, qu'ils s'assurent de l'impunité avant même de commettre le crime. Le district d'Arcis est si fortement menacé de cette suppression, que son découragement va jusqu'à l'inactivité dont on ne manqueroit pas de lui faire un crime pour le supprimer.

sons illusoires pour donner le change, et pour ret mettre entre les mains des administrations corrompues le sort, la fortune et la liberté du

peuple.

Pour arriver à l'accomplissement de cette conspiration politique, on fera valoir au peuple les motifs les plus spécieux. On parlera d'écortomie. du prix énorme que coûtent les administrations ; on parlera d'une gene prétendue que peut causer dans la circulation des espèces et des denrées le pouvoir trop grand accorde à chaque municipalité; on armera les commerçans contre les cultivateurs, les riches contre les pauvres, les cités corrompues contre les campagnes où la liberté repose encore sur les bonnes mœurs; on aiguillonnera l'ambition et la cupidité des citadins, et les traîtres promenant le poison de la corruption et la perspective du pouvoir et du brigandage, dans la hiérarchie des administrateurs, corrompront ainsi, d'un éche-Ion à l'autre, le supérieur par l'espoir d'un plus grand nombre d'inférieurs, et de la sorte arriveront à ce but exécrable de l'ancien régime, de ramener tout le pouvoir entre les mains d'un seul.

Citoyens! si l'on porte la moindre atteinte au grand décret des municipalités, à cette loi sacrée de la liberté française, vous êtes perdus. Cette loi est votre palladium; la grande charte est moins précieuse aux Anglais que ne doit l'être pour vous l'institution municipale. Prenez-y garde, nous le répétons, vous êtes perdus et perdus sans ressource, si l'on touche à cette loi. Dévouez à la vengeance publique tout homme assez imprudent pour proposer la moindre réduction dans vos administrations.

Voyez, citoyens, la perfidie des motifs de ceux qui demanderoient cette réduction, et voyez les suites funestes de cette atteinte à la loi municipale.

On yous alléguera les frais que coûtent à l'état

Bant de municipalités, tant de districts, comme si la liberté évoit jamais trop chère; comme si, pour épargner quelques centaines de millions, il Salloit livrer chaque région à la discrétion et à la voracité d'une administration éloignée, et dès-lors étrangère, choisie, et dès lors cotrompue. Nous disons et soutenons au contraire, que si au lieu de laisser à chaque ville, bourg et village sa municipalité, on établit une grande municipalité dans chaque canton, pour administrer et ordonner de tout dans quinze ou vingt paroisses, il en coutera le double: il faudra d'abord que l'administration de la grande municipalité soit plus nombreuse; il faudra que ses administrateurs aillent et viennent, se transportent sur les lieux où il y aura litige ou estimation, vente ou achat, procès ou exécution, etc. tantôt ces voyages, ces allées et venues seront ou individuelles ou en corps de commission. D'une autre part, les cliens et les contendans soumis à la grande municipalité auront à courir sans cesse vers leurs chefs, vers leurs juges, vers leurs administrateurs. Calculez ce qu'il en coûtera; ne faudra-t-il pas, indépendamment du chef-lieu, que cette grande municipalité ait ses syndics, ses agens, ses commissaires dans chaque paroisse? Ces hommes, choisis par l'influence des administrateurs seront-ils moins coûteux que les municipaux actuels? Ces grandes *municipalités* seront-elles composées de membres tous pris dans le chéf-lieu? On n'oseroit le proposer ni le décréter : il faudra donc que ces membres soient pris dans les diverses paroisses, qu'ils transportent leur domicile dans le chef-lieu; il faudra les salarier à plus haut prix. Le paysan transporté à la ville aura de nouvelles tentations, de nouveaux besoins, et le voilà corrompu.

Mais quelle justice, quel droit, quelle impartialité doivent attendre des grandes municipalités les bourgs et villages? N'est on pas convaince que la cité immolera tonjours les paysans et le sampagnes à sa cupidité et à son? mbition? Au lieu de ramener les citadins vers les campagnes, vous forcez les campagnards, les agriculteurs à fréquenter les villes, à y puiser le poison de la corruption sous toutes les formes.

Cette abominable institution des grandes municipalités une fois faite, comment l'impôt sera-t-il réparti? Osera-t-on dire qu'il seroit assis avec l'équité qui présidera à la répartition que les municipalités feront elles-mêmes dans l'état actuel? Quand bien même on allégueroit qu'on laissera à chaque paroisse la faculté de s'imposer, cette assise pourra-t-elle être juste, dès que, dans le système des grandes municipalités, la protection, qui descend toujours des cités, aura une influence si grande, lorsque les réclamations ne trouveront plus les arbitres sur les lieux, et que c'est loin du foyer de la vérité qu'il faudra aller demander justice ou redressement?

Dans les élections qu'arrivera-t-il? Chaque commune aura son patron, son protecteur dans la grande municipalité, et c'est cet homme-là qui déterminera toutes les élections, qui les conseiblera, les inspirera, les exigera et bientôt les ordonnera, par la force de l'intérêt personnel, qui rendra toujours l'habitant des campagnes dépendant du citadire municipal.

citadin municipal.

Supposez quatre frères ayant chacun leur ménage, j'ajoute dans la même paroisse; que chacun gouverne le sien, les quatre ménages prospéreront. Avisez vous d'établir l'administration des quatre chez l'ainé, il rendra ses alentours souffrans et malheureux, et bientôt sera maître de tout.

Plus vous diviserez le pouvoir, plus la chose publique sera bien administrée, plus les intérêts et les droits particuliers seront bien conservés. Voulez-vous établir l'oppression, l'esclavage et le silence des loix? Concentrez le pouvoir.

Oh! périsse le jour où l'on tenteroit de le concentrer, ce pouvoir, par l'établissement des grandes municipalités! Mais non; on n'en viendra jamais à bout. Les paysans, les cultivateurs sont armés; ils perdront la vie avant de se voir ainsi écrasés; ils ont plus de sens et de jugement qu'on ne le

pense; ils voient clair.

Et nous ne comprenons pas comment le comité de constitution oseroit se flatter de réussir dans cette détestable opération; il sait fort bien qu'il suffit à la moindre cité d'être traversée par un ruisseau, pour que les deux parties riveraines demandent chacune une municipalité: tant il est vrai, que de tout temps le côté nombreux et riche

a écrasé le côté foible et pauvre.

Au reste, comment établiroit-on dans la grande municipalité une égalité de représentation de tout le canton. Tantôt l'administrateur seroit pris, par le sort de l'élection, dans une paroisse, et alors il ne le soroit pas dans l'autre. Que deviendroient les droits de la paroisse qui n'auroit pas d'administrateur pris dans son sein, devant le pouvoir et l'influence de celle qui en auroit un? Parce que cet inconvénient n'a pu être sauvé dans les administrations de district, faut-il le répéter dans les municipalités? Seroit-ce à dire que parce que l'on a perdu un œil ou un bras, il est indifférent de les perdre tous les deux?

Ce que nous disons des municipalités doit aussi

s'entendre des administrations de district.

On osera encore vous dire, citoyens, qu'il y a trop de tribunaux, parce qu'il y a trop de districts,

parce que cela coûte trop cher.

Quant à cette cherté ridicule, nous disons que s'il y a moins de tribunaux, il faudra les aller cher, cher plus loin, et cela reviendra au même. Il y a trop de tribunaux? Ah! fort bien, traitres! Oui, sans doute, il y en a toujours trop quand on veut les gagner, les corrompre, les acheter, et en faire l'instrument de son despotisme et de ses vengeances. Il n'y en a jamais trop pour être surveillés de plus près, et pour rendre prompte justice.

Députation du corps électoral corse à l'assemblée nationale.

Si, contre toute apparence, il y avoit une contre-révolution, il n'y auroit jamais assez de potences, de roues et de bûchers pour expier les forfaits des patriotes. La France seroit couverte des victimes sanglantes de l'aristocratie déchaînée, et ses fureurs seroient déguisées sous le nom de justes vengeances, de châtimens infligés pour l'intérêt de l'état et le rétablissement de l'ordre (1). Rien n'est plus facile que de calculer les affreuses intentions des ennemis de la liberté, d'après les scènes scandaleuses qu'ils donnent à l'assemblée nationale à la moindre plainte des commettans, contre les manœuvres abominables qu'ils se permettent pour soulever les provinces.

A la séance du samedi six, au soir, les députés des électeurs du département de Corse furent admis à la barre de l'assemblée. Là, après avoir loué, dans un discours très-patriotique, la conduite de ceux de leurs représentans qui étoient restés fidèles à la bonne cause, ils parlèrent de ceux qui, relégués au côté droit du président, ne cessoient de faire passer dans leur île l'influence de leur parti, par la correspondance la plus dangereuse.

Aussi-tôt tout le coté noir s'élance des siéges, entoure la barre et le président, et vomit les plus horribles imprécations contre les députés courageux qui, ayant à se plaindre de leurs mandataires, venoient instruire le corps législatif de l'opinion de leurs commettans. L'abbé Maury, dans un accès de son délire aristocratique, osa dire que

<sup>(1)</sup> Un conspirateur bien connu écrivoit à un de ses dignes correspondans, que moyennant un pendu par municipalité, l'ordre seroit bientôt rétabli dans le royaume. Ces messieurs calculent de sang froid les exécutions; et ils osent reprocher au peuple de la barbarie!

(253)

si les députés Corses l'avoient attaqué personnellement, il en auroit tiré vengeance par luimême (1). C'est ainsi que ce prêtre frénétique prêche les maximes les plus séditieuses, jusque dans le sanctuaire des loix.

C'étoit l'abbé Perretti et le sieur Buttasuoces qua les députés Corses vouloient inculper. Ils produisirent deux lettres du premier, infiniment curien-

ses. En voici les extraits.

« Nous avons été témoins d'un spectacle bien capable d'irriter les vrais défenseurs de la religion. On devoit décréter que la religion catholique seroit la seule dominante; le parti de la majorité fit distribuer des invitations au peuple de s'attrouper, èt

<sup>(1)</sup> L'abbé Maury et dans l'habitude de se faire justice lui-même. Toujours muni de pistolets, ce fou-gueux député les présente à quiconque l'offusque. Le lendemain de sa déclamation imprécatoire à l'assemblée contre les députés Corses, il rencontra dans le cul-de-sac Dauphin un colporteur qui crioit: Grand tumulte causé par l'abbé Maury à l'assemblée nationale. Il prit le colporteur au collet et le conduisit au district. De quel droit l'abbé Maury arrêre t-il les colporteurs? Si ce brave citoyen, usant du droit de défense naturelle, s'étoit jeté sur lui, et l'eût tué, il eût fait une action légitime, et débarrassé en même temps la nation d'un scélérat.

de venir à l'assemblée nationale pour nous effrayer, ou pour nous assassiner en cas de résistance. Les rues étoient remplies d'un peuple égaré qui nous menacoit. On eutendit crier, même dans l'assemblée, qu'il failoit pendre tous les aristocrates pour que tout allat bien. On exposoit en public des figures qui représentaient les aristocrates la corde cou. On avoit dresse des poiences par - tout; on rencontroit des bourreaux à chaque pas. Le parti favorable à la religion fut vaincu. On ne lui permettoit pas même de parler. A chaque parole, il étoit interrompu par les hurlemens du peuple. et par le bruit que faisoit le parti dominant. Le décret fatal fut prononcé à une grande majorité..... L'évêque d'Autun, un prêtre et un moine du côté gauche n'ont point donné de voix....».

Ces lettres étoient sans doute p'us que suffisantes, pour justifier les plaintes que les députés du corps électoral corse venoient déposer dans le sein de l'assemblée nutionale; et d'ailleurs, ils avoient le

droit de les manifester.

C'est bien trop, en effet, que la partie gangrenée du corps législatif soit parvenue à faire décréter la représentation absoluc, ce chef-d'œuvre d'ignorance et d'ab urdité, qui sans doute ne survivra pas à la seconde législature. C'est bien trop, que la nation ait été indignement dépouillée de sa souveraineté, du droit inaliénable de voter et de consentir la loi, sans qu'on refuse aux représentés la faculté naturelle de censurer la conduite de leurs perfides mandataires. Et certes, on ne doit pas peu s'étonner que ceux qui se sont montrés les défenseurs les plus acharnés du système des mandats impératifs, de ces mandats absurdes donnés par des castes privilégiées, et contraires au vœu national; que ceux-là, disons-nous, soient les premiers à vouloir interdire la plainte aux commetians.

Ce n'est pas cependant que nous désapprouvions la conduite de ceux qui, d'après le vœu de leur conscience et de la raison, n'ont pas suivi aveuglément les inepties tracées dans leurs cahiers; le cri général de tous les patriotes les absolvoit d'avance de toute inculpation, et les adhésions nombreuses, et chaque jour multipliées de toutes les communes du royaume, prononcent la ratification solennelle de toutes les loix auxquelles ils ont coopéré.

Citoyens! n'oubliez pas que, sans cette ratification, la loi n'a pas reçu sa véritable sanction. Obéissez à la loi, lorsqu'elle n'est pas contraire à la déclaration des droits; mais réclamez. C'est le devoir de tout homme libre de censurer, d'attaquer une loi absurde, fût-elle constitutionnelle.

## Refus du maire de Paris envers la commune.

La commune de Paris dans ses quarante-huit sections, c'est-à-dire, la commune elle-même a arrêté d'adresser une pétition à l'assemblée nationale, tendante au renvoi des ministres. Cette volonté s'est manifestée au gré de la loi; et d'après la convocation des quarante-huit sections proclamée par le corps municipal, la commune a invité le maire de Paris à se mettre à la tête de la députation chargée de présenter la pétition à l'assemblée nationale. Le maire de Paris a refusé.

Que signifie cette désobéissance?

Après ce resus, le maire de Paris a été de nouveau requis par la commune de se mettre à la tête de la députation. Le maire de Paris a resuse encore une rois.

Quelles sont les raisons du maire?

« D'abord il ne croit pas, dit-il, devoir se per-» mettre de marcher à la tête de la députation sans » le consentement du conseil général »

» le consentement du conseil général ».

Il est bien étonpant que M. Bailly, n

Il est bien étonnant que M. Bailly, membre de l'assemblée nationale, par conséquent législateur, ignore ou veuille ignorer les premiers élé-

mens du droit politique et de ses devoirs. Il est bien étonnant que M. Bailly, premier mandataire d'une commune de 250 mille citoyens actifs, croye avoir besoin du consentement de quatre-vingt mandataires de cette même commune, înférieurs à lui, pour présider la commune par laquelle, pour laquelle et au nom de laquelle seule il doit et peut agir. M. Bailly penseroit il qu'il sussit d'avoir été nommé et installé officier municipal, pour appartenir à un corps séparé et indépendant de la commune dont il n'est que le délégué ? Que M. Bailly sache donc qu'il n'est en sa place que l'agent responsable de la commune, sans jamais cesser d'être soumis à sa volonté légale et reconnue. Qu'il sache que si la commune pouvoit s'administrer elle même, elle n'auroit pas besoin de magistrats municipaux; que par conséquent il ne tient avec la municipalité la place de la commune que pour agir et parler en son nom; et que lorsque la commune le requiert, au gré de la loi, de dire ou faire telle chose, son devoir est d'obéir, parce qu'alors il dit et fait la volonté de tous avec bien plus de certitude que lorsqu'il fait un acte d'autorité par lui seul; car il ne fait et ne peut faire cet acte d'autorité qu'au nom de la commune.

Que M. Bailly sache qu'il a bien, conjointement avec le reste de la municipalité, l'autorité de la commune pour agir envers les individus. Mais que lorsque la commune entière commarde une chose au gré de la loi, elle reprend toute son autorité en cette chose; et qu'il ne reste plus alors au maire de Paris, à toute la municipalité, au commandant général, qu'à obéir, qu'à marcher, parce qu'alors c'est la municipalité qui implicitement le commande par la volonté générale de la

commune,

« En uite, dit M. le maire, il seroit dangereux » dans ces momens de fermentation de porter l'a-» dresse de la commune à l'assemblée nationale, » sur tout si le maire de Paris étoit à la tête de la

⇒ députation b.

Et dans quel temps M. Bailly pense t-il que le peuple doive se plaindre, si ce n'est quand il en a de justes causes? Et dans quel temps y at-fil de la fermentation, si ce n'est quand le peuple murmure et se plaint? Selon le raisonnement de M. Bailly, c'est donc quand le peuple est pressé de se plaindre qu'il faudroit qu'il ne se plaignit pas. Cette belle logique pourroit avoir ses moyens de défeuse; mais nous conseillons à M. Bailly de s'en servir auprès des personnes qu'il redoute peut être, mais non devant le peuple qui l'a choisi pour le défeudre et maintenir ses droits.

Sur-tout, dit-il, si le maire de Paris était à la

tête de la députation.

De sorte que M. Bailly craignoit que la légalité de la députation de la commune ne fût trop visible. Il auroit mieux aimé qu'on prit, en ces circonstances, cette députation solennelle pour une démarche partielle, que pour un vœu authéntique de la commune de Paris dans ses 48 sections. Que veut dire cela? Que faut-il penser de très ces subterfuges?

Ce qu'il en faut penser? C'est qu'il s'agissoit des ministres, idoles toujours chères on redoutables pour MM. Bailly et la Fayette. C'est qu'en refusant une fois, deux fois d'agir contre ces pestes publiques, on s'assuroit de l'avantage de ne pas leur déplaire, quitte après à satisfaire la commune en marchant par le consentement du

conseil général.

M. Bailly! M. Bailly! on peut tenir ainsi deux chemins dans une académie; mais pour les suivro dans le poste de maire de Paris, si vous saviez combien il faut de tête et de talent! Disons mieux, pour le profit des ambidextres, dans l'état d'assemblage, de lumières, de force et de méfiance où nous sommes, il n'est pas donné à l'esprit hus

main de servir ou d'muser les deux partis à la fois; voyez ce qui arrive au général la Fayette.

Enfin M. le maire, après avoir consulté le conseil général, moins pour la forme que pour cause, einsi que nous l'avons dit, s'est mis à la tête de la députation de la commune; cette députation. a fait hurler les noirs; elle a été acqueillie avec transport par les patriotes et par les galeries. M. Danton a lu l'adresse.

Escortes de M. le maire et du commandant général de l'armée parisienne.

Deux cavaliers montent la garde sous le vestibule de la saile de l'assemblée nationale, deux autres à la porte du palais du pouvoir exécutif, deux autres aux nortes de la maison de ville, deux, autres enfin à l'hôtel de la mairie; et personne ne s'est encore avisé d'en domander la raison; elle saute aux yeux. Mais c'est chaque jour avec un étonnement nouveau qu'on rencontre dans les rues de Paris le carrosse de M. le maire, précédé de deux cavaliers. M. le commandant général a pris aussi cette habitude. Ces deux messieurs auroient ils contracté celle de donner des ordres en courant? Nous aimons à croire qu'il, y mettent plus de réflexion.

Que signifient donc ces deux satellites trottant de compagnie avec les chevaux de MM. Bailly et la Fayette? Pourquoi les uns vont-ils devant la voiture du maire? Pourquoi les autres vout-ils derrière le currosse du général? Que veut dire cette distinction? Et pourquoi des distinctions à ces deux messieurs hors de leurs fonctions? M. Bailly est maire dans sa salle d'audience, rue des Cipucines. Il l'est sur le siège municipal de l'hôtel de ville. Mais siége-t-il encore pendant ses, allées et venues au fond de son équipage? Le

panache et le cheval blanc du général ne le désignent ils pas assez? et le commandant d'une armée doit-il être reconnu pour tel ailleurs encore qu'à la tête de sa troupe? Importe-t-il beaucoup que l'on sache que ces messieurs passent? Et seroient-ils sensibles à ces petits chuchotemens que les badauts font entendre sur leur passage? Seroitce pour eux une jouissance de voir, au bruit de leurs cavaliers, les femmes et les enfans sortir de leur maison, et se tenir sur le seuil pour les regarder passer, et se dire, en se frottant les mains d'aise: Tiens! voilà M. le maire de Paris; le voistu? Non; je n'apperçois que sa lorgnette. — Tiens! voilà M. le marquis de la Fayette. Je le reconnois bien à sa chevelure blonde et bien frisée. Je l'aimois mieux, dit un voisin, quand il portoit ses cheveux plats et sans poudre. Il ressembloit moins à un courtisan.

Ces doux murmures sont flatteurs pour de certaines oreilles, il faut en convenir. Mais on avouera aussi que se faire accompagner de deux cavaliers sent un peu l'ancien régime, et même quelque chose de plus. Jadis le gouverneur de Paris ne se faisoit précéder de gardes qu'aux jours de cérémonie; le reste de l'année, son carrosse rouloit sans escorte.

MM. Bailly et la Fayette sont bien modestes de croire que leur mérite personnel ne suffit pas toujours pour leur attirer les regards de la multitude. Le président de l'assemblée nationale au jeu de paume de Versailles, et le frère d'armes de Washington, en Amérique, ont ils besoin à Paris d'une vaine représentation? Ne seroit il pas tout aussi flatteur pour eux d'entendre dire sur leur passage: ce sont les premiers de la ville; eh bien! ils ne s'en font pas plus accroire que le dernier des citoyens; ils ne cherchent point à en imposer, et ne veulent d'autre cortége que leurs vertus civiques. Que répondroient ces deux mes-

sieurs à un homme du peuple, qui, trainant avec. sa famille une charretée de légumes, et se voyant mis de côté par le geste impératif de deux cavaliers, l'épée nue à la main, s'obstineroit à garder le milieu de la rue, et s'élançant à la portière du carrosse de l'un de ces messieurs, l'apostropheroit ainsi, en enfonçant sur sa tête son bonnet de laine : « M. Bailly, car je vous reconnois! de quel droit me forcez-vous à vous céder le pas? Vous n'étes point ici maire; sur le payé de Paris, nous sommes tous deux ni plus ni moins l'un que l'autre; nous allons chacun à nos affaires, et les miennes sont peut-être tout aussi importantes que les vôtres. Avant le le 14 juillet, il me falloit à chaque rue céder le pas à quantité de petits grands seigneurs courant dans leurs cabriolets, précédés de leurs piqueurs. Depuis le 14 juillet, je me croyois délivré de ces papillons importuns. Je ne m'attendois pas à les retrouver dans la personne du premier magistrat de la ville. M. Bailly! nous défrayons votre voiture, afin que la fatigue de vos jambes n'affoiblisse point votre tête qui a besoin de ménagement. Mais quant à ces deux estaffiers à cheval, je ne sens pas la nécessité de les voir à la tête des chevaux de votre voiture. Mettez-vous un moment à la portière, et il n'est pas de citoyen qui ne s'empresse à vous céder le passage; mais faitesnous grace de ces airs de grandeur qui nous offusquent, puisqu'ils nous rappellent l'ancien régime que nous avons aboii. M. Bailly! souvenez - vous que nous sommes tous frères, et que nous ne vous devons tout au plus que les égards qu'on accorde à son ainé ».

### Sur le despotisme des municipalités.

Nous l'avons déjà dit, et l'on ne sauroit trop le répéter; le genre de despotisme le plus dangereux est celui qui est revêtu des formes légales (1). Lorez que le peuple est opprimé par l'homme de la loi, par celui dans lequel il a placé sa confiance, il ne lui reste plus qu'à porter la peine de son mauvais choix, ou bien à se livrer aux dangers d'une insurrection. Voilà l'effet des abus de l'autorité municipale; et cette triste alternative ne tend à rien moins qu'à faire regretter l'ancien régime, à cette classe d'hommes timides et peu instruits qui n'en connoissoient pas toutes les atrocités.

De tous les départemens de France l'on nous adresse des réclamations contre le despotisme des officiers municipaux. Presque par-tout, et sur-tout dans les grandes villes, ils se sont érigés en petits

tyrans des communes qu'ils administrent.

Geux de Marseille pour de misérables intérêts d'amour-propre, se livrent aux abus de pouvoir les plus scandaleux. Ils viennent de défendre par une proclamation toute assemblée de citoyens actifs. Quelque temps auparavant ils avoient défendu aux bataillons de l'armée marseilloise de rien imprimer

sens leur permission.

Il n'y a pas long temps qu'à Lyon les municipaux ont essayé d'empêcher les colporteurs de publier et de vendre les écrits patriotiques; ils avoient calqué leur ordonnance sur un placard bleu des ci-devant représentans de l'aucienne municipalité de Paris qui, en créant des colporteurs privilégiés, leur avoient défendu de publier d'autres imprimés que ceux emanés de la puissance publique.

À Amboise, ils font arrêter, comme incendiaires, les écrits qui ne sont pas conformes à leurs pas-

sions ou à leurs principes.

A Saint-Quentin, un libraire veut établir une imprimerie, il met un tableau sur sa porte, sous le titre d'imprimerie nationale. Ce nouvel établisse.

<sup>(1)</sup> Voyez le n°. 67.

ment déplait à la municipalité, qui rend une sentence qui lui interdit l'usage de ses presses, lui ordonne de rayer son tableau, et défend à tout autre imprimeur qu'à l'imprimeur du roi d'exercer

sa profession dans cette ville.

Comme l'on voit, c'est sur tout à détruire la liberté de la presse que s'acharnent les officiers municipaux, et cela par une bien bonne raison, c'est que la presse dévoile toutes les intrigues, tous les crimes contre la liberté du peuple. Tant qu'à Paris, on jouira du droit d'imprimer librement, il ne faudra pas désespérer du salut de la patrie. C'est bien en vain que des placards bleus inquiéteroient les colporteurs, sous le prétexte ridicule qu'ils entreprennent sur les droits de la puissance publique; les colporteurs continueront de crier, les imprimeurs de faire gémir les presses,

et les auteurs d'écrire leurs pensées.

C'est bien en vain que, pour justifier leurs attentats contre la liberté des colporteurs, les municipaux de province voudroient s'autoriser d'une phrase insignifiante de l'abbé Syeyes, qui dit que le droit de crier doit être interdit à tout particulier, parce que nul individu n'a le droit de disposer pour un usage particulier des rues, des places publiques et des jardins; d'où il s'ensuivroit qu'on n'a pas le droit de tousser, de cracher, de se promener dans les rues, parce que c'est les faire servir à un usage particulier. Sous le règno du despotisme, on étoit dans l'usage de crier les gazettes et les papiers journaux; il y a d'ailleurs une grande différence entre crier des journaux et proclamer des actes de la puissance publique. Les proclamations doivent se faire par un officier ad. hoc, par un héraut d'armes, par exemple, revêtudes insignes de son état; au lieu que les annonces des colporteurs se font tout simplement et sans aucune cérémonie. Ces citoyens n'empiètent donc. point sur les droits de la puissance publique.

Quant au droit d'établir des imprimeries, il

appartient également à tous les individus : il n'y a point de doute que tout homme ne puisse avoir une presse comme une plume ; c'est une, vérité constitutionnelle, fondée sur la déclaration des droits ; et nous désespérerions de la chose publique si le droit d'imprimer pouvoit encore dépendre d'un municipal, ou même des représentans

de la nation (1).

Citoyens de toutes les communes du royaume, ne vous laissez pas opprimer par d'insolens municipaux qui, tout hers des énormes pouvoirs qu'on leur a attribués provisoirement, et auxquels l'absence des loix ne laisse que trop d'extension, oublient qu'ils doivent dans deux ans rentrer dans la foule de leurs concitoyens. Souvenez-vous que des loix constitutionnelles vous donnent le droit de vous assembler paisibiement et sans armes, et mequez-vous des administrateurs qui vous interdiroient une faculté que vous ne tenez pas d'eux.

Etablissez des presses, ayez des imprimeries, il ne sauroit trop y en avoir. Les intrigues, les manœuvres des scélérats, seront toujours plus multipliées que les moyens de les dévoiler. Songez qu'à chaque vérité utile que vous ferez circuler, vous augmenterez de quelques hommes l'armée des patriotes, vous ferez palir les tyrans à gances d'or ou en écharpes.

Si vos mandataires s'avisent désormais de vous défendre d'écrire ou d'imprimer, trainez les devant les tribunaux: là, demandez-leur compte de leur injuste prohibition, et forcez-les à subir la peine

<sup>(1)</sup> L'article 2 de la déclaration des droits, porte: « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

de la responsabilité. Dans le cas où les juges, d'accord avec les municipaux, conspireroient contro vos droits et votre liberté, adressez-vous alors au corps législatif, comme à votre dernier refuge. Et si tous les ministres de la loi étoient sourds à vos réc'amations; si aucune ressource légale ne vous étoit ouverte, assemblez vos parens, vos amis, vos concitoyens; établissez vos presses à mainarmée, et rappelez vous que la résistance à l'oppression est le droit de tout homme libre. C'est alors que l'insurrection est le plus saint des devoirs (1).

Mémoire à consulter et consultation pour Louis-Philippe-Joseph d'Orléans,

Tel est le titre d'une très-lourde pièce d'écriture; imprimée et distribuée la semaine dernière au nom de M. d'Orléans.

Le résultat de cette consultation, délibérée par deux ci-dévant avocats au parlement de Paris (les sieurs Bonhomme et Rozier), est que M. d'Orléans doit attendre l'institution et l'organisation du tribunal de cassation, qui doit être celui des prises à partie, et s'occuper en attendant de la plainte qu'il doit rendre:

<sup>(1)</sup> Quelle différence de la conduite des municipalités de France, avec celle de Liège, qui à la tête d'un peuple, à poine nombreux comme celui d'un des districts du royaume, résiste aux princes d'Allemagne coalisés contre sa liberté. Nous regrettons bien que les bornes et le genre de notre journal ne nous permettent pas d'insérer la réponse des liégeois aux propositions des six cours électorales. Généreux étrangers, votre courage, s'il est soutenu, vous rend dignes de commander au monde. Mais qu'il seroit affligeant pour les cœurs patriotes, si l'impuissance de résister vous rendoit victimes de l'élévation de vos sentimens.

1°. Contre MM. Boucher d'Argis et Flandres de Brunville.

2°. De la plainte en faux témoignage contre MM. Lasserre, Duval, Nampty et Thierry-la-Ville.

3°. Da parti qu'il doit prendre contre quelques autres témoins, entre autres contre MM. Frondeville, Guilhermy, Pelletier, Digoine, Morlet,

Roch, Galant, Boisse, etc.

En parcourant la pièce dont il s'agit, on est étonné de la foiblesse, de la lacheté de la discussion sur un sujet qui prêtoit autant à l'élévation du style, à la force des pensées et du raisonnement. Les avocats de M. d'Orléans sont d'autant moins excusables, qu'il circule depuis long-temps dans le public d'excellentes dissertations sur l'affaire du 6 octobre, dont ils auroient pu faire leur profit. Mais ces messieurs ont voulu être eux-mêmes, et en cela ils ont complétement réussi à ennuyer et à fatiguer leurs lecteurs. Ils auroient dû se rappeler ce passage de J. J. Rousseau: Si une courte satire amuse, une longue justification ennuye.

Nous avons trouvé la consultation de MM. Bonhomme et Rozier si fastidieuse, qu'il nous est

impossible d'en offrir l'analyse.

Nous observerons seulement qu'ils n'auroient pas dû défendre M. d'Orléans, au dépens du sieur Nicolas, dit coupetête, en appelant ce dernier assassin infâme. Le sieur Nicolas qui a l'honneur d'être décrété parle châtelet, n'est point un assassin. Il n'a tué personne; il est seulement accusé d'avoir coupé la tête d'un garde du roi mort. Or, séparer la tête du corps d'un homme mort, n'est pas un assassinat. Ce peut être, d'après les circonstaces qui l'accompagnent, une action féroce, sanguinaire; mais la loi n'en fait point un crime, et cela suffit pour qu'un jurisconsulte ne donne pas à celui qui s'en est rendu coupable le nom d'assassin.

Selon nous, les avocats de M. d'Orléans auroient du lui conseiller de porter sa plainte contre un personnage qui a joué l'un des principaux rôles

dans sa malheureuse affaire. C'est M. la Fayette qui, sans oser témoigner contre lui directement, l'a fait sourdement diffamer par ses émissaires et ses observateurs. Il est coupable encore envers M. d'Orléans, de l'avoir tenu relégué loin de sa patrie, par une lettre de cachet dont il a été l'exécuteur, lorsqu'an mois de juin dernier, sans aucun motif public, il lui a fait dire par un de ses aidesde camp, que le roi exigeoit qu'il restât en Angleterre. Le sieur la Fayette est responsable de l'exécution de cet ordre arbitraire, en vertu de l'article VII de la déclaration des droits. « Nul homme ne peut-être arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, exécu-TENT OU FONT EXÉCUTER des ordres arbitraires doivent étte punis

#### Comédiens ordinaires du roi.

La tête leur tourne! Les princesses GAUCHES Raucourt et Contat, demandées par une portion de spectateurs à quarante-huit sous la pièce, ont rendu leur réponse officielle le samedi 6 de ce mois, jour où M. la Rive jouoit Gustave, c'est à dire, qu'il y avoit nombreuse assemblée à ce théâtre.

Cette cérémonie s'est faite avec toute la pompe et la dignité dues à ces altesses érotiques. M. Fleury. en habit de gala, ministre plénipotentiaire de l'aventure, après avoir lentement amené le public au plus profond recueillement par les trois révérences du Bourgeois - Gentilhomme, a déployé le traité proposé au public par très haute et très-puissante

dame Contat, SA MAITRESSE.

Jamais l'impudence et le délire de l'amour-propre n'ont été poussés plus hant qu'ils le sont dans la lettre de Contat. Figurez-vous une capitulation péniblement révérencieuse, dans laquelle la comédienne du roi dit en substance au public : « Je ne yous ferai l'honneur, messieurs, de paroître sur

Le théâtre, qu'autant que vous serez, soumis à mes caprices. Le sieur Talma (à ce mot, l'accent du plénipotentiaire est devenu mielleux, doulour reux, et presque larmoyant, tant est grande la charité comique.) Le sieur Talma me déplaît; je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi; mais il me déplaît. J'ai mis dans ma tête de le perdre; vous aurez la bonté de le chasser, après quoi je jouerai la comédie, c'est-à-dire, cinq à six rôles au plus tous les ans, et selon ma fantaisie, sinon plus de minauderies pour vous, plus d'accent pointu, plus de maintien dévergondé, plus de ton impudent, plus de Contat.

Le discours fini, le public a levé les épaules; la petite pièce a commencé, et il n'a plus été

question de rien.

N'oublions pas de dire que la fameuse Contat a parlé de son moral, ce qui a beaucoup réjoui

le parterre et le paradis.

Cette indécente scène a porté sa correction avec elle. Nous pensons que l'auteur des Petites-Affiches a tort de proposer pour correctif la défense au public de faire des motions au spectacle, et la défense aux comédiens d'y répondre. Nous le prions de ne pas recourir si vite aux prohibitions pour de si légères gaucheries. Là où la liberté est tout, les iuconveniens ne sont rien. S'il ne falloit pour provoquer les défenses que quelques accidens, le pouvoir exécutif auroit trop beau jeu, puisqu'il n'auroit qu'à susciter les accidens pour avoir l'occasion de prohiber. Le système de la liberté doit être mieux entendu. Cet auteur a beau nous citer les défenses de la municipalité de Marseille en pareille matière: cette municipalité auroit tort. Nous pensons que la citation est fausse quant aux temps; il est vrai que sous l'ancien régime il étoit défendu aux comédiens de Marseille de lire sur la scène les papier's que le public y jetoit; mais l'ordonnance est toujours restée sans exécution, et il est difficile de croire qu'on eût pris la peine de la renouveler aujourd'hui.

Vendredi 12, il y a eu un duel entre deux dépus tés de l'assemblée nationale. M. Charles Lameth, provoqué depuis quelques jours par plusieurs membres du côté droit du président, a malheureusement cédé à la nécessité de repousser l'injure. C'est M. Castries qui a été son adversaire. La bonne cause n'a pas triomphé, et M. Charles Lameth a été très-grièvement blessé. Il est heureusement hors de danger.

La société des Jacobins a nommé des députés pour aller témoigner à M. Charles Lameth, combien les patriotes prenoient de part à sa situation. C'est un hommage rendu au civisme de M. Lameth, l'un

des plus siers défenseurs de la liberté.

Le paragraphe de notre numéro 60 sur l'assemblée des fédérés aux petits-Pères, nous a procuré la visite de M. Dagieu, président de la société. Il a vivement réclamé contre l'article concernant les présidens, assurant qu'il n'étoit point du nombre de ceux qui n'ont rien à perdre; que son séjour à Paris n'avoit point pour but de faire ressource, mais au contraire recouvrement; que d'ailleurs on ne devoit point douter du patriotisme des fédérés, puisqu'ils étoient assemblés sous les auspices de MM. Bailly et la Fayette. M. de Milange, qui accompagnoit M. le président de la société, a réclamé aussi contre la motion qui lui est attribuée relativement au plan d'organisation de la garde nationale : cette prétendue motion, nous a-t-il dit, n'est qu'un rapport ( dont il a laissé copie entre nos mains ), lequel contient différens projets d'organisation de la garde nationale, qui sont le résultat de p'usieurs opinions. Au reste M. de Milange nous a représenté que n'étant point noble, et n'ayant aucune prétention à la noblesse, il n'avoit ni pu ni dû voter pour l'admission exclusiye de la noblesse et de la bonne bourgeoisie dans la garde nationale. ASSEMBLEE

# Evénement qui a suivi le duel entre messieurs Charles Lameth et Castries.

Le samedi 13 novembre 1790.

Depuis quelques jours le peuple frémissoit sourdement du complot formé pour donner au roi une maison militaire, qui devoit être composée de 6000 hommes de la garde nationale du centre. Ce projet dangereux étoit à la veille d'être présenté à l'assemblée nationale, et devoit être vigoureusement repoussé par les députés patriotes. Pour les empêcher de le faire rejeter, qu'ont imaginé les aristocrates? Assassiner, c'est leur moyen le plus sûr; mais assassiner, sans se compromettre, c'est la grande science des làches et des hypocrites.

On a donc formé une ligue de spadassins pour attaquer en même temps les plus ardens patriotes de l'assemblée nationale, et les plus éloquens défenseurs du peuple. MM. Charles Lameth, Menou, Barnave, Rœderer, Rabaud, Bernard ont été provoqués presqu'à la fois, chacun par

un adversaire particulier.

Nous avons dit que M. Charles Lameth avoit été forcé de se battre en duel avec M. de Castries, et qu'il avoit été griévement blessé. Les circonstances de cette affaire ont tellement irrité le peuple, déjà las de tant d'agressions faites aux seuls députés patriotes, qu'il s'est mis sur le champ en mouvement, pour exercer sa juste vengeance sur le sieur Castries. Il a couru en force à son hôtel, qu'il projetoit de démolir de fond en comble. Il n'est pas à lui, a dit un voisin: à ces mots, le peuple a changé de dessein; voulant punir le sieur de Castries seul, il est entré dans l'hôtel, a tout brisé, tout cassé: meubles, glaces, lits, argenterie, argent, billets de caisse, tout enfin a été mis en pièces et jeté par les fenêtres. Au milieu du tumulte, un des

orateurs du peuple a dit: Neus sommes honnétes gens, nous protégeons nos amis, le premier d'entre nous qui voleroit un clou, sera pendu. A ce plébiscite énergique, toutes les bouches ont crié bravo! qu'il soit pendu, celui qui a de mauvaises intentions. Quand ce peuple est sorti, il falloit le voir! Tous avoient la veste déboutonnée, le col ouvert et les poches renversées.

Au reste, la garde nationale est venue et a investi les alentours de l'hôtel; mais le peuple ne lui a pas fait l'injure de la redouter. M. la Fayetto est arrivé fort tard sur son cheval blanc: il a salué tout le monde avec beauconp de grace, après quoi il a fait mettre la baïonnette au bout du fusil. Un citoyen s'est avancé et lui a dit ces propres mots: « Mon camarade, songez que nous ne sommes pas à Nancy; ne vous opposez pas à la justice du peuple. - Sa vengeance est juste, a dit le général, mais il ne faut pas que le voisinage en souffre. — C'est notre affaire, a repliqué le citoyen avec un air de confiance en la cause dont il s'agissoit et en ceux qui la défendoient. M. le maire et trois officiers municipaux en écharpe et en carrosse, escortés de cavaliers, sont aussi venus. Il est bon de remarquer que pour cette sois personne n'a applaudi.

Dans la même soirée, un de ces fringans aristocrates, à cocarde amphibie, du palais royal, a voulu plaider la cause du sieur Castries avec l'air accoutumé de ces messieurs; il a été un peu berné et a couru risque du bassin. Presque au même instant, un autre personnage, qu'on dit être un cordon rouge, a voulu en faire autant, il a subi la même peine, et soixante baïonnettes protectrices l'ont conduit à la mairie. Tout est tranquille. Les

aristocrates ont la mine alongée.

### EMBLÉE NATIONALE.

Séance du mardi soir 19 octobre.

mblée a permis au sieur Jean-Pierre Brullée, à ses frais un canal de navigation, qui prennaissance dans la Marne sous Lisy, pour être

é jusqu'à Dieppe.

du mercredi 20. L'assemblée nationale, instruite. comité des finances, des fausses interprétations par le département de la Mayenne, les districts aine, la Johel, Château Gontier, aux décrets is de mars, avril et mai derniers, relatifs à la bre du sel, enjoint auxdits département et district informer aux dispositions des décrets mentionnés. este de la séance a été employé à discuter la quesu renvoi des ministres, proposé par les comités après une discussion souvent interrompue, l'apminal ayant été fait, la proposition des comités rejetée à une majorité de 403 voix contre 340. ce du jeudi 21. Dans le cours de cette séance, qui très-orageuse, M. de Guilhermy a été condamné rrêts pour trois jours, pour avoir traité M. de eau de scélérat et d'assassin.

ès le plus grand tumulte, l'assemblée a rendu le

t suivant sur la marine:

L'assemblée nationale, oui le rapport de ses comités marine, militaire, diplomatique et des colonies, Décrète que le roi sera prié de nommer deux nou
c commissaires civils, lesquels se réuniront à Brest ceux que sa majesté a précédemment nommés; ront revêtus de pouvoirs suffisans pour employer, oncert avec le commandant qu'il plaira au roi de re à la tête de l'armée navale, et avec celui du , sus les moyens et toutes les mesures nécessaires établissement de l'ordre dans le port et la rade de t:

Décrète qu'attendu qu'il a été embarqué sur l'ese, en remplacement de quelques gens de mer, des mes qui ne sont ni marins ni classés, le commanvo. 70. dant de l'escadre sera autorisé à congédier ceux qui ne lui paroîtront pas propres au service de la mer;

« Décrète que le pavision de France portera désormais les trois conleurs nationales, suivant les dispositions et la forme que l'assemblée charge son comité de la marine de lui proposer; mais que ce nouveau pavillon ne pourra être arboré sur l'escadre qu'au moment où les équipages seront rentrés dans la plus parfaite subordipation;

. « Décrète en outre qu'au simple cri de vive le roi, usité à bord des vaisseaux le marin et le soir, et dans toutes les occasions importantes, sera substitué celiu

de vivent la nation, la loi et le roi.

L'assemblée nationale, considérant que le salut public et le maintien de la constitution exigent que les divers corps administratifs et les municipalités soient strictement rensermés dans les bornes de leurs fonctions;

« Déclare que lesdits corps administratifs et les municipalités ne peuvent, sous peine de forfaiture, exercer d'autres pouvoirs que ceux qui leur sont formellement est explicitement attribués par les décrets de l'assemblée nationale, et que les troupes de terre et de mer en sont essentiellement indépendantes, sauf le droit de les requérir dans les cas prescrits et déterminés par les loix. Au surplus, l'assemblée décrète que son président sera chargé d'écrire à la municipalité de Brest, pour la ramener aux principes de la constitution ».

Séance du soir. M. Gossin a présenté un projet de décret,

qui a été adopté en ces termes :

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, décrète qu'il sera établi deux juges de paix dans la ville de Bar-le-Duc; lesquels auront pour ressort les deux sections, dans lesquelles elle a été divisée à cet effet, et dont la limite sera le canal qui traverse cette ville ».

Séance du vendredi. M. de Praslin a demandé que les strapeaux des régimens sussent aussi changés en la cou-

Leur nationale. Adopté.

On a passé à la discussion de la contribution per-

sonnelle.

Sur la motion de M. de Biauzat, l'assemblée a décrété:
- ART. PREMIER. « Il sera établi, à compter du premier janvier 1791, une contribution personnelle dont la somme sera déterminée chaque année.

II. « Une partie de cette contribution sera commune à tous les habitans du royaume, de quelque nature que soient leurs revenus; l'autre partie sera levée à raison des salaires publics et privés, et des revenus d'industrie

et de fonds mobiliers.

III. « La partie de cette contribution commune à tous les habitans, aura pour base de répartition les facultés qui penvent donner la qualité de citoyens actifs, la valeur annuelle de l'habitation fixée suivant le prix du bail ou l'estimation qui sera faite, les domestiques mâles, les chevaux de selle dans les villes, et de cafrosses ou cabriolets dans les villes et dans les campagnés ».

Séance du samedi. On a repris la discussion sur la contribution personnelle; les articles suivans ont été adoptés:

IV. « La partie qui portera uniquement sur les salaires publics et privés, les revenus d'industrie et de fonds mobiliers, aura pour base ces revenus, évalués d'après la cote des loyers d'habitation.

V. « La législature déterminera, chaque année, la somme de la contribution personnelle, d'après les bésoins

de l'état, et en la décrétant on arrêtera le tarif.

VI. « Il sera établi un fonds pour remplacer les nonvaleurs résultant soit des décharges et réductions qui auront été prononcées, soit des remises ou modérations que les accidens fortunts mettront dans le cas d'accorder.

VII. « Ce fonds, qui ne pourra être détourné de sa destination, sera formé par un excédent sur la contribution personnelle, et partagé en deux portions: Fune qui sera la moitié de cet excédent, sera confiée à l'administration de chaque département, et l'autré restèra à la

disposition de la législature.

VIII. « Les administrations de département et de district, ainsi que les municipalités ne pour ont; sous aucun prétexte, et ce, sous peine de responsabilité per sonnelle, se dispenser de répartir la portion contribution qui leur aura été assignée dans la contribution personnelle; savoir, aux départemens, par un décret de l'assemblée nationale ou des législatures; aux districts, par la commission de l'administration de département; et aux municipalités, par les mandemens de l'administration de district.

IX. « Aucun département, aucun district, sucuné municipalité, ni aucuns contribuables no pourfoste, sous quelque prétexte que ce soit, même de réclamation contra

la répartition, se dispenser de payer la portion contributoire qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations, selon les règles qui seront prescrites.

#### TITRE II.

II. « Cette somme sera incessamment répartie entre

les départemens, par un décret particulier.

III. « La partie de la contribution qui sera établie à raison des facultés qui peuvent donner le titre de citoyen actif, sera fixée à la valeur de trois journées de travail, dont le taux sera proposé par chaque district pour les municipalités de son territoire, et arrêté par chaque département.

IV. « Elle sera payée par tous ceux qui auront quelques richesses foncières ou mobiliaires, ou qui, réduits à leur travail journalier, exerceront quelque profession qui leur procure un salaire plus fort que celui des ouvriers et manœuvres de la dernière classe, en suivant les fixa-

tions locales qui auroient été faites.

V. « La partie de la contribution qui sera établie à raison de l'habitation, aura pour base le véritable prix de l'estimation du loyer, vis-à-vis des locataires, et son estimation vis-à-vis des propriétaires occupant leurs maisons, et sera dans les proportions déterminées par le tarif qui sera joint au présent décret.

V. « La partie de contribution à raison des domestiques mâles, sera payée, d'après le tarif suivant, par

chaque contribuable, par addition à son article.

18. « Pour un seul domestique, 3 liv.; pour un second, 6 liv.; pour un troisième, 12 liv.; et 12 liv. pour chacum des autres au-dessus de ce nombre: celle des domestiques femelles y sera comprise, et ne sera que de moitié; et ne seront comptés les apprentis et compagnons d'arts et métiers, les domestiques de charrus et autres destinés uniquement à la culture des champs, à la garde des bestiaux, ni les domestiques au-dessus de soixante ans ».

Séance du soir. On à lu une lettre de la municipalité de Bayonne, qui apprend qu'elle a fait une avance en argent monnoyé, pour le départ des matelots. L'assemblée à décidé que son président lui témoigneroit la satisfaction

de l'assemblée.

« On a rendu les décrets suivans :

· L'assemblée nationale, oui le rapport de son comité

des finances sur les plaintes à elles adressées par les administrateurs des départemens de l'Yonne, Saone et Loire, et de la Côte-d'Or, décrète que l'ancien receveur de la capitation de la ci-devant noblesse de Bourgogne, sera tenu, conformément aux articles I, II et III du décret du 13 juillet dernier, sanctionné par le roi, le 22 du même mois, de représenter aux dits administrateurs l'état de la situation de sa caisse en recette et en dépense, tant pour l'acquittement de la capitation que pour les autres dépenses arrêtées et fixées dans la chambre de la ci-devant noblesse, le 11 mai 1781, et, après vérification faite, les dits administrateurs décerneront des contraintes contre ceux des contribuables qui auroient négligé d'acquitter les sommes à eux imposées dans les rôles des années antérieures à 1790.

« Décrète en outre, que s'il se trouve, après l'appurement desdits comptes et la rentrée des arrérages, des deniers restans, ils seront laissés dans les mains de l'ancien receveur, pour être délivrés aux parties intéressées

sur leurs réclamations, ainsi qu'il appartiendra.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète, qu'en conformité de son décret du 14 décembre dernier et autres postérieurs, il sera procédé en la ville d'Huningue à la formation de la municipalité de cette ville ».

Séance du dimanche 24. Sur le rapport du comité de marine sur le changement de pavillon, et d'après l'amendement de M. Camus, on a rendu le décret suivant:

« L'assemblée nationale ayant statué, par son décret du 22 octobre, que le pavillon français portera les couleurs nationales, et voulant en conséquence fixer les dispositions de ces couleurs dans les différens genres des pavillons ou autres marques distinctives usitées sur les vaisseaux et sur les bâtimens de commerce, décrète:

ART. PREMIER. « Le pavillon de beaupré sera composé de trois bandes égales et posées verticalement ; celle de ces bandes la plus près du bâton de pavillon sera rouge, celle du milieu blanche, la troisième bleue.

Il. « Le pavillon de poupe portera dans son quartier supérieur le pavillon de beaupré ci-dessus décrit; cette partie du pavillon sera exactement le quart de la totalité, et environnée d'une bande étroite, dont une moitié de la longueur sera rouge, et l'autre bleue; le reste du pavillon sera de couleur blanche: ce pavillon sera égale-

ment celui des vaisseaux de guerre et des batimens de

III. « La flamme du vaisseau de guerre et autre bâtiment de l'état portera dans sa partie la plus large, les trois bandes verticales, rouges, blanches et bleues; le reste de la flamme sera de couleur blanche; le guidon portera d'une manière sensible les couleurs nationales.

IV. « Les pavillons de commandement porteront dans leur quartier supérieur les trois bandes verticales rouges; blanches et bleues; le reste du pavillon pourra être comme par le passé, rouge, blanc et bleu; l'assemblée nationale n'entendant rien changer aux dispositions qui ont pour objet de distinguer dans une armée navale les trois escadres qui la composent. Le pavillon ne pourra être fait qu'avec des étoffes nationales.

V. « Les pavillons et la flamme aux couleurs de la nation seront arborés le plus tôt possible, sur les vaisseaux

de guerre, d'après les ordres donnés par le roi ».

On a rendu les décrets suivans sur le corps royal du

génie.

« L'assemblée nationale, ouï le rapport de son comité militaire, décrète qu'à dater du premier janvier 1791, le corps royal du génie sera composé ainsi qu'il

1°. "De quatre inspecteurs généraux des fortifications; dont deux lieutenans-généraux et deux maréchaux decamp, tirés des officiers supérieurs du corps royal du génie, faisant partie de la ligne, et qui y seront payés;

2°. « De vingt colonels directeurs des fortifications, lesquels seront, quant à leurs appointemens, partagés en trois classes; savoir:

Six colonels de la première classe, aux appointemens de 70,000 liv. par an, ensemble. . . . 42,000 liv.

In the second se

appointemens de 5000 livres.

Il sera de plus attribué à chacun des vingt colonels directeurs ci-dessus désignés; un traitement de 2000 livres par an, pour frais de tournée, de bureaux, de dessinateurs et de secrétaires, ci.

3°. « De quarante lieutenans - colonels partagés en deux classes, et dont les ap-

• •

40,000

| ( 200 )                                     |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| pointemens secont, savoir, pour chacun      |                    |
| des vingt lieutenans - colonels formant la  |                    |
| première classe de 40,000 livres par an     | 80,000 liv.        |
| Et pour chacun des vingt lieutenans-        | 00,000 1111        |
| Li pout chacun des vingt neutenans-         |                    |
| colonels formant la seconde classe, de      |                    |
| 3600 livres                                 | 72,000             |
| 4°, « De cent quatre - vingt capitaines     |                    |
| partagés en cinq classes, quant aux appoin- |                    |
| temens; savoir:                             |                    |
| Vingt capitaines de la première classe;     | •                  |
| chacun à con livre                          | 46 000             |
| chacun à 2000 livres.                       | 56,00 <del>0</del> |
| Vingt de la seconde classe, chacun à        |                    |
| <b>26</b> 00 livres                         | 52,000             |
| Trente de la troisième, chacun à 2400 l.    | 72,000             |
| Cinquante de la quatrième, à chacun         | • •                |
|                                             | 100,000            |
|                                             | ,                  |
| Et soixante de la cinquième; à chacun       | . ,                |
| 1600 livres                                 | 96,000             |
| 5°. « De soixante lieutenans, partagés      |                    |
| en deux classes, quant aux appointemens;    | · . •              |
| savoir:                                     |                    |
|                                             |                    |
| Trente lieutenans de la première classe,    | *                  |
| chacun à 1200 livres                        | 36,00 <del>0</del> |
| : Trente lieutenans de la seconde, chacun   |                    |
| à 1100 livres.                              |                    |
|                                             | 33,000             |
| 6°. « De dix élèves sous - lieutenans,      |                    |
| chacun aux appointemens de 800 liv. par     |                    |
| 20.                                         | 800 <del>0</del>   |
| -9 " Tl                                     |                    |
| 7°. « Il sera attribué aux officiers supé-  |                    |
| rieurs du corps royal du génie, un trai-    | •                  |
| tement en fourrage pareil à celui que rece- |                    |
| yront les officiers du même grade dans      | •                  |
| l'infanterie.                               |                    |
| _                                           |                    |
| 8°. « Il sera affecté à l'école du génie,   | •                  |
| pour frais de ladite école, appointemens    |                    |
| de professeurs, et autres employés, en-     |                    |
| tretien des laboratoires, machines, et au-  | ,                  |
| tres dépenses nécessaires qu'entraîne cet   | •                  |
| établissement annuellement, une somme       | •                  |
| de                                          | 20,000             |
|                                             | ,                  |

Total de la dépense du corps royal du génie, 783;000

On a repris la discussion sur la contribution person-

nelle; l'ar icle suivant a été adopté:

VI. « La partie de la contribution, à raison des chevaux ou mulets, sera payée par chaque contribuable, par addition à son article, savoir : par chaque cheval ou mulet de selle 3 livres, et par chaque cheval ou mulet de carrosse, cabriolet ou litière, 12 livres, et ne seront comptés que les chevaux ou mulets servant habituellement à ces usages ».

Séance du lundi 25. M. Barnave est nommé président. Le comité des finances a présenté le projet de décret

suivant, qui a été adopté en ces termes :

ART. PREMIER. « Toutes les déclarations pour la contribution patriotique, faites en commun par les membres des établissemens réguliers et séculiers, dont les revenus échus avant le premier janvier 1700, et ceux qui écherront par la suite, doivent être perçus par les receveurs de district, conformément à l'article 27 du décret du 6 août 1790, n'auront d'effet que pour le premier tiers qui a dû être acquitté sur le produit desdits biens; en conséquence, les membres desdits établis emens seront tenus de faire chacun individuellement, leur déclaration personnelle, à raison du traitement qui leur a été accordé, à compter du premier janvier dernier, et de payer leur contribution patriotique relativement à ce traitem nt pour les deux tiers seulement; savoir, l'un d'ici au premier avril 1791, et l'autre du premier avril 1791 ou premier avril 1792, conformément à l'article 12 du décret du 6 octobre dernier.

II. « Les offres faites par les communautés d'habitans collectivement, soit par délibération ou autrement, pour tenir lieu de la contribution patriotique des habitans desdites communautés, et les déclarations faites par plusieurs particuliers réunis, seront regardées comme non-avenues; chaque habitant ayant au-dessus de 400 livres de revenu net, sera tenu de faire sa déclaration, conformément aux articles 1 et 2 du décret du 6 octobre 1789; et faute de ce faire dans la quinzaine de la publication du présent décret, ils seront taxés d'office, conformément à l'article 6 du décret du 27 mars dernier. Pourront néanmoins les habitans qui n'ont pas audessus de 400 livres de rente, et les ouvriers et journalière

liers sans propriétés, exceptés par l'article 14 du décret du 6 octobre 1789, faire des offres libres et volontaires, et se faire inscrire sur le rôle des contribuans pour telle somme qu'il leur plaira de désigner, conformément audit article.

III. « Toutes les déclarations contenant offres de capitaux de rente, ou autres objets qui ne font point partie des valeurs déclarées admissibles dans le payement de la contribution patriotique, seront aussi regardées comme non-avenues, et les contribuables tenus d'en faire de nouvelles, ou taxés d'office, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

IV. « Les corps municipaux et les directoires des districts se conformeront au surplus à ce qui est prescrit par les cinq premiers articles du décret du 8 août

1790.

V. « Les directoires des départemens statueront sur toutes les demandes en rédaction et autres relatives aux déclarations des contribuables, après avoir pris l'avis des directoires de district; et les réductions qui seront prononcées seront imputées sur les deux derniers termes, conformément à l'article 2 du décret du 27 mars dernier.

VI. « Les directoires des départemens seront tenus d'énoncer, dans leurs ordonnances, les motifs qui auront déterminé les réductions qu'ils auront prononcées; et dans le cas où ils seroient arrêtés par quelques difficultés, ils en référeront au commissaire du roi, chargé du département de la caisse de l'extraordinaire, auquel ils enverront, chaque mois, un état exact et certifié d'eux, tant des réductions qui auront été prononcées, que du montant des payemens faits pendant ledit mois et des sommes qui restent dues; ils auront soin d'énoncer dans cet état le nom des districts et des municipalités dont dépendent les contribuables qui auront obtenu des modérations, et les motifs qui y auront donné lieu.

VII. « De ces différens états particuliers, il en sera formé un général, qui sera mis, chaque mois, sous les yeux de l'assemblée nationale, à l'effet de lui faire connoître le montant des déclarations par département, celui des payemens faits dans chacun d'iceux, le retard ou les progrès du recouvrement, et le tésultat des mesures prises pour maintenir l'ordre et l'exactitude

No. 70.

dans la rentrée de ce secours extraordinaire et patrio-

tique.

M. le Chapelier a fait, au nom du comié de constitution, un rapport sur l'établissement de la thaute cour nationale. Plusieurs membres ont discuté cette question; entre autres, M. Antoine a proposé un projet de décret dont l'assemblée a ordonné l'impression.

Sur la motion de M. Roberspierre, il a été décrété que l'attribution donnée au châteles de juger les crimes de lèse-nation, est révoquée dès ce moment, et toutes procédures faites à cet égard par ce tribunal sont sus-

pendues.

Séance du márdi 26. L'assemblée a adopté les deux dé-

crets suivans:

« L'assemblée nationale considérant l'étendue des pertes qu'ont éprouvées les habitans de Limoges, dans l'incendie qui a réduit en cendre une partie considéra-

ble de cette ville, décrète ce qui suit :

ART. I. « Les administrateurs du département de la haute Vienne sont adtorisés à imposer sur tous les contribuables de leur arrondissemsnt, payant au-dessus de 10 livres d'impositions directes, une somme de 60,000 livres, payable en cinq années à raison de 12,000 liv. chaque année. Ladite somme sera imposée par simple émargement au rôle des impositions directes, au marc la livre des contributions; le montant en sera versé chaque année, par les receveurs du district, dans la caisse de la municipalité de la ville de Limoges.

II. « Le ministre des finances fera également verser dans la caisse de la municipalité de Limoges, la somme de 240,000 livres en cinq années consécutives, à raison de 48,000 livres par année, payables de trois mois en trois mois jusqu'aufinal payement de la susdite première

somme.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète que les soldats tenant garnison sur les vaisseaux, recevront, outre la paye fixée par le décret du 24 juin dernier, et la subsistance qui leur est fournie en nature de l'approvisionnement des vaisseaux, une gratification de 18 deniers par jour, qui leur sera payée par le département de la guerre, sur les fonds affectés à la masse de boulangerie». On a repris la discussion des articles sur la contribution personnelle.

VII. « La partie de la contribution qui sera établie sur les revenus d'industrie et de richesses mobiliaires sera déterminée par deniers pour livre de leur montant pré-

sumé d'après les loyers d'habitation ».

Oui le rapport de son comité d'aliénation, l'assemblée a déclaré et déclare vendre à la municipalité d'Orléans les biens compris dans l'état annexé au présent décret, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 658,470 livres, ainsi qu'il est porté par les procès-verbaux d'estimation, et payables de la manière déterminée par le même décret.

Séance du soir. Sur une proposition de M. Bouche,

on a adopté le projet suivant:

« L'assemblée nationale décrète que les ministres plénipotentiaires, ambassadeurs, envoyés, consuls, vice-consuls, gérens et résidens auprès des puissances étrangères, leurs secrétaires, commis et employés français prêteront le serment civique, et en feront parvenir à l'assemblée nationale ou à la législature suivante un extrait par eux signé et scellé du sceau de leur chancellerie ou secrétariat, savoir:

« Ceux qui sont en Europe, dans un mois, à compter du jour de la notification du présent décret; ceux qui sont dans les échelles de Barbarie et du Levant, dans

trois mois.

« Ceux qui sont dans les colonies de l'Amérique, dans

cinq mois.

« Ceux qui sont dans les différentes contrées des Indes, dans 14 mois, et tous à compter de l'époque susdite.

II. « Le serment qu'ils prêteront sera conçu en ces termes : Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi; de maintenir de tout mon pouvoir, dans l'exercice des fonctions qui me sont confiées, la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi, et de protéger auprès de ses ministres et agens, les Français domiciliés sur leurs terres.

III. « Ce serment sera désormais prêté par les agens du pouvoir exécutif, hors du royaume, dans les mains

des officiers municipaux du lieu de leur départ.

IV. « L'assemblée nationale déclare coupable sde crime

de lèse nation tous les munistres plénipotentiaires, ambassadeurs, envoyés, consuls, vice-consuls, gérens et résidens auprès des puissances étrangères qui refuseroient de prêter ce serment, ou qui, après l'avoir prêté, se-

roient infidèles on négligens à l'observer.

V. "L'assemblée nationale charge les ministres du roi, chacun dans son département, de lui faire savoir le jour auquel le présent décret sera envoyé aux agens du pouvoir exécutif hors du royaume; elle renvoie à son comité diplomatique la déclaration des sieurs Fraisse, Dedille, Paren, Pairol et Merle, originaires Français, et le charge de lui proposer le plus tôt possible ses vues à ce sujet.

Séance du mercredi 27. Sur une motion de M. Dandré, it a été décrété " que les membres de l'assemblée nationale qui seroient élus juges dans les nouveaux tribunaux, seront remplacés par leurs suppléans pendant la législa-

ture, et n'iront s'installer qu'après ,..

Oui le rapport de son comité militaire, sur la violence exercée le 12 août dernier, par les sous-officiers et cavaliers du régiment de la Reine, cavalerie, contre M. de Roucy, leur ancien colonel, l'assemblée a décrété qu'il sera retenu au profit du trésor public un sou par jour sur le prêt de chacun des sous-officiers et cavaliers qui ont eu part au partage des 30,000 livres extorquées au sieur de Roucy, jusqu'au parfait payement de ladite somme.

"Et considérant qu'il est de toute justice de rembourser M. de Roucy, l'assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre lui fera délivrer sans retard, la susdite somme de 30,000 liv., sur les fonds affectés aux

dépenses extraordinaires de son département ".

M. de Champagny, au nom du comité de la marine; ayant rendu compte du rétablissement de l'ordre sur l'es-cadre, a fait réformer quelques articles du code pénal ainsi qu'il suit:

ART. PREMIER. " L'article II du titre premier du

code pénal sera rédigé de la manière suivante:

"Le commandant de bâtiment, l'officier commandant le quart ou la garde pourront prononcer les peines de discipline contre les délinquans; le commandant de la garnison pourra aussi prononcer la peine de discipline contre ceux qui la composent, à la charge par les officiers d'en rendre compte au commandant du vaisseau après le quart ou la garde.

II. "L'article premier du titre II sera ainsi conçu: "
Seront infligées aux matelots et officiers, comme peines de discipline, celles ci-après dénommées: le retranchement de vin, qui ne pourra avoir lieu pendant plus de trois jours; les fers sous le gaillard, au plus pendant quatre jours; la prison, au plus pendant le même temps.

"La rédaction de ces deux articles sera incessamment présentée à la sanction du roi, qui sera prié de la faire

proclamer et insérer dans le code de la marine,.

On a repris les articles de la contribution personnelle;

nous transcrivons ceux qui ont été décrétés.

VIII. "A l'égard de tous les contribuables qui justifieront être imposés aux rôles des contributions foncières, il leur sera fait, dans le réglement de leur cote, une déduction proportionnelle à leur révenu foncier. L'assemblée nationale se réserve de statuer sur les déductions à faire aux étrangers résidens en France, et aux Français propriétaires de biens, soit dans les colonies, soit dans

l'étranger.

IX. "La cote d'habitation indiquée par le tarif ne sera définitivement fixée qu'après les baux; elle sera susceptible d'augmentation ou de diminution dans chaque communaté, at la municipalité sera toujours obligée d'étabir sur cette cote, ce qui, après les autres parties de la contribution personnelle, lui restera à répartir en plus ou en moins de la cotisation générale de contribution personnelle: mais dans tous les cas où la diminution à faire seroit plus forte que la cote entière d'habitation, le surplus de la diminution se fera sur la cote des facultés mobiliaires.

X. "Les citoyens qui ne sont pas en état de payer la contribuzion de citoyen actif, et qui n'auront pas déclaré s'y soumestre, ne seront point taxés au rôle de la contribution personnelle, mais seront inscrits soigneusement

et sans exception a la fin du rôle.

XI. "Tous ceux qui jouiront d'un traitement public à quelque titre que ce soit, si leur loyer d'habitation ne présente pas une évaluation de facultés mobiliaires aussi considérable que ce traitement, seront cotisés, sur leur traitement public, dans la proportion qui sera déterminée.

XII. " Chaque chef de famille qui aura chez lui, ou à sa charge, plus de trois enfans, sera placé dans une classe

du tarif annexé au présent, inférieure à celle où son loyer

le feroit placer.

XIII. "Celui qui aura chez lui, ou à sa charge, plus de six enfans, sera placé dans une classe inférieure de trois deniers.

XIV. " Les célibataires seront placés dans une classe

supérieure à celle où leur loyer les placeroit.

Séance du jeudi 28. On a rendu les décrets suivans :

« L'assemblée nationale décrète qu'à la fin de l'article XXVI du titre I du décret du 23 de ce mois, sur l'administration des biens nationaux, seront ajoutés les mots suivans:

« Ne seront néanmoins compris dans la résiliation des baux passés aux bénéficiers, que ceux qui l'auroient été pour le service ou l'exploitation des biens nationaux qu'ils possédoient, et non ceux pour leur service ou leur usage personnel.

« Décrété qu'il sera établi un tribunal de commerce pour le district de Perpignan, qui sera séant en cotte

ville v

Sur le rapport de M. Chassey, l'assemblée a adopté

le décret suivant :

« L'assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait de la part, de ses comités ecclésiastique et diplomatique, relativement aux établissemens faits en France par les étrangers, décrète ce qui suit :

ART. PREMIER, « Les établissemens d'étude, d'enseignement, ou simplement religieux, faits en France par des étrangers et pour eux-mêmes, continueront de subsister, comme par le passé, sous les modifications

ci-après.

II. « Ceux desdits établissemens qui sont séculiers, continueront d'exister sous le même régime qu'ils ont eu jusqu'à ce jour, sauf à y faire, par la suite, les changemens que les loix sur l'éducation publique exigeront.

III. « A l'égard de ceux qui sont réguliers, ils continueront d'exister comme séculiers, et à la charge par eux de se conformer aux décrets de l'assemblée acceptés ou sanctionnés par le roi, sur les vœux selennels.

IV. « Tous continueront de jouir des biens par eux acquis de leurs deniers ou de ceux de leur nation, comme

par le passé.

V. & En ce qui concerne les pensions, dons, aumônes

qui étoient accordés annuellement sur le trésor public, pour le soutien de ces établissemens et des arrérages échus, l'assemblée en renvoie l'examen à son comité des finances, pour, sur le compte qu'il lui en rendra,

être statué ce qu'il appartiendra.

VI. « Ceux desdits établissemens réguliers qui possédoient des biens attachés à des bénéfices qui avoient été unis à leurs maisons, cesseront de jouir desdits biens dès la présente année, lesquels seront dès-à-présent mis en vente comme biens nationaux, et seront, jusqu'à la vente, administrés par les corps administratifs, sauf auxdits établissemens à compter des fermages représen-

tant les fruits de 1789.

VII. « Il sera accordé à chacun des religieux qui étoient effectivement établis et domiciliés en France, dans les maisons auxquelles des bénéfices avoient été unis, une pension semblable à celle accordée aux religieux français du même ordre, laquelle leur sera payée en 1791, à compter du premier janvier 1790, par le receveur du district de l'arrondissement duquel se trouvera l'établissement, après que chacun d'eux aura justifié au directoire du district et à celui du département, contradictoirement avec la municipalité, qu'il étoit effectivement établi et domicilié en France, dans sa maison, au 13 février 1790.

VIII. « Dans le cas où les biens des bénéfices unis à une maison ne suffiroient pas pour faire à chaque religieux qui en dépendroit, une pension semblable à celle ci-dessus, le revenu desdits biens sera partagé en autant de portions qu'il y aura de religieux dans la même maison, et il sera payé annuellement à chacun une somme égale à cette portion; les pensions seront individuelles, et s'éteindront par le décès de chaque religieux : elles cesseront d'être payées à ceux qui quitteront la France on qui cesseront de faire le service d'instruction et d'enseignement, auquel ils sont destinés par leur institut.

X. « Les supérieurs de chaque maison seront tenus de justifier dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au directoire du district de leur établissement, des titres d'acquisition des biens qu'ils possèdent, tant en maisons et fonds de terre qu'en

rentes ou créances.

« Les directoires de districts feront passer aux directoires de départemens les renseignemens et documens qui leur auront été fournis, et ces derniers les enverront au corps législatif qui statuera ce qu'il appartiendra, soit à défaut de justification desdits titres, soit en cas qu'il y ait des biens acquis par lesdits établissemens, autrement que de leurs deniers ou de ceux de leur nation ».

On a repris la discussion de la contribution foncière?

les articles suivans ont été adoptés:

XV. « La portion contributoire, assignée à chaque département, séra répartie par son administration entre les différens districts qui lui sont subordonnés; le contingent assigné à chaque district sera pareillement réparti par son administration entre les municipalités de son arrondissement; et la quoté-part assignée à chaque municipalité sera répartie par les officiers municipaux entre tous les habitans ayant domicile dans le territoire de la municipalité, parmi lesquels il sera nommé, par le conseil de la commune, des commissaires - adjoints pour la répartition en nombre égal à celui des officiers municipaux.

XVI. « Il sera retenu, pour 1791, dans la totalité du royaume, sur le montant de la contribution personnelle, des deniers pour livre; et de cette somme, partie sera versée au trésor public, et l'autre restera à la disposition de l'administration de chaque département ».

### TITRE III.

## Assiette de la contribution personnelle de 1791.

ART. PREMIER. « Aussi-tôt que les municipalités auront reçu le présent décret, et sans attendre le mandement du district, elles formeront un état de tous les habitans domiciliés dans leur territoire; elles le feront publier, et le déposeront au greffe de la municipalité,

où chacun en pourra prendre connoissance.

II. « Dans la quinzaine qui suivra la publication a tous les habitans feront ou feront faire au secrétariat de la municipalité, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration qui indiquera; 1°. s'ils ont ou non les facultés qui peuvent donner la qualité de citoyen actif. 2°. La situation et la valeur actuelle de leur habitation. 3°. S'ils sont célibataires ou non, et le nombre

des enfans. 4°. Le nombre de leurs domestiques, et des chevaux, mulets de selle, de carrosses, cabriolets et linières. 5°. Enfin, pour ceux qui sont propriétaires, les sommes auxquelles ils auront été taxés, pour la contribution foncière, dans les divers départemens.

III. « Ce délai passé, les officiers municipaux, avec les commissaires adjoints, procéderont à l'examen des déclarations, supplééront à celles qui n'auront pas été faites ou qui seroient incomplètes, d'après leurs connoissances locales et les preuves qu'ils pourront se procurer,

IV. « Aussitôt que ces opérations seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires adjoints établiront dans le rôle, en leur ame et conscience, 10. la taxe de trois journées de travail, pour ceux qui ont les facultés qui peuvent donner la qualité de citoyen actif. 2°. La taxe d'habitation pour tous les domicilies de leur territoire, d'après la valeur annuelle de l'habiration, et conformément au tarif qui sera décrit, et aux dispositions des articles précédens. 3°. Ils ajouteront à l'article de chaque contribuable une taxe relative au nombre de ses domestiques, et de ses chevaux de selle; de catrosse et cabriolet. 4°. Ils taxeront les revenus d'industrie et de richesses mobiliaires de chaque contri-Luable, conformément à l'arricle du titre 2, sauf la déduction ales revenus fonciers suivant l'article. 5°. Si, après avoir établi ces différentes cores, dans l'ordre qui vient d'être prescrit, il restoit une portion de la somme fixée par le mandement, à répartir en plus ou moins, ladite répartition sera faite au marc la livre de la cote d'habitation, consormément à l'article IX du titre II; et dans le cas où la diminution absorberoit au-delà la cote d'habitation, le surplus sera défalqué au marc la livrede la cote des facultés mobiliaires.

V. « Les officiers municipaux, avec les commissaires adjoints, procéderont, aussi-tôt que le mandement du directoire de district leur sera parvenu, à la confection du projet de rôle, conformément aux instructions du directoire de département, qui seront jointes au mandement; et lorsque ce rôle sera terminé, il sera déposé pendant huit jours au secrétariat de la municipalité, où chaque contribuable pourra en prendre connoissance. Après ce délai, les officiers municipaux arrêteront définitivement le projet, le signeront et l'enverront au directoire du district.

Nº. 70.

La forme des rôles, le nombre de leurs expéditions, de leur envoi, leur dépôt, et la manière dont ils seront rendus exécutoires, seront réglés par l'instruc-

tion de l'assemblée nationale.

VI. « Les administrations de département et de district surveilleront et presseront avec la plus grande activité toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités ».

#### TITRE IV.

# Des demandes en décharge ou réduction.

ART. PREMIER. « Toute cote réduite par la décision de district ou de département sera imputée sur le fonds des non-valeurs, établi par l'article VI du titre I du

présent décret.

II. « Si c'est une communauté entière qui se croit fondée à réclamer, elle s'adressera au directoire du département; la réclamation envoyée par lui à l'administration du district, sera communiquée aux communautés dont le territoire touchera celui de la communauté réclamante, et il y sera de même statué contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sur l'avis de l'administration du district.

«Si la réduction de la cotisation est prononcée, la somme excédente sera de même imputée sur le fonds

des non-valeurs.

III. « La réclamation d'une administration de district qui se croiroit lésée, sera de même adressée au directoire de département, et communiquée par lui aux autres districts du même département, pour y être ensuite statué contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sur le rapport et l'avis de son directoire.

« Les administrations de département adresseront chaque année à la législature leurs décisions sur les ré-clamations des administrations de districts, avec les mo-tifs de ces décisions.

« Quant aux réductions accordées aux districts, elles seront aussi imputées sur le fonds des non-valeurs laissées à la disposition des départemens.

IV. « Enfin, si c'est une administration de département qui se croit fondée à réclamer, elle s'adressera par une pétition à la législature; la pétition sera communiquée aux administrations de département dont le territoire touchera celui de l'administration réclamante, et il sera ensuite statué par la législature.

« L'imputation de la réduction accordée sera sur le fonds des non-valeurs, à la disposition de la législa-

ture.

#### TITRE V.

### De la perception et du recouvrement.

ART. I. « Il ne sera alloué pour la perception de la contribution personnelle, que trois deniers pour livre du montant du rôle, et le recouvrement en sera toujours fait par celui qui sera chargé de la perception du rôle de contribution foncière.

II. « Chaque année, aussi-tôt que le rôle pour le recouvrement de la contribution personnelle aura été rendu exétutoire, et renvoyé à la municipalité, il sera remis au percepteur du rôle de contribution foncière.

III. « Les trois deniers pour livre attribués au percepteur seront pris par retenue sur le recouvrement

effectif.

IV. « La cotisation de chaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables le dernier de

chaque mois.

V. « Les officiers municipaux, les administrateurs de district et de département pourront, en tout temps, vérifier sur le rôle l'état des recouvremens, et les receveurs des communautés seront tenus de verser chaque mois dans la caisse du district la totalité de leur recette.

VI. « Dans la dernière huitaine de chaque trimestre, c'est-à-dire, dans la dernière huitaine des mois de mars, juin, septembre et décembre, il sera fourni par les receveurs des communautés un état de tous les contribuables en retard, lequel, après avoir été visé par les officiers municipaux, sera publié et affiché; et faute de payement dans les huit premiers jours du mois suivant, le contribuable pourra être contraint par saisie de meubles et effets mobiliers.

VII, "La forme des états des contribuables en retard

celle des saisies, et la nature des contraintes, seront

déterminées par un réglement particulier:

Séance du soir. Ouï le rapport de son comité féodal, l'assemblée nationale a décrété que tous ses décrets concernant les droits féodaux seroient exécutés d'ans les départemens du haut et bas Rhin, comme dans toutes les autres parties du royaume, et qu'il seroit fait avec les princes d'Allemagne, possesseurs de fiefs, une détermination amiable des indemnités à leur accorder pour raison des droits féodaux abolis par lesdits décrets.

D'après le rapport fait par M. Anthoine des troubles de Montauban, décrété qu'il seroit envoyé dans cette ville un régiment complet, outre celui d'infanterie qui

y est actuellement.

Séance du vendredi. Sur le rapport du comité d'aliénation, l'assemblée nationale a décrété que les estimations. Par experts et évaluations d'après les baux que les municipalités doivent envoyer au comité d'aliénation avant le premier décembre prochain, sous peine de déchéance, d'après le décret du 10 de ce mois, no seront admises que lorsqu'ayant une date authentique antérieure au premier décembre, elles seront arrivées au comité d'aliénation avant le 20 décembre, qui sera terme de rigueur.

Décrété en outre qu'il seroit vendu à la commune de Paris des biens nationaux pour le prix de 5,207,234 liv.

12 sous, aux clauses et conditions du décret.

Oui le rapport de M. Gossin, au nom du comité de constitution, il a été décrété qu'il sera nommé un sixième juge au tribunal du district de Nantes, et six juges de paix; pour la même ville qu'il en sera nommé un à Soissons, deux à Moulins, et cinq à Rennes.

Séance du samedi. Décrété que le chef-lieu du département du Puy-Dôme sera fixé définitivement à Cler-

mont

"Que la ville de Saint-Quentin continuera d'avoir un tribunal de commune, jusqu'à l'installation des juges élus conformément aux décrets ».

M. Gossin a fait un rapport sur les offices de judica-

ture: les articles suivans ont été décrétés.

ART. PREMIER. "Le remboursement de la dette exigible et des offices supprimés ayant été ordonné en assignat-monnoies par le décret du 29 septembre dernier, l'assemblée nationale décrète que les gages et autres

(269)

émolumens arrièrés des offices supprimés dus par l'état; seront incessamment acquittés en la forme ordinaire, jusques et compris le 31 décembre 1790; au moyen de quoi it ne sera plus réuni au capital de chaque office lors de sa liquidation, que le montant des droits de réception énoncés en l'article X du titre premier du décret du 12 septembre.

II. "En conséquence de la précédente disposition, tous émolumens, gages et attributions cesseront au premier janvier 1791. Les compagnies supprimées seront exclusivement tenues d'acquitter tous les arrérages de leurs dettes passives jusqu'au 31 décembre de la présente année, et l'état en sera chargé, à compter du premier

janvier 1701.

III. "Conformément à ce qui a été prescrit, article du titre du décret du 12 septembre, il sera délivré à chaque titulaire liquidé, un brevet ou reconnoissance de liquidation pay: ble en assignats, et acceptable pour l'ac-

quisition des domaines nationaux.

IV. "Ces reconnoissances seront converties en assignats à présentation à la caisse de l'extraordinaire; et à compter du premier janvier 1791, elles porteront intérêt à cinq pour cent, à compter de la remise complète des titres nécessaires à la liquidation, jusqu'à leur payement effectif en assignats, ou leur délivrance en payement de domaines nationaux, ainsi qu'il en sera cl-après expliqué.

V. "Il sera en conséquence fait mention dans lesdites reconnoissances de la date de la remise complète qui aura

été faite des titres nécessaires à la liquidation.

VI. "Lesdites reconnoissances seront présentées au buteau spécial et unique formé par l'assemblée nationale, sur le plan qu'elle aura adopté, pour y être timbrées, numérotées et registrées avant de pouvoirêtre présentées à la caisse de l'extraordinaire, pour y être converties en assignats, ou données en payement de domaines nationaux.

VII. "Le remboursement de celles désdites reconnoissances qui n'auront pu être acquittées avec les premiers
tonds affectés par l'assemblée nationale à cette destination, ne pourra s'effectuer sur les assignats qui seront de
nouveau émis que par ordre de leurs numéros en vertu
d'un décret de l'assemblée nationale, qui indiquera la
série des numéros remboursables. Les intérêts cesseront

le droit de passage sur les vins de Lorraine entrant dans le pays Messin, le tarif des péages d'Alsace, qui tien? nent lieu des droits de traites dans cette province, les péages du Rhône, celui du Paty et de Péronne, cet généralement tous les péages royaux; ceux pour les throits d'abord et de consommation, et tous autres taris servant à la perception des droits sur les relations des diverses parties du royaume avec l'étranger, cesseront d'avoir leur exécution et demeureront annullés, ainsi que les droits de courtage et mesurage à la Rochelle, de premier tonneau de fret, de branche de cyprès, de quillage, de tiers retranché, de parisis, de coutumes, des ci-devant seigneurs, de traite domaniale à la sortie, et ceux d'acquis et d'attributions attachés aux offices des maîtrises des ports et autres jurisdictions. Ces tarifs et droits seront remplacés par un tarif unique et uniforme qui sera annexé au présent décret, et dont les droits seront perceptibles à compter dudit jour premier décembre, à toutes les entrées et sorties du royaume, sauf les exceptions, entrepôts et transits reconnus nécessaires, et qui seront incessamment jugés sur les rapports qui en scront faits à l'assemblée nationale.

La suite de ces articles a été interrompue pour entendre le rapport de l'affaire de Béford. Et l'as semblée a décrété que les sieurs la Tour, colonel de royal-Liégeois; Gruistin, major, et Châlons, aidemajor, seront arrêtés comme fauteurs des troubles de Béford, et conduits à l'abbaye Saint-Germain, à Paris; que l'information se fera pardevant les juges auxquels sera attribuée la connoissance des crimes de lèse-nation, et que les régimens de royal-Liégeois et Lauzun, seront

remplacés à Béford.

Séance du soir. Décrété que les commis à la perception des devoirs en Bretagne se pourvoiront pardevant les juges de palx, dans les cas où ils pourroient, au terme du bail des devoirs, se pourvoir devant les juges des anciennes hautes justices seigneuriales.

Décrété que l'assemblée déclare inconstitutionnelle la pétition faite au directoire du district de Noyon, tendante à forcer les administrateurs à révoquer un choix

que la constitution à mis dans leurs mains.

Ce 13 novembre 1790. Signe, PRUDHOMMER!

# No. 71.

# RÉVOLUTIONS

DE PARIS.

DÉDIÉES A LA NATION Et au District des Petits-Augustins.

Avec gravures analogues aux différens événemens, et les cartes des départemens.

SECONDE ANNÉE

DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

SIXIÈME TRIMESTRE

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à genoux. .... Levons-nous.



# DÉTAILS

DU 13 AU 20 NOVEMBRE 1790.

Rapport des commissaires du roi sur la catastrophe de Nancy.

Que feront pour la patrie les commissaires envoyés à Nancy? Rien. Le vice triomphera, l'aristocratic prendra de nouvelles forces, et le N°. 71.

sang innocent ne sera pas vengé (1). Voilà, citoyens, le langage que nous vous tenions il y a deux mois; et cette triste prophétie n'a été que trop accomplie. Les deux municipaux chargés par le pouvoir exécutif d'aller prendre des informations exactes sur les désastreux événemens qui ont mis en deuil la capitale de la Lorraine, ont trahi la bonne cause; ils n'ont pas osé regarder la vérité en face; ils ont gardé des ménagemens coupables pour les auteurs des crimes de Nancy; ils se sont montrés indifférens sur le sort des patriotes; enfin ils ont préféré la gloriole d'un rapport académique, à phrases ambigués, au solide honneur de servir la vérité et la justice, sans égard pour les scélérats qui les ont violées.

En lisant le rapport dont il s'agit, on est étonné de la lacheté, de la mollesse, et de l'espèce de versatilité qui règnent dans les assertions; les commissaires n'ont été sévères que pour les soldats; quand il s'agit des fautes et des perfides combinaisons des Bouillé, des Malseigne, des membres de la municipalité et des directoires, ils en parlent presque avec respect et toujours en les excusant; comme si en rapportant leurs actions, ils craignoient de censurer ceux que l'assemblée nationale a décrétés bons citoyens.

Le préambule de ce rapport contient un narré de toutes les peines que les commissaires ont eues, de toutes les courses qu'ils ont faites pour parvenir à connoître la vérité: si l'on compare le travail au résultat, il faut avouer que c'est faire de grands efforts pour produire de bien pétits effets; car en dernière analyse, on ne se trouve guère plus instruit après l'avoir lu, qu'auparavant. Cependant il faut nécessairement donner une idée des faits que contient cette pièce, et des conséquences qu'on doit en tirer.

<sup>(1)</sup> Voyez notre n°. 62, page 478.

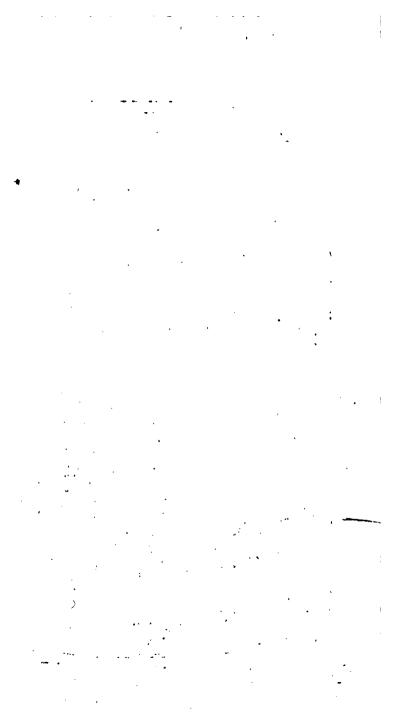

is, rue des Marais F. St . Nº 20.

La première partie est le récit des oauses qui ont amené l'expédition du général Bouillé; la seconde et la troisième contiennent les détails et les suites

de cette expédition.

Nous ne dirons rien des événemens qui ont précédé l'arrivée du sieur Malseigne à Nancy, nous en avons déjà parlé très au long, et il est inutile d'y revenir (1). Nous observerons seulement avec les commissaires, que Nancy, plus qu'aucune ville du royaume, étoit ennemie de la révolution; que presque tous les ordres de citoyens, si l'on en excepte le peuple, étoient infectés d'aristocratie; que quelque temps après la formation de la gardé nationale, il s'établit une compagnie de nobles et de praticiens sous le nom de compagnie de Faveras; que plusieurs officiers du régiment du Roi insultoient et maltraitoient de jeunes citoyens revêtus de l'habit national, et que ces différentes scènes occasionnoient des duels. Toutes ces circonstances réunies prouvent combien l'orgueil de la ci devant noblesse, et les prétentions de ce qu'on appeloit autrefois la haute bourgeoisie favorisoient le génié contre-révolutionnaire.

Les soldats, malgré les horribles vexations dont ils avoient été les victimes, étoient rentrés dans le devoir, lorsque l'aristocrate Malseigne arriva à Nancy, envoyé par le ministre de la guerre pour l'examen des comptes à rendre par les officiers de la garnison, conformément au décret donné le 6

août par l'assemblée nationale.

Cet ossicier, d'un caractère extrêmement sougueux, étoit très propre à faire un ess'audre, à sonner le tocsin de la contre-révolution, mais pas assez souple pour mûrir ses desseins jusqu'au temps savorable pour éclater. Suivons sur sa conduite le rapport des commissaires.

Arrivé à Nancy le 24, il se rend le soir même

<sup>(1)</sup> Voyez les numéros 60 et 62 de cet ouvrage.

au quartier des Suisses, il se met à examiner les comptes et à juger les réclamations des soldats. Quelques difficultés s'élèvent, et il est convenu entre lui et les députés du régiment qu'il en sera référé à l'assemblée nationale.

Au lieu de se retirer paisiblement, le général descend dans la cour de la caserne, et adresse aux soldats un discours plein de reproches véhémens, qui les indisposa, mais qui ne leur fit pas encore perdre le respect dû à un officier supérieur.

Suivant le mémoire des officiers qui, selon les commissaires, ne doit pas être suspect, M. Malseigne avoit dit aux soldats qu'il leur seroit accorde

tout ce qui seroit trouvé juste.

Le lendemain M. Malseigne revint au quartier. Les soldats étoient assemblés, très-indisposés du discours de la veille; il voulut parler, mais sa harangue n'eut pas de succès, et quelques voix crièrent qu'il ne falloit pas le laisser sortir; il voulut forcer le passage de la grille, mais quatre grenadiers en croisant leurs fusils lui barrèrent le chemin. Alors Malseigne tire son épée, fond sur eux. les blesse, et se sauve, à la vue de tout le régiment, sans qu'on songe à lui faire le moindre mat. Tel est le rapport des soldats interrogés sur le fait; mais les commissaires, toujours favorables à celui qu'ils appellent l'intrépide général, prétendent qu'il faut en croire la déclaration qu'il a faite à la municipalité. Suivant cette déclaration, les grenadiers lui avoient présenté la baïonnette pour l'arrêter; il s'étoit vu forcé à tirer le sabre, et à blesser pour se défendre; comme si quatre grenadiers qui attaquent avec la baïonnette, étoient déterminés à se laisser sabrer. Leur patience à souffrir l'injure prouve combien ils étoient éloignés de vouloir maltraiter le général.

Cependant les soldats blessés échauffent les têtes; on poursuit *Malseigne* qui se sauve chez M. Denoue, commandant de la ville. La maison de ca commandant est assiégée, quelques officiers la défendent, et l'on parvient à dégager l'assassin, qui est conduit à l'hôtel de ville au milieu d'une escorte de gardes nationa'es. On lui donne une garde composée de soldats de *Mestre-de-Camp* et du régiment du Roi, et sa personne est en sureté. Le 26, à sept heures du soir, Malseigne donne ordre à Château-Vieux de partir pour Sarrelouis. La circonstance n'étoit pas favorable, aussi les soldats refusèrent-ils absolument.

Jusque-là les autres régimens avoient été tranquilles; et voici la manière dont on s'y prit pour les mettre en mouvement. Quelques membres du directoire, de concert avec Malseigne, résolurent d'appeler à Nancy les gardes nationales du voisinage, sous prétexte de contraindre le régiment de Château-Vieux à partir. Le sieur Desmottes, aide-de-camp de M. la Fayette, avoit des lettres de son général toutes prêtes pour les inviter; il les fit partir dans la nuit, et le lendemain 27 elles furent accompagnées d'un ordonnance du directoire du département, par laquelle les gardes nationales du département de la Meurthe furent requises de se rendre à Nancy sans délai (1), pour préter main-forte à M. Malseigne. Le même jour les gardes nationales arrivèrent au nombre de 4000 hommes: on leur donná des logemens; on leur distribua des munitions:

Il n'en fallut pas davantage pour causer de l'ombrage aux régimens du Roi et de Mestre-de-Camp,

<sup>(1)</sup> On doit s'étonner de ce que M. de la Fayette a tenu constamment auprès de Malseigne et de Bouillé, deux de ses observateurs. On doit s'étonner de ce que cet homme, qui a fait à l'assemblée nationale la motion que nul commandant des gardes nationales ne pût l'être en plusieurs départemens, se mêle d'étendre son influence jusqu'en Lorraine, et de faire mouvoir, par le moyen de ses aidesde-camp, les soldats citoyens de cette province. Cela seul suffiroit pour prouver le concert qui régnoit entre lui, la Tour-du-Pin, et son cousin Bouillé.

qui n'avoient pris aucune part à la querelle des Suisses avec M. Malseigne. Le bruit se répandit que les gardes nationales avoient été convoquées pour marcher contre la garnison entière; et ce qui contribua le plus à faire fermenter les têtes, ce fut le silence affecté de la municipalité et des directoires, qui refusèrent de prendre aucune mesure pour instruire les soldats et les citoyens de Nancy, des motifs de leur réquisition. Les commissaires excusent les administrateurs, sous le prétexte que les soldats de Mestre-de Camp et du régiment du Roi s'étant montrés indisciplinés, il n'étoit pas prudent de compter sur eux, pour les employer à faire sortir de la ville le régiment de Château-Vieux.

Mais quand cela seroit, les corps administratifs de Nancy n'en sont pas moins coupables d'avoir laissé leurs concitoyens et les soldats dans une incertitude désolante sur la destination des gardes nationales étrangères; ils n'en sont pas moins coupables d'avoir refusé d'en instruire les députés du régiment du Roi et de Mestre-de-Camp; ils n'en sont pas moins coupables de s'être refusés à la convocation du conseil général de la commune, sous le prétexte spécieux et insultant qu'eux seuls étoient responsables de la tranquillité publique.

C'est alors que le peuple et les soldats se sont susorisés des refus et du silence obstiné de la municipalité et des directoires, pour se livrer à des conjectures qui n'étoient pas sans fondement.

Le bruit se répandit que Malseigne étoit un faux général, qui n'étoit muni d'aucun pouvoir, et qu'il étoit d'accord avec Bouillé pour faire une contre-révolution. En effet, les pouvoirs de Malseigne n'avoient point été notifiés aux soldats de la garnison, et les citoyens qui étoient à Nancy, ainsi que les étrangers qui y étoient accourus, n'en avoient aucune connoissance.

L'agitation s'accrut à un tel point, que la mu-

(279)

pemens; mais on se mocqua de la défense, les attroupemens continuèrent; et comme si ces indignes municipaux avoient pris plaisir à voir augmenter une effervescence, dont ils connoissoient parfaitement la cause, ils continuèrent à laisser le peuple dans la même incertitude, au sujet de leurs préparatifs hostiles.

Les commissaires prétendent que plusieurs citoyens prirent connoissance à l'hôtel de ville de 'la réquisition du directoire, et qu'ils auroient pu la répandre parmi le peuple. Cette observation ne prouve rien, parce que tant que cette réquisition n'étoit pas proclamée, le peuple étoit dans l'ignorance; et il falloit se servir des formes légales pour

lui dessiller les yeux.

Alors le général Malseigne, craignant pour sa vie, se sauva à Lunéville, et Nancy sut plongé dans le plus grand désordre. On surprit, sur un cavalier, de maréchaussée, des lettres écrites par le prévôt général à M. de Bouillé, dans lesquelles il étoit question du projet de disposer des maréichaussées, pour conduire les soldats du régiment de Château-Vieux hors du royaume. La commotion est devenue générale; tout le peuple a pris le fait et cause des soldats, et les gardes nationales étrangères sont entrées dans les mêmes dispositions.

Malseigne a été poursuivi sur la route de Lunéville par des soldats de Mestre-de-Camp; mais étant arrivé dans la ville quelques minutes avant eux, il fit volte-face à la tête de quelques carabiniers; la plupart des poursuivans furent blessés et faits prisonniers, le reste se sauva à Nancy.

La garnison résolut alors de marcher vers Lunéville, pour se venger des carabiniers et amener le sieur Malseigne mort ou vif. Une partie des régimens et quelques gardes nationales se réunirent en corps d'armée; ils allèrent camper sur la hauteur de Flinval, et se disposoient à entrer dans la ville, lorsqu'ils recurent une députation de la municipalité. Après quelques pourparlers, ils nommèrent des députés qui se réunirent à la maison commune avec ceux des carabiniers.

Il fut convenu que le sieur Malseigne se rendroit à Nancy, des qu'il en seroit requis par le corps municipal de cette ville; qu'il s'y rendroit escorté par douze carabiniers, et deux fusiliers choisis dans chacun des trois régimens de Nancy,

et dans la garde nationale;

Que trois heures après son départ, l'armée de Nancy partiroit aussi pour se rendre dans cette ville; et qu'il ne seroit attenté ni à la personne, ni à la liberté de M. Malseigne, jusqu'à ce que l'assemblée nationale cut statué sur les griefs respectifs.

Le sieur Malseigne, prévenu de cet accord. vint lui-même à l'hôtel de ville; et invité par tous, il signa l'acte qui en exprimoit les conventions.

On fit partir alors un cavalier de Mestre-de-Camp, pour inviter la municipalité de Nancy à donner la réquisition nécessaire. Celle-ci renvoya la demande au département qui n'étoit point assemblé. On perdit le temps en messages et en débats oiseux, et on finit par ne rien faire.

Cependant le sicur Malseigne, sortant de la maison commune de Lunéville, se disposoit à retourner au Champ-de-Mars, où les carabiniers étoient rangés en baraille, lorsqu'il fut arrêté par quelques soldats de Nancy, qui le contraignirent

de marcher du côté de cette ville.

Il étoit à peine hors de Luneville, qu'il parvient à échapper à ses conducteurs. De deux coups de pistolet, il tue deux carabiniers qui l'accompagnoient, et s'ensuit, à toute bride, par des chemins de traverse, jusqu'au Champ de Mars. La fuite du sieur Malseigne devient le signal d'un combet entre les carabiniers et des soldats de l'armée de Nancy. Vingt-cinq carabiniers sont tués ou blessés.

Arrivé au Champ-de-Mars, il fut très mal recu

de ses soldats, il fut forcé de retourner à la municipalité, et de là il se rendit à Nancy selon sa promesse, accompagné d'un détachement de carabiniers.

Nous remarquerons ici que les commissaires semblent révoquer en doute le fuit des deux carabiniers assassines par le sieur Malseigne; mais il est confirmé par deux dépositions faites à la municipalité de Lunéville, et par celle d'un soldat suisse: ces dépositions ont été faites par des témoins oculaires.

Le sieur Malseigne traversa les rues de Nancy: il vint jusqu'au quartier du régiment du Roi, au bruit des injures et des imprécations du peuple; etil faut avouer que ce peuple a été bien moderé, si on songe à la peine que méritoit ce général, après s'être rendu coupable de plusieurs assassinats sur les Suisses et les carabiniers. On se contenta

de l'emprisonner.

A cette époque, c'est-à dire, le 30 du mois d'août, on apprit à Nancy l'approche de l'armée de Bouillé. Cette nouvelle combinée avec les bruits de contre-révolution, avec les atrocités de Malseigne, ne fit qu'aigrir de plus en plus les esprits. Il étoit plus que jamais temps de détromper le peuple; mais la municipalité, de concert avec les directoires, ne chercha qu'à augmenter ses craintes et ses défiances. On distribua des cartouches ; on ordonna des préparatifs pour soutenir le siège; et en même temps on députa à M. de Bouillé, pour le requérir de faire retirer ses troupes. Le département avoit même envoyé sur toutes les routes des gardes citoyennes, pour sommer les régimens qui venoient joindre Bouillé de rebrousser chemin. Ce fut le directoire qui fit lui même placer des canons à la porte de la ville. Ainsi les corps administratifs de Nancy, d'accord avec Bouillé, fai oient semblant de se mettre en défense contre lui. Ils traitoient comme ennemi ceiui que dans le fond de l'ame ils regardoient comme leur libérateur. Nº. 71.

Dans le même moment qu'on refusoit de dire au peuple quel étoit l'objet de la marche de Bouillé, on assembloit au département les différens chefs des gardes nationales étrangères, pour leur faire part du dessous de cartes; mais on se gardoit bien de révéler aux troupes le véritable état des choses. Tout tendoit au contraire à les animer contre l'armée de Bouillé, qu'on avoit l'air de

regarder comme une armée ennemie.

Ce n'est pas tout, on dit que Bouillé avoit envoyé à Nancy cent einquante exemplaires de sa fameuse proclamation: les corps administratifs l'ont cachée très-soigneusement, et ils n'ont pas sait plus de cas des vingt autres exemplaires qui leur furent remis par le major de la garde nationale. Les commissaires disent, pour excuser la négligence ou plutôt la perfidie des administrateurs, qu'il est possible qu'ils n'aient pas été présens à la remise des exemplaires, ou bien que les troubles du moment ne leur aient pas permis ni de voir ni d'entendre le major de la garde nationale.

Quoi qu'il en soit, la croyance du peuple nanceyen, et des troupes qui s'y étoient jointes, qu'il s'agissoit de se défendre contre les entreprises contre révolutionnaires de Bouillé, a été constamment entretenue par la municipalité et le département, et cette croyance a été la cause de

tous les désastres.

Nous ne dirons rien de l'horrible catastrophe qui a suivi les manœuvres odieuses des corps administratifs; nous ne dirons rien des détails de cette affreuse boncherie ordonnée par Bauillé et Malseigne, contre des soldats abusés qui avoient commencé par se soumettre à toutes les volontés du général, et qui, à sa voix, avoient évacué la ville, tandis qu'on hachoit sans pitié leurs camarades (1). D'après tous les faits que nous venons

<sup>(1)</sup> Voyez l'extrait d'une lettre de Nancy. Petites affiches de Paris, du vendredi 19 novembre.

de réunir, il est facile de voir que la ville de Nancy, comme celle de Montauban, a vu s'exécuter dans ses murs le projet le micux combiné d'une contre-révolution. Le peuple et la garnison de cette ville ont été victimes du machiavelisme le plus horrible. Mulgré le patelinage des commissaires à pallier les crimes des agens de l'autorité,

on démête aisement leurs manœuvres.

D'abord le terrible décret, par lequel il étoit ordonné que tous les soldats qui, dans les vingtquatre heures, depuis la publication du décret, ne rentreroient pas dans le devoir, seroient poursuivis extraordinairement; ce décret, disons-nous, n'a jamais été publié ni affiché. La municipalité et les directoires l'ont tenu constamment enseveli dans l'ombre. Quelques exemplaires ont à la vérité circulé dans les chambrées; mais cette manière de publier une loi, tout à fait illégale d'ailleurs, ressembloit trop à une distribution de libelles, telle que les officiers s'en permettoient de temps en temps, pour que les soldats pussent y avoir confiance. Voici la manière dont les administrateurs de département se disculpent de ce défaut de publication.

Ils observent, 10. que « dans la rigueur des prin-» cipes, la publication à la tête du corps, et l'af-» fiche n'étant point ordonnées par le décret lui-» même, les corps administratifs n'ont été as-» treints qu'aux formalités prescrites par le décret

» lui-même ».

De daux choses l'une : ou il y a beaucoup d'ignorance ou beaucoup de mauvaise foi dans cette réponse. La promulgation de la loi se fait par une proclamation à haute voix, et par l'affiche. Cette formule est constitutionnelle; elle est dans les principes de la raison et du bon sens. Une distribution clandestine est indigne de la sainteté de la loi, et de la gravité des délégués du peuple. est d'ailleurs très-faux de dire que la publication et l'assiche du décret du 16 août ne sussent point ordonnées par le décret lui-même; car la peine de la loi ne devoit être infligée que vingt quatre heures après la publication et l'affiche, d'où il suit que sans promulgation, le décret ne pouvoit

ni ne deyoit être exécuté.

Le département observe, 2°. « que dans les conférences qui ent été tenues le même jour » entre les admini-trateurs du département, les » officiers municipaux, les principaux officiers de » garnison et de la garde nationale, l'affiche a » paru d'un usage infiniment dangereux pour la » sureté publique, et qu'aucun noyen n'a paru » suffisant pour arrêter l'explosion qu'elle pouvoit » entraîner ».

Ici les administrateurs sont au moins inconséquens. Si l'affiche et la publication du décret du 16 étoient dangereuses, il falloit donc le cachet. soigneusement, ne pas le faire circuler clandestinement dans les chambrées, et lui donner ainsi l'air d'un écrit apocryphe, ce qui certainement étoit mille fois plus périlleux qu'une promulgation légale. Supposons qu'à l'arrivée du décret il fût imprudent de le publier, combien de circonstances favorables se sout présentées depuis, où cette publication auroit été le salut du peuple et de la garnison de Nancy! Mais il entroit dans le plan des administ ateurs de tromper les citoyens et les soldats, de les enlacer de toutes les manières, et de les faire servir d'instrumens à la contrerévolution qu'ils méditoient.

Cependant le peuple est si bon, si disposé à l'ordre, qu'il y a cu un moment où leur proie a failli leur échapper. La garnison sacrifioit ses justes sujets de plainte à sa considération, à son amitié pour la garde nationale de Nancy. Les soldats signèrent un acte de soumission et de repentir, dans lequel on set ouve leurs véritables sentimens pour

le roi et l'assemblée, nationale.

 » dont nous sommes animés, et prouver à l'as-» semblée nationale l'absolu dévoûment dont nous

» sommes pénétrés pour la nation;

« Supplions l'assemblée nationale, sa majesté. » et nos chefs d'oublier les erreurs que nous au-» rions pu commettre; nous promettons et assu-» rons sur notre honneur d'exécuter ponctuelle-» ment toutes les règles de la discipline militaire, » et de ne jamais nous écarter des décrets de » l'assemb ée nationale sanctionnés par le roi; » nous invitons en conséquence MM. de la garde » nationale de porter aux législateurs notre sou-» mission la plus parfaite, comme aussi de réclamer » la liberté des députés du régiment du Roi, arrê-» tés à Paris, d'invoquer l'indulgence de l'assem-» blée nationale pour eux comme pour nous-

» mêmes, etc.... ».

Comme l'on voit, tout étoit terminé sans l'arrivée du furieux Malseigne. Ses vues étoient merveilleusement d'accord avec celles de la municipulité et des directoires. Tous leurs efforts furent employés pour soulever les soldats, et ils n'y réussirent que trop. C'est alors qu'on croit le moment propice pour faire venir les gardes nationales étrangères. Une lettre du général la Fayette étoit écrite à cet effet, quinze jours à l'avance, preuve que le coup étoit monté. Les gardes nationales sont mandées sur une réquisition clandestine; à leur arrivée, on oublie encore de proclamer le décret, et les soldats citoyens se demandent la raison de tant de préparatifs. Remarquons que la nouvelle de l'arrivée de Bouille, et sa réputation de contre-révo-· lutionnaire ne faisoient qu'augmenter les soupcons chimériques, les fausses craintes.

Bouillé fait imprimer une proclamation à Toul, il en envoie quelques exemplaires aux corps administratifs de Nancy, et cette proclamation reste ignorée. De tous côtés on dresse des canons, on fait des dispositions défensives, et on laisse croire au peuple et aux soldats que la défense est légitime.

Ajoutons à cela les réquisitions de la municipalité et du département, suites au général pour faire retirer ses troupes ou les laisser dans le lieu de leur station, les députations d'appareil qu'on lui envoie, ses réponses inhumaines et ambigues; et il sera impossible de ne pas saisir cette vérité incontestable, déjà prouvée ci devant, que l'expédition de Nancy étoit une tentative de contrerévolution, combinée à Saint-Cloud, entre les ministres et le GRAND GÉNÉRAL, et exécutée de concert avec les aristocrates du département de la Meurthe.

Et ce qui ne laisse plus de doute là dessus, co sont les suites de cette malheureuse affaire. A peine Bouillé et ses complices sont ils les maîtres du champ de bataille, qu'ils commençent à exercer leur fureur contre les patriotes, les amis et les martyrs de la liberté. On commence par publier et afficher le décret du 16 août, et la proclamation de Bouillé (1).

Ensuite on casse de fait la garde nationale, en l'empéchant de faire le service. Deux jours après le sang coule sur les échafauds; plusieurs soldats sont condamnés aux galères; d'autres sont plongés dans les cachots, où ils attendent leurs jugemens.

Les soldats avoient été égarés par l'excès du patriotisme. Eli bien! tous les citoyens qui depuis le commencement de la révolution, s'étoient montrés amis des principes de la liberté, étoient regardés comme leurs complices. On leur faisoit des insultes publiques, et on les obligeoit de se retirer, sous peine d'être multraités. L'amour de la patrie,

<sup>(1)</sup> C'étoit ajouter la raillerie à l'atrocité. Cela s'appelle lire à un criminel sa condamnation après qu'il l'a subie.

de la constitution, étoit un titre de proscription; zes couleurs nationales, la cocarde et l'unironne étoient obligés de se cacher.

L'abominable tribunal, chargé si imprudemment par l'assemblée nationale de la recherche et de la poursuite des auteurs des troubles, décrétoit à tort et à travers tous ceux qui étoient soup-connés de quelque patiotisme. Une opinion énontée publiquement, un geste, un sourire suffisoient à ces juges de sang pour motiver leurs décrets. Pour aller plus vite en besogne, ils ne se donnoient pas même la peine de suivre les formes; on arrêtoit, on emprisonnoit sans accusation, sans décret, même sans ordre.

Le club des amis de la constitution fut dénoncé par M. Denoue. La municipalité, au mépris de la déclaration des droits, au mépris de toutes les formalités, fit enfoncer les portes du lieu des séances, par des sapeurs, s'empara de tous les papiers;

et les porta à l'hôtel de ville.

Ce qu'il y avoit encore de plus déplorable au milieu de tant de malheurs, c'étoit la haine publique que les contre-révolutionnaires vouloient attirer sur la ville de Nancy. On disoit publiquement à Metz, et dans les villes voisines, que les Nanceyens étoient des traîtres; qu'il falloit les tuer s'ils sortoient hors de chez eux. C'est ainsi que les ennemis de la révolution chargeoient ceux qui en étoient les victimes de la poine due à leurs forfaits. Leur but, en accréditant des bruits aussi infames, étoit de renouveler un incendie mal éteint, et de faire commenter, à quelque prix que fût, la guerre civile.

Maintenant qu'auroient du faire les commissaires à leur arrivée à Nancy? Leur devoir étoit d'abord d'agrêter les exécutions et les boucheries d'hommes qui ensanglantoient les places de cette ville. Les misérables! ils pouvoient entendre les cris des infortunés qui expioient sur la roue quelques instans de l'erreur la plus respectable, celle du pa-

triotisme; sous leurs fenêtres, presque sous leurs yeux, ils avoient le spectale déchirant de toutes ces atrocités, et ils n'ont rien fait pour les em-

pêcher!

Ils ont rendu, disent ils, quelques citoyens à leurs familles; ils ont empêché les emprisonnemens arbitraires; ils ont fait réformer des décrets lancés sans motifs suffisans. Les belles choses! mais les agens des Néron, des Caligula, des Louis XI en auroient fait autant. Ce n'étoit pas assez de protéger les formes de la procédure dans des circonstances aussi désastreuses, il falloit paralyser ce tribunal sanguinaire, ministre des vengeances de l'aristocratie; il falloit briser provisoirement la jurisdiction de ces affreux conseils de guerre des régimens de Vigié et de Castella, qui s'enivroient du sang de leurs frères, les malheureux soldats de Château-Vieux. Les commissaires avoient été envoyés pour rétablir l'ordre, pourquoi ont ils manqué le seul moyen de le faire régner, celui de faire cesser le désordre monstrueux, de voir des assassins devenus juges, et finir par être bourreaux ?

A la place de cette conduite, trop loyale sans doute pour des hommes à genoux devaat les sripons en place, et décidés à slatter tous les partis, les commissaires ont laissé tout faire; ils out donné raison à tout le monde, excepte aux soldats; ils ont flagorné Bouillé, caressé Malseigne, ménagé les membres de la municipalité et des départemens; ensin, ils se sont conduits comme auroient sait à leur place Bailly, la Fayette ou les ministres (1).

Infamie

<sup>(1)</sup> M. de Sillery doit faire à l'assemblée nationale le rapport de l'affaire de Nancy; il sera calqué sur ce'ui des deux municipaux commissaires; comme l'assemblée dans cette malheureuse affaire, croira qu'elle ne peut plus se dédire, Bouillé sera encore loué, complimenté; et on plaindra peut être les soldats égarés qui ent été, les victimes de sa cruauté.

# Infamie de quelques commandans de bataillons

C'est assurément avoir bien mérité de la patrie, que d'avoir révélé aux citoyens le projet de donner au roi une maison militaire. S'il étoit désastreux pour nous que l'on pratiquat les six mille hommes du centre pour en composer la garde exclusive du roi, c'est un service éminent que nous a rendu celui qui a dénoncé de telles pratiques. L'assemblée nationale, en s'occupant de ce fait important, a donc consacré par son décret sur cette matière, l'obligation que nous avons à M. Gerdret, commandant de bataillon de l'Oratoire, qui nous a fait connoître ce projet, et nous en a fourni les preuves écrites.

Que faut-il penser, citoyens, de la persécution qu'éprouve aujourd'hui M. Gerdret, pour n'avoir pas gardé un silence coupable, pour avoir fait le

devoir d'un bon citoyen?

Les commandans des bataillons de la première division viennent de faire une adresse à tous leurs camarades, pour les résoudre à ne plus communiquer avec M. Gerdret.

Un soi-disant *chevalier* Guillotte, jadis inspecteur de police, est le premier signataire de cette

adresse infame. ,

Des crimes aussi effrontés ne se commettent pas ordinairement sans ruse ni duplicité. M. Acloque, autre commandant de bataillon, jette feu et flamme contre la perfidie dont on s'est servi pour lui extorquer sa signature. Il l'a retirée cette signature, surprise par la cabale du cheval blanc, et se déclare l'ami et l'admirateur de M. Gerdret.

Dans cette adresse, on a l'impudeur de manifester plus d'attachement pour M. la Fayette que peur la patrie. Tout est perdu, au dire de ces misérables flagorneurs, parce que M. la Fayette sera soupçonné de fayoriser en secret la cour et No. 71.

les projets des ministres. Et si cela est vrai, qu'ont ils à dire ces commandans de bataillons, et le chevalier Guillotte? Quoi! la patrie est en danger. et ces messieurs veulent que M. Gerdret, qui le voit, se taise, de peur de compromettre le patriotisme du général! Juste ciel ! quel patriotisme! dites - donc., vils flatteurs, que l'idole que vous encensez doit rester debout pour votre intérêt; et que votre ambition privée et coupable vous fait sacrifier le salut de la patrie au pouvoir de votre

brotecteur.

La société des amis de la constitution, sur la inotion de M. Barnave, a chassé de son sein tous ceux qui auroient participé à l'œuvre inique tramée bontre M. Gerdret (1). C'est tout ce qu'elle pouvoit. C'est à la municipalité à voir maintenant ce qu'elle doit faire. En attendant, citoyens soldats de tous les bataillons de Paris, voyez où nous en sommes. Celui qui sert la chose publique est l'obiet de la haine de vos chefs. Pourquoi? C'est que les chefs que vous avez élus aveuglément et au hasard, voudroient se perpetuer dans leurs places, du moins une bonne partie d'entre eux à ce dessein.

Les insensés qu'ils sont sont! comme ils s'abusent! ils ne voyent pas que ceux qui veulent les subjuguer, n'ont pas autant de postes à donner qu'ils ont besoin de traîtres. Et d'ailleurs, quand vous verrez clair, choyens, que deviendra cet échafaudage de ruses, de perfidies, d'asservissement, de promesses et de trahisons? Tout cela s'écroulera.

<sup>(1)</sup> L'arrêté du club des Jacobins a été envoyé à routes les sociétés affiliées. Cette démarche honore insimment cette societé. On saura en province qu'il est permis de dénoncer un traître, fût-il commandant-général.

(291)

Quoi qu'il en soit, persécuter M. Gerdret pour avoir dénoncé le complet de la maison militaire du roi; oser solliciter les chefs de la garde nationale de seconder cette persécution; en signer l'acte, c'est un crime aussi détestable qu'effronté. Si les citoyens souffrent des trahisons de catte espèce, et n'en réclament pas la punition, ils se repentiront trop tard d'avoir souffert à leur tête les plus cruels ennemis de la patrie.

# Theâtre français.

Baurus, le père de la liberté romaine, a paru deux fois sur la scène française depuis huit jours. Il a été accueilli des patriotes avec ivresse. Les aristocrates ont frémi d'entendre des principes destructeurs de la tyrannie, et aussi anciens que le monde. Ils étoient ébahis de voir que Voltaire. GENTILHOMME, et GENTILHOMME ORDINAIRE DU ROI, eût pu tracer en 1730 des maximes de droit politique avec une énergie digne du 14 juillet 1789. Ils sembloient se demander raison de cela, et se dire: « Eh maîs! mon Dieu! c'est inquoyable, en yéité, c'est inimazinable .... Mais il n'y avoit donc pas de YEUTENANT GÉNÉAL de POICE dans ce temps-là »? Alors il ont pris le parti de Messalla. Ce Messalla est un maraud d'aristocrate qui parle de la liberté et du peuple, comme les courtisans en parloient à l'œil de bœuf le jour de la séance royale : c'est un espèce de Maillebois, un de ces hommes qui vont subornant les patriotes, séduisant les jeunes amis de la liberté, et promettant des épaulettes perpétuelles et grande fortune à tous ceux qu'il peut avoisiner. Les amis de Tarquin (1), et ceux qui regrettent les diners de son

<sup>(1)</sup> Tarquin n'est pas Louis XVI au moins; le peuple, ce peuple bon, charmant, brave et sier tout à la fois l'a bien prouvé. Joyeux, il est vrai, de voir chasser

excellence Arons, ont pense mourir de chagrin, et les patriotes de joie, quand ils ont vu que les sections de Rome et les soldats romains, tant des ailes que du centre n'entendoient pas raillerie, et que les traitres, à commencer par le fils du maire de Rome, ont fini par être pendus par ordre du maire lui-même.

Quand au maire et au sénat de Paris, ils n'ont pu s'élever à toute la hauteur de l'ouvrage sublime dont nous parlons; mais cela viendra. Le public, excellent professeur et correcteur tout ensemble, a fait recommencer, pour l'instruction municipale, ces deux vers:

Arrêter un romain sur de simples soupçons, C'est agir en tyrans, nous qui les punissons.

La municipalité sembloit avoir prévu le coup; car pour ne faire arrêter personne, elle a trouvé l'expédient merveilleux, et fort constitutionel, de dépouiller les spectateurs de leurs épées, cannes, bâtons et badines; de manière que pour peu que cette méthode se perfectionne, on établira des commis à la porte du théâtre pour fouiller les spectateurs: car on peut porter des pistolets. Cette défense a été trouvée admirable par les anciens commissaires de police et autres perruques du même ordre. Le célèbre le Noir, à la lecture de cette ordonnance prohibitive, s'est confessé vaincu; et comme il a toujours rendu justice aux talens, il demeure d'accord que la révolution aura tout son amour, pour peu que cet esprit municipal

le roi de Rome, les patriotes ont élancé du fond de leur cœur cent millions de vive le roi tout d'une haleine, en faveur du roi des Français. Ce cri n'étoit qu'une malice dans la bouche des aristocrates; c'étoit tout ensemble un sentiment, une raison, et une vengeance dans la bouche des patriotes.

continue. En effet, quoi de plus simple et de mieux inventé! On demande à M. le maire tranquillité. Voulez-vous qu'il aille commander deux ou trois cents hommes de garde extérieure, pour se tenir prêts en cas de bruit? C'est bien la marche de loi, à la vérité: mais tout calculé, il vaut mieux ôter les cannes. Outre que quand on ne les aura pas, on ne pourra pas s'en servir, au moyen de cette petite privation, si naturelle, si bien motivée, le peuple s'accoutumera à de plus grandes; une première prohibition prépare la seconde ; et comme dit le prophète noi : Abyssus abyssum invocat, c'est-à-dire, un abus en amène un autre, si nous entendons le latin royal. Cependant comme il n'est pas question de ces défenses là dans le livre de nous invitons les citoyens, à s'adresser la loi, à l'assemblée nationale, pour qu'elle mette à profit la rubrique ingénieuse de la municipalité, et qu'ello décrète sans tarder l'article des badines, sans oublier le chapitre des chapeaux. Connoissez vous la fable du nigaud la Fontaine, qui ne se connoissoit pas du tout en police? Dans cette fable, le lion (le peuple) veut épouser une demoiselle (la liberté), le père de la demoiselle (les magistrats ) lui dit : « Monsieur, volontiers; mais vos dents et vos grifles (les droits de l'homme et les cannes) pourroient blesser la jeune personne; laisser-vous ôter ou rogner ces bagatelles-là, vous en aurez plus de plaisir ( plus de sureté); le lion y consentit. Quand ces bagatelles furent rognées, on vous lache sur lui les valets du logis (la garde prétorienne) et les chiens de la basse onur (les mouchards), qui le mirent hors d'état d'épouser la demoiselle.

#### Théâtre de Monsieur.

Allez-y voir le *Procès de Socrate*: citoyens, vous trouverez enfin une comédie patriotique. Ce ne sont pas des beaux sentimens arrangés avec em-

phase an bout l'un de l'autre sur la révolution; ce sont des faits récens, l'histoire du jour, sous des noms antiques. Le châtelet, le grand Boucher d'Argis, Brunville, M. d'Orléans, Jupiter, Junon et l'Oiseau de Junon sont les personnages de

cette pièce.

Ainsi les Grecs alloient puiser au théâtre cet amour sacré de la liberté. Les auteurs grecs n'hésitoient pas à couvrir de ridicule les pervers et les traîtres qui cherchoient à renverser la bonne cause. Aristophane, dans sa comédie des Guêpes, exposa à la risée des Athéniens les châtelets et les plaideurs de la Grèce. Dans la comédie des Chevaliers, il écrasa Cléon. Ce Cléon étoit un athénien élégant, d'un fort petit mérite, qui cependant avoit adroitement accaparé l'idolâtrie de ses concitoyens, et le pouvoir presque absolu dont il abusoit. La crainte n'arrêta pas Aristophane; car les bons citoyens ne doivent craindre que les loix, et les loix protègent les bons citoyens: il trouva des comédiens pour jouer ses pièces patriotiques.

Honneur soit au théâtre de Monsieur, pour n'avoir pas hésité à se montrer l'ami de la liberté,

du peuple et des loix.

L'auteur du Procès de Socrate ne doit pas rester en si beau chemin; nous l'invitons à nous donner une imitation de la comédie des Chevaliers; il trouvera aisément, sans sortir de Paris, les originaux de tous les personnages de cette

pièce.

Nous ne le louons pas relativement à l'art, nen qu'il y ait du talent dans le *Procès de Socrate*, mais nous rendons hommage à ses intentions qui sont utiles et grandes: nous n'oublierons pas cependant de lui dire que dans l'audition des témoins, celui que l'on propose et qu'on accepte, quoique sourd, pour avoir tout entendu, est fort plaisant: ce trait est d'un excellent comique.

Nous ne pouyons assez admirer la délicatesse

(295)

de jugement et l'esprit d'équité des spectateurs; Ils ont vu M. d'Orléans dans Socrate; mais, sans engoûment, ils ont su quand il falloit séparer Socrate de M. d'Orléans. Les applaudissemens plus ou moins vifs, les silences, les éclats de rire étoient fort bien appliqués, et si l'on peut lire l'expression de l'opinion au spectacle, sur la pièce dont il s'agit (comme dernièrement sur Brutus, au théâtre français) on peut hardiment avancer que le peuple est éclairé, clair-voyant, juste, humain, et adorateur de la liberté. Ceux qui s'avisent de le juger suivant leurs passions, foible, découragé, aveugle et timide, se trompent bien grossièrement; ils jugent leurs fournisseurs et non le peuple.

Dimanche 14 novembre, dans un cabaret du village de Vaugirard, des femmes de mauvaise vie ont occasionné un assassinat. Deux particuliers échauffés par le vin ont eu dispute pour l'une d'elles. Ils se sont battus à coups de poing ; le vainqueur a voulu sortir après le combat; mais son adversaire, qui l'attendoit sur le pas de la porte, lui a plongé son couteau dans le ventre. Ce malheureux est mort de sa blessure. Ses camarades sont accourus pour le venger. Ce sont des carrièrs; ils ont brisé les meubles et cassé les vitres du cabaret.

M. Gouvion, major général de l'armée parlsienne, avoit donné sa démission entre les mains de M. la Fayette. La section de la Fontaine de Grenelle a pris une délibération, par laquelle elle a a arrêté qu'il seroit fait une députation à M. Gouvion, pour lui témoigner combien elle étoit affectée de cette retraite, qu'elle regardoit comme un malheur public. Elle l'a invité en même temps à reprendre ses fonctions. Le patriotisme de M. Gouvion l'a emporté; il a annoncé qu'il gardoit sa

(296)

place. Nous remettons au numéro prochain nos réflexions sur cette anecdote.

Le contre révolutionnaire Bussy vient d'arriver à Paris bien et dûment escorté. Il a été déposé dans les prisons de l'Abbaye jusqu'à ce que le nouveau tribunal de lèse-nation soit formé et commence son procès. Sa translation a failli causer à Auxerre une seène affreuse. Il étoit accompagné de la maréchaussée; cette troupe a voulu en disputer la garde dans l'intérieur de la ville aux soldats citoyens. Ceux ci ont réclamé à la manicipalité qui, ne voulant rien prendre sur elle, a renvoyé, au département.

Pendant qu'on délibéroit, la garde nationale a posé une sentinelle à la porte de l'auberge où logeoit le prisonnier. Un cavalier est sorti, et a maltraité le factionnaire. La scène auroit été ensanglantée sans la prudence de ses camarades qui

ont empêché les voies de fait.

Nos réflexions sur le projet de réduction des municipalités et des districts, dans le dernier numéro, nous ont produit une infinité de mémoires qui prouvent combien la réalisation de ce projet seroit nuisible à la liberté. Il ne seroit propre dans ce moment-ci qu'à mettre en feu tout le royaume. Le procureur général syndic du département de la Sarthe, en l'adoptant, vient de semer la discorde dans les neuf districts de son arrondissement.

Lundi 15, le peuple s'est porté en foule à la maison de M. Adélaide Montmorency, pour y réclamer le comblement des fossés qui gênent la voie publique du côté du boulevard des Italiens. Le comblement de ces fossés usurpés sur la propriété commune va enfin avoir lieu. Ce n'est pas chez M. Montmorency que le peuple devoit

(297)

sur les fonctions de ses mandataires à la municipalité. C'est à eux à lui faire rendre justice. Quand ils négligent leur devoir, alors, que les citoyens se portent chez eux, qu'ils aillent chez M. Bailly, qu'ils fassent atteler ses chevaux à la voiture, qu'ils l'amènent sur les heux pour lui faire voir qu'il a tert de passer son temps dans les antichambres des ministres, et qu'il doit veiller aux intérêts de ses commettans. La municipalité a rendu une ordonnance qui enjoint à M. Montmorency de faire ôter ses armes sous huitaine; passé lequel temps, elle les fera ôter à ses frais.

Les patriotes du café Zoopy, vulgairement appelé le café Procope, profondément affligés de la licence des auteurs de la partie politique du Mercure de France (1), de la Gazette de Paris, de l'Ami du Roi, des Actes des Apôtres et autres pamphlets aristocratiques, ont arrêté unanimement qu'il seroit député aux rédacteurs des feuilles incendiaires ci-dessus nommées, plusieurs membres de la société patriotique dudit café, à l'effet de les rappeler dans le bon chemin par des paroles de paix,

<sup>(1)</sup> On trouve dans la lettre de J. B. Cloots à un prince d'Allemagne le discours suivant, sur la crainte que lui témoigne son correspondant de se rendre à Paris, et de n'y pas jouir d'une entière sureté. "Rassurez-vous, je vous gatantis une sécurité parfaite; et quoique je n'aie pas l'honneur d'être procureur-général de la lanterne, j'ose dire que la constitution est trop avancée pour que les insurvections se renouvellent. Le peuple ne pend plus personne, pas même le libraire Pankouke, dont le double visage fait horreur à tous les partis. Ce nouveau Janus gagne l'argent d'un Moniteur patriote, tandis qu'il nourrit les furies du Mercure. Cet étrange citoyen traverse les ponts et les quais, sans qu'on songe seulement à le jeter dans la rivière, &c. ».

Le zèle des habitués du casé Procope est centainement très-louable; mais ils l'exercent sur des pécheurs endurcis, et ceux-là sont incorrigibles.

« En exécution des décrets de l'assemblée nationale, et de la décision des comités réunis des affaires ecclésiastiques, et de l'aliénation des domaines nationaux, en date du 19 octobre, M. le maire de Paris, et deux administrateurs des biens nationaux se sont transportés à la cathédrale pour y apposer les scellés sur le mobilier dudit chapitre, qui sera trouvé n'être pas nécessaire à la décence et à la majesté du culte. La même opération aura lieu dans toutes les maisons religieuses et chapitres the la capitale ».

### Insurrection à l'hôpital de la Salpétrière.

Il y a quelques mois, sur la dénonciation de M. Destanges, prêtre habitué à l'hôpital de la Salpétrière, M. l'abbé Fauchet vota à l'assemblée de la commune, qu'en vertu du décret de l'assemblée nationale sur la liberté des opinions religieuses, on supprimat dans les maisons de l'hôpital général, et notamment dans celle de la Salpétrière, l'usage intolérant d'exiger aux quatre bonnes fêtes de l'année un billet de confession de chaque pauvre, sous peine de ne pouvoir obtenir des billets de sortie. La commune arrêta que le billet de confession ne seroit plus exigible.

L'abbé Destanges s'applaudit devant ses vingtdeux confrères de cette victoire remportée sur les préjugés religieux, à sa sollicitation; mais ses vingtdeux confrères prirent la chose autrement; ils cabalèrent contre l'apôtre de la liberté de penser, et obtinrent des grands vicaires la suspension de

ses pouvoirs.

Les femmes pauvres de la maison, dont l'abbé Destanges étoit le consolateur et le guide, murmu(299)

térent tout haut de cette lache vengeance, et redoublèrent de reconnoissance et d'attachement envers leur bienfaiteur, qui de son côté ne combattoit ses confrères qu'avec de la patience et des honnétetés.

On ne s'en tint pas là. Un administrateur vint à la Sulpétrière, mercredi 11 du courant, et signifia à l'abbé Destanges qu'il ne pouvoit plus rester dans la maison, à laquelle il cessoit d'être utile, en personne de la maison.

dant une partie de ses pouvoirs.

A la première nouvelle de l'expulsion de l'abbé Destanges, tous les pauvres indignés se soulevèrent à la fois, et traitèrent les autres prêtres de fanatiques et de cagots; ils s'armèrent de pierres, cassèrent les vitres de la supérieure, et se préparoient à de plus grands excès. L'économe de la maison, à la tête des invalides qui y sont de garde, parvint à éteindre cette insurrection, qui ne transpira pas au-dehors par les précautions sages et modérées qu'il mit en œuvre. Cependant il est bon que l'œil du public se tourne un moment sur cette affaire, pour obtenir justice au patriotisme éclairé de l'abbé Destanges, et aux réclamations des pauvres de la Salpêtrière.

On nous mande que tous les curés et bénéficiers du doyenné de Charleville, et depuis Sedan jusqu'à Rocroy, même jusqu'à Valenciennes, à l'exemple et à l'instigation des évêques, se coalisent fortement entre eux pour tenter une contre-révolution; la preuve en est dans le fait suivant: Le curé de Thin-le-Moutier, village assez considérable, à trois lieues de Charleville et à cinq de Rhetel-Mazarin, se voyant au lit de mort, demanda à être assisté par le curé de Charleville, et se confessa à celui ci d'avoir contribué de 400 liv. pour sa part à l'œuvre impie d'une contre-révolution; il ajouta que son intention étoit d'en faire l'aveu public avant de rendre le dernier soupir, et d'en témoigner son

nepentir à tous ses paroissiens rassemblés autour de lui.

Le curé de Charleville, doyen rural du canton, où se trouve situé Thin-le-Moutier, indigné des dispositions de son pénitent, se retira sans vouloin lui donner l'absolution.

Le moribond n'en fit pas moins la déclaration, publique de sa faute; ce que tous ses paroissiens s'empresseront d'attester à la première réquisition.

Si tous les curés de France professoient les mêmes sentimens que dans les provinces du Nord, la chose publique seroit en danger. Mais rassurous-neus; la majorité est pour la révolution. Voilà ce que le curé de Limeray, près Amboise, écrivoit dernièrement à un ami: Je voudrois persuader à tous les Français que les curés ne sent point aristocrates. Dans le discours que ce bon pasteur prêcha à ses ouailles pour les préparer au pacte, fédératif du 14 juillet, il n'hésita pas à mettre cette fête civique bien au dessus de la pâque des juifs, et même au dessus de celle des chrétiens.

Les chanoines de Toussaint, à Mortagne, dans le Perche, ont une bonne vierge qui pleure leur suppression, disent ils aux bonnes gens, et ils ne seroient pas fâchés qu'on le crût. Que sait-on? Une petite émeute..... Mais un curé de la même ville y a mis ordre, en disant à ses paroissiens: Mes amis, voyez ce que c'est. Moi, j'ai une bonne vierge qu'i rit de ce que ma portion congrue s'élève maintenant à 1200 liv.

On nous mande encore que sur toute la frontière, depuis Sedan jusqu'aux environs de Valenciennes, en se rapprochant jusqu'à Laon et Rheims, on pread à tâche, à l'imitation du clergé, de tromper et séduire le peuple, de prévenir contre les heureux effets de la révolution; ce qui fait craindre une explosion prochaine, d'autant plus dangereuse que tout ce pays tient au Brabant, où

'empereur assemble une armée (1) dirigée contre nous, plus peut-être que contre les Pays-Bas autrichiens. D'ailleurs, le peuple de ces cantons est très - ignorant, même sur ses plus chers intérêts. On n'ignore pas, en outre, combien le gouverneur de Valenciennes et de Rocroy est peu disposé à prévenir toute incursion dans un pays bien en état de se défendre par son courage, mais à qui on en refuse tous les moyens. Les habitans de la campagne se rassemblent, et se forment en milices nationales; mais le gouvernement ne veut leur fournir ni armes, ni munitions. Du moins, si l'on ne croit pas prudent de leur mettre les armes à la main, seroit-il à propos qu'il y en eût un dépôt dans chaque municipalité pour y recourir au besoin. Ils ont tous bonne volonté; mais on cherche et on saisit tous les moyens de leur faire prendre le change.

Le maire de la paroisse de Saint-Mard de Cou-

longe, dans le Perche, nous mande :

Je pars pour aller à Mortagne dénoncer une femme de 30 mille livres de rente qui ne veut point payer son imposition; qui dit au pauvre tendant la main: Va-t-en au diable, puisque tu es autent que moi! qui, profitant du manquement de travail, donne au journalier par jour dix sous pour

<sup>(1)</sup> C'est le 21 de ce mois que Léopold doit faire sa terrible entrée en Brabant. Cette circonstance paroît favorable aux aristocrates de France pour amener une contre-révolution: De Lille à Strasbourg, ils s'agitent de toutes les manières pour trouver les moyens de faire servit à leurs sinistres projets les armées autrichiennes; ils se promettent bien que, si le Brabant est une fois réduit, le nouvel empereur sera tenté de faire entrer sur les terres de France son armée victorieuse, et qu'il cédera facilement au plaisir de venir rendre à sa sœur le même service, que le duc de Brunswick rendit à la princesse d'Orange contre les patriotes.

mourriture et salaire; qui enfin, s'intitule noble dame, veuve de messire...... patrone de...... dans une signification qu'elle vient de me faire. J'espère bien la faire condamner à une bonne amende pour

lui apprendre à se patroner davantage.

Aidez moi, frère! ajoute le susdit maire, excellent patriote, en qui les lumières le disputent au zèle : aidez-moi à défendre la patrie. Invitez-les oisifs du palais royal qui ont une petite possession à venir la cultiver à mon exemple; ils seront aimés. J'ai souvent baillé aux spectacles, et depuis cinq ans que je suis laboureur, je n'ai pas éprouvé un seul instant d'ennui..... Dans nos élections on ne voit que trop que les riches à la longue redévoreront les pauvres. N'espérant plus de contre-révolution, ils aspirent à se faire nommer, et malheureusement n'y réussissent que trop. Les fermiers, ceux qui en dépendent, les prêtres, les notaires, etc, sont tous et tout pour eux..... Ce sont nos jeunes gens qui prennent le mieux l'esprit de notre divine constitution; les vieux ont trop pris le pli de la bassesse et de l'esclavage; ils ne peuvent plus se redresser, même en le désirant. Les implacables préjugés sont àu cœur.....

Les ex-nobles réunissent tous leurs efforts pour faire nommer juge de paix de notre canton une de leurs créatures. Je me mets en quatre pour faire tomber la noire cabale; car les prêtres y sont. Frère! sur-tout envoyez nous des frères philosophes pour la propagation de la foi nationale.....

Conduite anti-patriotique des évêques de France.

On nous mande de la Bretagne, que les évêque de cette contrée, dès le commencement des opérations sur le clergé, sont convenus entre eux de ne tenir aucun compte des décrets de l'assemblée nationale qui pourroient le concerner, et de me passer aucun acte, de ne faire aucune disposition qui y fut relatif. Les prélats conservés ont

assuré les quatre dont on a supprimé les siéges, qu'ils ne toucheroient point à leurs jurisdictions.

L'évêque de Saint-Malo, en obéissant an décret de l'assemblée, aussi-tôt qu'il lui a été notifié, se voit traiter d'apostat et de lache par les autres prélats réfractaires. Son propre frère, l'évêque de Nimes, publie par-tout qu'il ne veut plus le reconnoître, et qu'il ne communiquera plus avec lui. Tout le haut clergé et les grands vicaires, désormais sans fonctions, font jouer sourdement mille ressorts, pour égarer le peuple superstitieux en raison de son ignorance; ils voudroient lui faire accroire que les évêques, élus selon les formes décrétées, ne sont point de légitimes évêques, et qu'ils ne doivent être regardés que comme des intrus.

Citoyens des 83 départemens, vous avez fait preuve assez de modération et de patience; puisque yous voilà rentrés dans votre droit d'élire vos éyêques et vos curés, le droit de les surveiller vous appartient aussi, usez-en. C'est trop long temps montrer une apathie et une foiblesse qui ne sied plus à une nation devenue libre. Par quelques exemples frappans, contenez ceux des évêques tentés de se placer en travers de la révolution pour en interrompre la marche. Deux ou trois de ces messieurs, traduits au tribunal du peuple et jugés par lui sans appel, eussent rendu les autres meil-leurs patriotes ou plus circonspects. L'aristocratio du clergé a toujours été plus perfide que celle de la noblesse. Craignez une coalition secrète de tous les prélats de France, plus adroits que les parlemens. Elle suffiroit peut-être pour renverser le nouvel ordre de choses. La doctrine, la conduite des évêques bretons, est précisément celle de tous les autres. Suivons les pour ainsi dire à la piste. Tout en rendant hommage au patriotisme de l'évêque de Saint-Malo, de celui de Dol, et du très petit nombre de ceux qui les imitent, no temporisons pas avec les réfractaires. Disons tous :

malheur aux prélats qui s'obstineroient à conserver quelques reliques de l'ancien régime! Citoyens! ils no feroient que hater la révolution qui se prépare dans les idées religieuses. Nous ne serions peut-être pas long-temps sans nous appercevoir que les frais du culte sont encore susceptibles de réductions. Nous irions peut-être plus loin; et le texte de l'évangile à la main, qui nous empêolieroit de dire aux 83 prélats de France : Messieurs! nos chefs de famille se proposent de remplir désormais vos fonctions; et ils n'exigent d'autres salaires qu'un tribut de respect et d'amour filial? Quittez donc vos siéges, et votre anneau, et votre baton pastoral, votre mître et tout cet attirail épiscopal dont l'entretien pèse trop sur nous. Allez en paix, et laissez-nous, chacun dans nos foyers, vaquer à nos devoirs religieux. A un peuple éclairé, il ne faut d'autre frein que celui d'un code national.

Il est passé cet âge d'or du clergé, ce temps d'ignorance et de Servitude, où nous n'avions pour nous distraire des coups du desponsme, que les querelles ridicules de la Sorbonne, et les conflits de diocèses entre plusieurs évêques se chamaillant, per ora et folia. La tlivision du royaume en départemens a un peu dérangé les jurisdictions respectives des évêques de France; ces pasteurs trascibles, à la vue de leurs troupeaux confondus pèle-mêle, conçoivent l'espérance d'une espèce d'antirévolution, causée par le mécontentement de leurs ouailles qui voudront suivre leur ancien conducteur; mais que nos prélats ne se mettent pas en frais de moyens pour troubler le nouvel ordre de choses. Nous en sommes venus, sur leur chapitre, à un degré d'insouciance, tel que nous nous appercevrions à peine de l'absence totale de nos évêques, si on portoit la réforme jusque-là. Nous avons trop grandi depuis quinze mois pour jouer encore à la chapelle. Des intérêts majeurs nous occupent trop pour nous enquérir de quel diocèse chacun de nous se trouve être. L'essentiel pour nous est le retour des mœurs; et qu'ont de commun les mœurs avec les jurisdictions épiscopales? Les vertus domestiques ne s'apprennent point dans des mandemens.

Questions

Questions à examiner, et proposées par Thomas. Plinville, avocat, place du Pont-Rouge, No. 1.

Fait. Paul avoit découvert un complot contre la patris; il en méditoit l'utile dénonciation, lorsqu'à minuit il fut trainé par les satellites du despotisme dans un cachot.

Là, pendant 23 ans, il a souffert au physique et au moral tout ce qu'il est possible de souffrir.

Enseveli vivant, il voyoit à chaque instant la porte de son tombeau prête à se l'ermer par le fer, le poison ou la faim (1). La révolution l'a rendu à la tiberté.

Question. Paul demande qui lui payera vingttrois ans d'existence effacés de sa vie; qui l'indemnisera de la perte d'un état considérable dont les économies auroient au moins alimenté sa vieillesse, etc. etc.?

Ce ne peut être le roi. Il est inviolable, et semblable à cet égard à l'Etre-Suprême, il n'agit presque toujours que par des causes secondes.

Ce ne sont pas ces causes secondes, les S... les le N... etc. Ils ont fui; et tout leur avoir, en le supposant libre et non substitué, est trop au-dessous du nombre infini des forfaits qu'on leur suppose pour y spéculer la moindre indemnité.

Ne seroit-ce point la nation elle même?

Principes à l'appui de cette proposition. La nation est une vaste société, gouvernée par un ou

<sup>(1)</sup> On tient une lettre de R..., son geofier, à M. D. S. . . . En voici le contenu; lisez-le sans frémir :

<sup>«</sup> Je ne donne plus au P. . . de B. . . que le pain qu'il lui faut absolument pour l'empêcher de mourir de faim, et, par post scriptum, quand il vous plaira, monteigneur, j'acheverai».

Papier trouvé parmi ceux de la bastille.

par plusieurs, par elle délégués ou commis; c'est ce qui résulte de l'article 3 des droits de l'homme. Tout commettant, par le droit naturel et positif, répond des faits de son commis dans l'objet de sa commission.

Le gouvernement étoit le délégué ou le commis de la nation; la nation doit donc répondre des

faits du gouvernement.

Preuves de cette proposition. Toutes les loix faites par le gouvernement subsistent encore; toutes les dettes civiles contractées par le gouvernement sont avouées par la nation, malgré l'énorme abus de ces créances; donc le gouvernement étoit délégué ou commis de la nation; la nation doit donc répondre des faits du gouvernement.

Première objection. La nation elle-même étoit dans les fers ; comment répondroit-elle du fait de

ses oppresseurs?

Reponse. Cette assertion est une hérésie en politique. Une grande nation peut être asservie par une nation plus grande ou plus puissante, mais jamais par le fait de quelques uns de ses membres; il répugne que 30,000 hommes mettent dans les fers 25 millions d'autres hommes. La nation n'étoit donc pas et ne pouvoit être dans les fers en ce sens; mais elle étoit dans l'erreur, dans l'insouciance ou dans le sommeil, et ces trois positions ne la dispensent pas plus de l'indemnité répétée, qu'elles dispenseroient tout autre commettant du fait de son commis.

La nation a senti cette vérité, puisqu'elle a confirmé les dettes civiles, que sans cela elle eût regardées comme étrangères.

Seconde objection. L'indemnité répétée par Paul n'est point une dette civile ; donc la nation n'en

peut être chargée.

Réponse. Le crime opère deux genres de peines, la peine publique (les supplices); ils appartiennent à la société.

La peine privée (les dommages intérêts); ils

(307)

appartiennent à la partie lésée; la première peine est personnelle, et le commettant n'en peut répondre; mais selon toutes les loix et selon la saine raison, il répond de la seconde, qui, à son égard,

n'est qu'une dette civile.

L'indemnité répétée par Paul est donc une dette civile, et cette dette est préférable aux dettes ordinaires; celles-oi sont le fruit de la plus grande liberté et d'un calcul souvent égoïste; celle-la au contraire est involontaire, car jamais Paul n'a consenti qu'on lui ravit sa liberté, sa fortune, etc.

Ainsi de deux réclamations, l'une pour vol, l'autre pour prêt, la première a toujours été et

sera toujours préférable et préférée.

Troisième objection. Si toutes les victimes du despotisme réclamoient, quel trésor suffiroit à

leurs indemnités?

Réponse. Cette objection bien évaluée n'a point de sens. Toutes ces victimes doivent paroître; et si elles sont vraiment innocentes, elles sont créancières de la nation: nous venons de le prouver. Il en est d'ailleurs peutêtre moins qu'on ne pense dans ce oas de pure innocence... La France, en disette de finances, n'a t-elle pas mille moyens de fournir aux indemnités qu'on lui répète? N'a t-elle pas des places à donner? Il semble qu'elles se-toient plus légitimement confiées à ces martyrs de la patrie qu'à cette foule de vils intrigans qui les briguent et les obtiennent par des manœuvres dignes de l'ancien régime.

Ah! si la nation vient au secours de l'homme Vexé dans quelque partie de sa fortune, seroit il de sa générosité, seroit il même de son honneur d'abandonner aux horreurs de l'indigence le malheureux vexé dans la totalité de son existence?

M. Plinville prie de lui adresser des réponses, par la voie des journaux; il profitera des lumières des braves citoyens, et par leur secours il parviendra peut-être à rendre un honnête bomme au bonheur. Thomas PLINVILLE. L'infortunée victime du pouvoir arbitraire qui a remis ses intérêts entre les mains de M. Plinville, désire garder l'anonyme jusqu'au moment où elle verra l'opinion publique fixée sur les questions propesées par son conseil.

La chronique de Paris, du 2 septembre dernier, m'accuse d'avoir emporté une somme de 24,192 livres. Je ne répondrai à cette accusation qu'en renvoyant les lecteurs au procès verbal de plainte, que j'ai rendue le 5 février 1790, devant le commissaire Chesnon, père, du vol qui m'a été fait dans la nuit précédente, par lequel j'ai été privé de toute ma fortune. Les registres du châtelet font mention de l'arrestation de deux des voleurs, les 14 mars et 23 mai. Dunusson.

### ASSEMBLÉE NATIONALE

### Seauce du dimanche 31 octobre.

Après plusieurs décrets relatifs à des demandes particulières faites par différentes villes, on a repris la discussion sur les droits de traite, et les articles suivans ont été décrétés.

ART IV « Pour assurer l'exécution de l'article 3, il sera très incessamment établi des bureaux et brigades d'employés, qui porteront à l'avenir la dénomination de préposé à la police des grains et du commerce extérieur, tant sur les limites des ci-devant provinces de Lorraine, Trois-Evêchés et Alsace, et pays de Gex du côté de l'étranger, que dans tous les autres lieux où ces établissemens seront jugés nécessaires; les municipalités seront tenues de faire fournir à ces préposés les maisons et emplacemens nécessaires et convenables, en attendant qu'il puisse y être autrement pourvu, et en payant le loyer sur le pied des derniers haux, ou à dire d'experts.

V. « Les bureaux placés dans les limites intérieures des ci-devant provinces de l'Alsace, la Lorraine à la Franche Comté, du pays de Gex à la Franche-Comté er au Bugey, et sur celles de la Lorraine et des Trois-E êchés à la Champagne, seront conservés jusqu'au premier juin 1791; et jusqu'à cette époque, les marchandises manufacturées et les épiceries qui scront expédiées de l'une des trois ci-devant provinces d'Alsace, Lorraine et Trois-Evêchés pour une partie du royaume, sans être accompagnées, savoir, les objets manufacturés, de certificat des municipalités du lieu de l'enlèvement, justificatif de leur fabrication dans ledit lieu pour les épiceries, de l'acquit du droit d'entrée délivré à l'un des bureaux frontières desdites provinces ou pays, seront considérées comme étrangères, et comme telles, sujettes aux prohibitions et aux droits fixés par le nouveau tarif.

VI. « Il sera pourvu à l'indemnité des aliénataires ou concessionnaires de ceux des droits engagés ou con-

cédés qui sont supprimés par le présent décret.

VII. « Il sera statué, par un décret particulier, sur l'état des différens ports et lieux du royaume qui sont ou pourroient être exceptés du régime général des

traites.

VIII. « Les assemblées de département, les chambres de commerce, et tous les négocians du royaume, pourront adresser, tant à l'assemblée nationale qu'à l'administration, les mémoires et observations que pourra leur dicter l'intérêt de l'agriculture, des manufactures et du commerce sur les effets du nouveau tarif, et sur les changemens dont il leur paroîtra susceptible. Jusqu'à ce que le tarif nouveau soit promulgué, les tarifs ac uels et les loix existantes sur les traites seront executés.

IX. « Le roi sera supplié d'accorder sa sanction au présent décret, et de donner les ordres nécessaires, et pour en assurer la prompte exécution, de la commettre à sept administraseurs particuliers, au nombre desquels sa majesté sera priée de placer les membres de la ferme générale qui ont concouru avec le commé d'agriculture et de commerce aux travaux concernant les traites ».

Sience du mardi 2 novembre. Il a été décrété, sur le rapport du comité ecclésiastique, « que tous les titres de collation

ou institution accordés depuis le 27 novembre 1789, pour des églises paroissiales restées vacantes, même desservies depuis trois ans avant ladite époque, sont déclarés comme nuls et non-avenus».

Les articles suivans ont été décrétés sur l'envoi des

décrets :

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rap-

port sait par le comité de constitution, déclare;

« 1°. Que tous les décrets rendus jusqu'à présent par l'assemblée nationale, sur lesquels le consentement royal est intervenu, sont valablement acceptés ou sanctiomés, quelle que soit la formule par laquelle le consentement du roi a été exprimé;

« 2º. Que tous les décrets acceptés et sanctionnés par le roi, promulgués sous les divers titres de lettres-patentes, proclamation du roi, déclaration du roi, arrêt du conseil, ou tous autres, sont également loix du royaume, et que la différence dans l'intitulé des promulgations n'en produit aucune pour la validité de ces loix.

« 3°. Que les transcriptions et publications de ces loix, faites par les corps administratifs, par les tribunaux et par les municipalités, sous quelque titre et en quelque forme que l'adresse leur en ait été faite, sont

toutes également de même valeur.

4°. Que ces loix sont obligatoires du moment ou la publication en a été faite, soit par les corps administratifs, soit par le tribunal de l'arrondissement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été faite par tous les deux.

« Au surplus, l'assemblée nationale décrète çe qui

suit :

ART. I. « A l'avenir il sera fait pour chaque décret, deux minutes en papier, sur chacune desquelles le consentement royal sera exprimé par cette formule: Le roi excepte et fera exécuter, lorsqu'il s'agira d'un décret constitutionnel; ou par celle-ci, le roi consent et fera exécuter, lorsque le décret ne sera que législatif; et si, en ce dernier cas, le roi refusoit son consentement, son refus suspensif seroit exprimé sur chaque minute avec la formule, le roi examinera. Une de ces minutes avec la réponse du roi, signée par lui, et contre-signée par le ministre de la justice, sera remise aux archives du corps législatif.

II. « Aucune autre formule ne sera employée pour ex-

imer, soit l'acceptation, soit la sanction, soit le refus

spensif du roi.

III. « Il sera fait de chaque décret accepté ou sanconné, deux expéditions en parchemin, dans la forme tablie pour la promulgation des loix, par les décrets onstitutionnels des 8, 10 et 12 octobre 1789, qui era la seule forme suivie désormais; ces deux expédiions signées du roi, contre-signées par le ministre de a justice, scellées du sceau de l'état, seront les origiaux authentiques de chaque loi, dont un restera délosé à la chancellerie, et l'autre sera remis aux archives lu corps législatif.

IV. « Le ministre de la justice fera imprimer autant d'exemplaires de chaque loi, qu'il en seranécessaire pour les envois à faire, tant aux corps administratifs de département et de district, qu'aux tribunaux de district.

V « Il fera marquer d'un timbre sec du sceau de l'état, les exemplaires qui seront envoyés aux quatre-vingttrois administrations de département et aux tribunaux de 
district, et certifiera par sa signature, sur chacun de 
ces exemplaires, qu'il est conforme aux originaux authentiques de la loi.

VI. « Les envois seront faits au nom du roi; savoir, aux administrations de département, par le ministre ayant la correspondance des départemens, et aux tribunaux de district, par le ministre de la justice.

VII. « Il sera envoyé à chaque administration de département, un exemplaire marqué du timbre sec du sceau de l'état, et certifié par la signature du ministre de la justice; cet exemplaire restera déposé aux archives du département, après avoir été transcrit sur les registres de l'administration.

VIII. « Il sera en même temps envoyé à chaque administration de département plusieurs exemplaires de la loi nongtimbrés, ni certifiés par le ministre de la justice, lesquels seront incessamment adressés par l'administration de département à celles de district qui lui sont subordonnées, après que la première aura préalablement vérifié et certifié sur chaque exemplaire, qu'il est conforme à celui qu'elle a reçu timbré et certifié par le ministre.

IX. « Les administrations de district seront transcrire sur leurs registres, et déposer dans leurs archives toutes les

loix qui leur seront envoyées par les administrations de départemens, certifiées par ces dernières, ainsi qu'il est

dit en l'article précédent.

X. « Les administrations de département feront imprimer des exemplaires de chaque loi tant en placard qu'en in-4°,; les enverront sous ce double format aux administrations de district, pour être adressées par celles-ci aux municipalités de leur ressort, après qu'elles auront certifié sur chaque exemplaire in-4°. sa conformité avec celui qu'elles ont reçu, cert sié par l'administration de département.

XI. « Les administrations de district feront, dans le plus bref délai, ces envois aux municipalités; celles-ci dresseront procès-verbal sur leur registre de la réception de chaque loi, et rassembleront en forme de registres tous les six mois, ou au plus tard à la fin de chaque

année, toutes les loix qu'elles auront reçues.

XII. « Les corps administratifs, tant de département que de district, publieront dans la ville où ils sont établis, par placards imprimés et affichés, toutes les loix qu'ils auront transcrites; et cette publication sera faite en chaque municipalité par l'affiche des placards qui auront été envoyés aux officiers municipaux par l'administration de district, et en outre à l'égard des municipalités de campagne, par la lecture publique à l'issue de la messe paroissiale.

XIII « Les administrateurs de département certifieront le ministre dans le délai de quinzaine, tant de la transcription et publication qu'ils auront fait faire, que de l'envoi aux administrations de district qui leur sont subor-

données.

« Les administrations de district certifieront celles de département, dans le même délai, tant de la transcription et publication par elles faites, que de l'envoi aux municipalités de leur arrondissement.

« Les municipalités certifierent dans la huitaine les administrations de district, tant de la réception que de la mention faite sur leur registre, et de la publication.

XIV. « Le ministre de la justice enverra directement à chacun des commissaires du roi près les tribunaux de district, un exemplaire de chaque loi certifié par sa signature, et timbré du sceau de l'état.

XV. « Chaque commissaire du roi présentera la loi au

tribunal

(3.3)

fibunal près duquel il fait ses fonctions, dans les trois ours de la réception, et il en requerra la transcription et

a publication.

XVI « Le tribunal sera tenu, sur la présentation de la loi, d'en faire faire, dans la huitaine, la transcription et la publication, tant par la lecture à l'audience que par placards affichés.

XVII. « Les commissaires du roi certifieront le mimistre de la justice; dans le délai de quinzaine, tant de la réception de la loi et de la présentation qu'ils en auront faite au tribunal, que de la transcription et publication

exécutées, ou du retard apporté par le tribunal.

XVIII. « Les décrets acceptés ou sanctionnés depuis la suppression des parlemens, conseils supérieurs et autres cours de justice, et ceux qui, ayant été rendus antérieurement, n'auroient pas été envoyés aux parlemens, conseils supérieurs ou autres cours supprimées, seront adressés sans délai, si fait n'a été, aux corps administratifs, et exécutés sur la publication qu'ils en auront fait faire.

XIX. "Il en sera usé de même à l'égard des décrets qui seront acceptés et sanctionnés, jusqu'à l'installation

des nouveaux tribunaux.

XX. "Les décrets mentionnés dans les deux articles précédens seront adressés aux nouveaux tribunaux après leur installation, transcrits et publiés par eux dans les

formes établies par les articles précédens.

XXI. "Les juges des tribunaux de district établis dans les villes où siégeoient les anciens parlemens, conseils supérieurs, et autres cours de justice supprimées, se feront représenter incessamment les registres des transcriptions qui servoient à ces anciens tribunaux, vérifieront les transcriptions qui y ont été faites, et s'ils y remarquent quelques omissions, ils en donneront avis, tant à l'assemblée nationale qu'au ministre de la justice 35.

Séance du soir. D'après le rapport de l'affaire d'Haguenau, l'assemblée nationale a décrété « qu'elle improuve la conduite de la municipalité de cette ville, et qu'elle est satisfaite de celle de la garde nationale, décrète en outre que le roi donnera les ordres nécessaires pour faire procéder à l'élection d'une nouvelle municipalité; qu'il n'y a lieu à délibérer sur les pétitions d'une partie des choyens d'Haguenau, et que la procédure criminelle commencée en exécution du décret du 3 juillet dernier sera continuée.

No. 71,

Sence du mercredi 3. « L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, décrète ce qui suit:

ART. PREMIER. « La ville de Paris n'aura point d'ad-

ministration de district.

II. « La municipalité de Paris fera, pour l'année 1791, la répartition des impositions directes de cette ville; et si l'administration du département de la capitale juge à propos de confier cette répartition aux commissaires des sections, conformément à l'article 11 du titre 4 du décret sur l'organisation de la municipalité de Paris, cette disposition ne pourra avoir lieu qu'à partir de l'année 1792.

III. « L'administration du département, après avoir nommé son directoire, choisira parmi les vingt-huit membres restans, cinq commissaires domiciliés à Paris, lesquels, dans les cas qui vont être déterminés, rempliront

les fonctions attribuées aux directoires de district.

IV. « Relativement aux contestations qui pourrons s'élever sur la répartition des impositions directes et l'exécution des travaux publics ordonnés par l'administration générale, les cinq commissaires exerceront les fonctions attribuées aux directoires de district par les articles 1, 3 et 4 du titre 14 du décret sur l'organisations judiciaire.

V. « Dans le cas de l'article 5 du titre 14 du même décret, les particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et mon du fait de l'administration, se pourvoiront d'abord pardevant les cinq commissaires, et ensuite devant le directoire du département, qui statuera en dernier ressort lorsque les commissaires n'auront pu terminer l'affaire par

voie de conciliation.

VI. « La présence de trois des commissaires suffira pour former un résultat, lequel sera terminé à la majorité des voix.

VII. « Le directoire administrera immédiatement les biens et domaines nationaux situés dans la ville de Paris, et pourvoira à l'exécution des décrets qui ordonnent et

qui règlent le remplacement de la gabelle.

VIII. « La municipalité de Paris communiquera avec l'administration ou le directoire du département, sans l'intermédiaire des cinq commissaires; l'administration ou le directoire du département pourra néanmoins charger exclusivement les cinq commissaires des examens ou véri-

ications qui pourront être utiles au service de l'adminis-

ration générale.

IX. « A l'exception des dispositions particulières cidessus, l'administration du département de Paris se conformera aux dispositions générales relatives aux administrations de département de tout le re yaume.

« L'assemblée nationale se réserve de statuer sur le mode de recouvrement et de perception des contributions directes de la ville de Paris, d'après le rapport qui lui sera

fait par le comité des finances.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, considérant qu'il est instant de faire procéder à l'élection des juges et des administrateurs du département de Paris, décrète ce qui suit:

1°. « Les électeurs des six arrondissemens du département de la capitale se rassembleront lundi 8 du conrant, pour la nomination des juges de leur tribunal respectif, au lieu qu'indiquera le procureur de la commune de Paris, commis à cet effet par un décret antérieur.

2°. « La nomination des juges sera commencée et pourra être terminée nonobstant l'absence des sections ou des cantons qui n'auroient pas envoyé leurs électeurs.

- « 3°. L'assemblée électorale de chaque arrondissement, dès qu'elle sera formée, et sans délai, procédera d'après l'article 12 du décret sur la constitution des assemblées administratives, au jugement de la validité des titres de ceux des électeurs dont la nomination pourroit être contestée.
- 4°. « Immédiatement après l'élection des juges des six tribunaux du département de Paris, les électeurs de tout le département se rassembleront dans le lieu qui sera indiqué par le procureur de la commune, pour y procéder à la nomination des membres de l'administration du département ».

L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité

de constitution, décrète ce qui suit :

« Il sera distrait et distribué en droits d'assistance, conformément à l'article 5 du décret des 30 et 31 août, du premier et a septembre de la présente année, la moitié du traitement des juges et des commissaires du roi qui ont plus de 2400 liv. ».

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le raf-

premières années, évalués qu'au même taux des terres

d'égale valeur et non plantées.

XI. " Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de la municipalité et à celui du district dans l'étendue desquels les biens sont situés, et dans l'année même du dessèchement, défrichement ou autre amélioration, une déclaration détaillée des

terrains qu'il aura aussi améliorés:

XII. "Cette déclaration sera inscrite sur les registres de la municipalité qui sera tenue de faire la visite des terrains desséchés, défrichés et améliorés, et d'en dresser ptocèsverbal dont elle fera passer une expédition au directoire de son district, qui en tiendra aussi registre à la première réquisition du déclarant. Le secrétaire du district lui en délivrera, sans frais, une copie visée des membres du directoire.

XIII. "Les terrains précédemment desséchés ou désrichés, et qui, conformément à l'édit de 1764, et autres sur les défrichemens et dessèchemens, jouissoient de l'exemption d'impôt, ne seront taxés qu'à raison d'un sou par arpent, mesure de roi, jusqu'au temps où l'exemption d'impôt devoit cesser.

XIV. "Sur chaque rôle de la contribution foncière, à l'article de chacune des propriétés qui jouissent ou jouiront de ces divers avantages donnés pour l'encouragement de l'agriculture, il sera fait mention de l'année où ces biens

doivent cesser d'en jouir ,..

### TITRE I'V.

### Des demandes en decharge, etc.

ARTICLE I. « Si c'est une communauté qui se croit en droit de réclamer, elle s'adressera au directoire du département; la réclamation envoyée par lui à l'administration du district sera communiquée aux communautés dont le territoire touchera celui de la communauté réclamante, et il y sera de même statué contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sur l'avis de l'administration du district.

« Si la réduction de la cotisation est prononcée, la somme excédente sera de même portée la première année sur le fonds des non-valeurs, et répartie les années suivantes sur toutes les municipalités du district...

II. « La réclamation d'une administration de district qui se croiroit lésée, sera de même adressée au direcfoire du département, et communiquée par lui aux autres districts de son ressort, pour y être ensuite statué contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sur le rapport et l'avis de son directoire.

« Les administrations de département adresseront chaque année à la législature leurs décisions sur les réclamations des administrations de districts, avec les mo-

uifs de ces décisions.

"Quant aux sommes excédentes des contingens réduits, elles seront aussi portées la première année sur le fonds des non valeurs, et réparties les années suivantes sur

tous les districts du même département.

III. " Enfin, si c'est une administration de département qui se croit fondée à réclamer, elle s'adressera par une pétition à la législature; la pétition sera communiquée aux administrations de département dont le territoire touchera celui de la réclamante; et il y sera ensuite statué contradictoirement par la législature.

Le rejet de la somme excédente se fera de même la première année sur le fonds des non-valeurs, et les suivantes par reversement sur tous les autres départe-

mens.

#### TITRE V.

### De la perception et du recouvrement.

ARTICLE I. "Chaque année, aussi-tôt que le mandement pour la répartition de la contribution foncière sera parvenu à la municipalité, les officiers municipaux de chaque commune feront afficher la recette pour l'année suivante. Il ne sera reçu de soumissions pour en être chargé que de sujets reconnus solvables, en donnant caution suffisante, et l'adjudication sera faite à celui ou ceux qui s'en chargeront au plus bas pris.

II. "Si plusieurs, ou même toutes les municipalités d'un canton jugeoient utile de se réunir pour confieren commun cette perception à un seul receveur, elles en conviendront par une délibération du conseil général de chaque commune; et dans ce cas, l'adjudication se fera dans le chef-lieu du canton, ou dans tel autre dont on conviendra, par-devant un certain nombre de commissaires nommés par chaque municipalité.

III. " La somme qui aura été attribuée pour la perception sera répartie sur tous les contribuables, en

sus de la cotisation à la contribution foncière.

IV. "Les officiers municipaux pourront en tout temps vérifier sur le rôle l'état des recouvremens, et les receveurs des communes seront tenus de verser chaque mois, dans la caisse du district, la totalité de leur recette, et d'en représenter un bordereau certifié par les officiers municipaux.

V. "La cotisation de chaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables le dernier de

chaque mois.

VI. "Dans la dernière huitaine de chaque trimestre, c'est-à-dire, dans la dernière huitaine ces mois de mars, juin, septembre et décembre, il sera formé, par les receveurs des communes, un état de tous les contribuables en retard, lequel, après avoir été visé par les officiers municipaux, sera publié et affiché, et, taute de payement dans les huit premiers jours du mois suivant, le contribuable payera, à compter du premier dudit mois, l'intérêt de la somme dont il se trouverd arrièré.

VII. "L'intérêt courra au taux de six pour cent l'an dans les quatre premiers mois, de cinq pour cent dans les quatre mois suivans, et de quatre pour cent dans les quatre autres, au bout desquels il cessera; et les intérêts seront au profit des receveurs, caissiers ou trésoriers, qui seront toujours obligés de faire l'avance.

VIII. "A défaut de payement de la contribution foncière, les fruits ou loyers pourront être saisis, et il ne sera, en conséquence, décerné de contrainte pour cette perception, que sur ceux des contribuables, dont l'espèce de propriété n'auroit pas un revenu saisissable, comme maisons non louées, bois non exploités, près à tourber, etc.

IX. "Tous formiers ou locataires seront tenus de payer en l'acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour comptant, sur le prix des fermages ou loyers.

X. " La forme des états des contribuebles en retard, celle des saisies, et la nature des contraintes seront de

terminées par un réglement particulier ».

( 321 )

Sur le rapport de M. Lebrun, il a été décrété que la caisse de l'extraordinaire prétera au trésor public, pour le service de novembre, 48 millions en assignats, crées le 15 avril dernier, que le trésor public rétablira aussi-tôt qu'ils seront fabriqués.

Séance du samedi 6. "L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, dé-

crète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. "Dans les lieux où les assemblées électorales sont séparées, les suppléans remplaceront, dans l'ordre de leurs élections, ceux qui, nommés à la place de juges, ont refusé d'accepter ou donné leur démission; mais ail ne reste pas le nombre de suppléans nècessaires pour le remplacement, soit parce qu'ils auront refusé d'accepter, soit parce qu'ils auront prétéré d'autres places, les électeurs se rassembleront sur la convocation du procureur-syndic du district.

II. "Si une élection est déclarée nulle, ou si l'on a nommé à la place de juge un ou plusieurs sujets qui ne réunissoient pas les conditions requises, les electeurs se rassembleront, sur la convocation du procureur-syndic

du district pour procéder au remplacement.

III. "La connoissance de toutes les contestations relatives à la forme des élections et aux conditions d'éligibilité, tant des juges qui doivent composer les tribunaux de district et de commerce, que des juges de paix, est attribuée provisoirement aux directoires de département, qui prononceront sur l'avis des directoires de district.

IV. "Chaque tribunal de district jugera immédiatement après son installation si le commissaire nommé par le roi réunit les conditions préscrites par les décrets.

V. L'administration du département de Paris n'étant pas encore formée, le conseil municipal de cette ville est autorisé à exercer provisoirement les fonctions attribuées par le présent décret aux directoires de département. Il jugera également les contestations relatives à la forme des élections et aux conditions d'éligibilité des commissaires de police et des commissaires de section.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de judicature, a décrété ce qui

ARTICLE PREMIER. Les offices des amitautés soumis à l'évaluation prescrite par l'édit de 1771, seront N°. 71.

(322)

liquides conformement à l'article premier du décret du

12 septembre dernier.

II. Les titulaires ou propriétaires d'offices de l'amirante de France ou des autres amirantés du royaume qui ne seroient pas soumises à l'évaluation, seront remboursés sur le pied de leurs contrats authentiques d'acquisition et autres titres translatifs de propriété, et à leur défaut au montant de quittances de finance et supplément d'icelles,...

Sur la liquidation de la dette publique, l'article pre-

mier a été décrété ainsi qu'il suit :

ARTICLE PREMIER. "Sur les huit cents millions d'assignats crées par le décret du 29 septembre, il sera prélevé la somme de deux cents millions, qui sera mise en réserve pour être employée, sur les décrets de l'assemblée nationale, à subvenir aux besoins que les événemens publics pourroient faire naître, et à mettre au courant, à compter du premier janvier 1791, la totalité des rentes de 1790, dans les six premiers mois de ladite année 1791; la partie de cette somme qui seroit employée aux dépenses publiques, sera remplacée à la caisse de l'extraordinaire par les produits arriérés des impositions directes, par les reprises sur les comptables, et par l'arriéré du remplacement ordonné de la gabelle,,,,

Séance du soir. Une députation des électeurs de la Corse a été admise à la barre, et s'est plaint de la conduite de quelques députés Corses à l'assemblée nationale.

Sur la non-exécution des décret de l'assemblée, concernant la chambre des vacations du parlement de Toulouse, il a été décrété que le président se retirera pardevers le roi, à l'effet de mettre sous les yeux de sa majesté la conduite du sieur de Saint-Priest, et de supplier sa majesté de donnér incessamment tous les ordres nécessaires pour l'exécution littérale et prompte du décret du 2 octobre dernier.

Séance du dimanche 7. Les articles suivans sur la liqui-

dation de la dette ont été décrétés:

ART. II. "L'emploi des 600 millions restans sera appliqué; r.". au remboursement des effets échus, suspendus par l'arrêt du 16 août 1788; 2°. au payement à bureau ouvert de l'arriéré des départemens et des offices, charges et emplois après leur liquidation.

III. "Le produit des ventes des domaines nationaux

sera employé de préférence à rembourser en assignats, sans interruption, les propriétaites d'offices et dimes inféodées, et à cer effet il sera rendu en 1791, par

le corps législatif, tous décrets nécessaires.

IV. "Les propriétaires d'offices non-comptables supprimés, seront admis, même avant la liquidation, suivant la forme qui sera incessamment prescrite, à faire recevoir provisoirement, pour prix de l'acquisition des domaines nationaux, la moitié de leur finance, déterminée d'après les décrets de l'assemblée nationale, suivant la nature des offices.

V. "Après la liquidation, la valeur entière de l'office sera reçue pour comptant dans l'acquisition des biens nationaux, en représentant la reconnoissance de liquidation numérotée et signée des commissaires préposés à la liquidation, mais sans qu'il soit nécessaire, dans

ce cas, de suivre aucun ordre de numéros.

VI. "L'ordre de numéros sera également indifférent pour recevoir le remboursement en assignats, tant que la première somme de 200 millions et celle de 50 à 60 millions, réservées à cet effet par l'article II du pré-

sent décret, ne seront point épuisées.

VII. "Au-delà de ladite somme, la quotité d'assignats rentrée par les ventes ne pouvant être mise en émission que par un décret du corps législatif, les remboursemens se feront alors par ordre de numéros, suivant l'indication publique qui en sera donnée à tous les porteurs de reconnoissances de liquidation, lesquels en attendant pour ront les donner en payement dans les ventes.

VIII. L'intérêt à cinq pour cent sera accordé à ces reconnoissances, et coutra du jour où la remise complète des pièces aura été faite au bureau de liquidation; ce jour sera indiqué dans la reconnoissance, mais l'intérêt cessera du jour où le numéro sera appelé

en remboursement.

IX. " Il en sera de même pour les propriétaires de dîmes inféodées, qui seront traités comme les propriétaires d'offices, et remboursés avec le même ordre et

la même exactitude, en concurrence avec eux.

X. "Les priviléges et hypothèques qui existoient sur les titres d'offices et d'imes inféodées, seront transportés sur les domaines acquis avec la finance desdits offices et le capital desdites d'imes, et ils subsisteront sur lesdits domaines sans novation.

G 2

XI. " Les propriétaires de fonds d'avance ou caux tionnemens non comptables déclarés remboursables, pourront donner en payement de l'acquisition des domaines nationaux, les récépisses ou autres titres de leurs créances, avant la liquidation, lorsqu'ils seront revêtus du visa dont la forme sera incessamment déterminée.

XII. " Quant aux propriétaires de charges ou cautionnemens comptables, supprimés ou déclarés remboursables, ils jouiront du même avantage, mais seulement lorsque leurs états au vrai auront été légalement arrêtés; les immembles acquis par eux resteront spécialement affec-"tés aux répétitions du trésor public, jusqu'à l'entier

apurement de leurs comptes.

A l'égard des propriétaires de charges ou cautionnemens qui n'auront pas présenté leurs états au vrai. leurs finances ou cautionnémens ne seront reçus en payement de domaines nationaux que pour moitié, et à · la charge que l'autre motié du prix sera payée comptant; la totalité des immeubles acquis par eux restera spécialement affectée à la sureté de leur manutention jusqu'après l'apurement de leurs comptes.

XIII. "Les créanciers privilégiés sur les titres d'offices, fonds d'avance, cautionnemens et autres objets remboursables par l'état, seront admis à donner le montant de leur créance en payement de domaines nationaux, dont. ils se rendront adjudicataires, en remplissant, pour constater l'existence et l'intégrité de leurs droits, les conditions qui seront prescrites par les décrets de l'assemblée.

XIV. "Les brevets de retenue sont exceptés des prècédentes dispositions jusqu'après examen.

XV. " Il sera nommé deux commissaires de chacun des comités de constitution, de judicature, des finances et d'alienation pour présenter dans huitaine à l'assemblée nationale, les moyens d'exécution pour parvenir à toutes les liquidations avec promptitude et unisormité.

XVI. " Les propriétaires de contrats sur le clergé, sont autorisés à se présenter pour les acquisitions de domaines nationaux avec leurs coptrats visés desdits commissaires; ils seront recus pour comptant, en mettant au

pied quittance bonne et valable.

( Cet article est ajourné ).

XVII. " Les différens titres de propriétés ci-dessus énoncés, et tous autres effets ne pourront être reçus.

sons aucun prétexte en payement, ni dans les caleses de district, ni même dans celle du receveur de l'extraordinaire, sans être revêtus du visa des commissaires, qui sera indiqué dans le décret de liquidation générale.

XVIII. "L'assemblée netionale déterminera par un ou plusieurs décrets particuliers, le développement de toutes les formalités à observer et pour les liquidations,

et pour toutes les opérations en dépendantes ...

Séance du lundi 8. M. Chassey est nommé président. L'assemblée a rendu les décrets suivans sur le domaine nations.

1.

### De la nature du domaine national et de ses premières divisions.

ARTICLE PREMIER. " Le domaine national, proprement dit, s'entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes, qui appartiennent à la nation, soit qu'elle en ait la possession et la jouissance actuelles, soit qu'elle ait seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat, droit de réversion ou autrement.

II. "Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc. et en général toutes les portions du territoire national qui pe sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public.

III. "Tous les biens et effets, meubles ou immeubles, demeurés vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes, ou dont les successions

sont abandonnées, appartiennent à la nation.

IV. "Le conjoint survivant pourra néanmoins succéder à défaut de parens, même dans les lieux où la loi territo-

riale a une disposition contraire.

V. "Les murs et fortifications des villes entretenues par l'état, et utiles à sa défense, font partie des domaines nationaux. Il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes; mais les villes et communautés qui en ont la jouissance, actuelle, y seront maintenues si elles sont fondées en titres, ou si leur possession remonte à plus de dix ans; et à l'égard de celles dont la possession auroit été troublée et interrompue depuis, elles pourront se pourvoir; les particuliers qui justifieroient de titres valables, ou d'une possession publique et paisible de 40 ans, seront aussi maintenus dans leur possession.

VI. "Les biens particuliers du prince qui parvient au trône, et ceux qu'il acquiert pendant son règne, à quelque titre que ce soit, sont de plein droit et à l'instant même, unis au domaine de la nation, et l'effer e cette union est perpétuel et irrévocable.

VII. "Les acquisitions faites par le roi à titre singulier, et non en vertu des droits de la couronne, sont et demeurent, pendant son règne, à sa libre disposition; et ledit temps passé, elles se réunissent de plein droit, et à l'instant même, au domaine public.

#### S. I I.

## Comment et à quelles conditions les domaines nation naux peuvent être alienes.

VIII. "Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inalienables, sans le consentement ou le concours de la nation; mais ils peuvent être vendus et alienés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret formel du corps législatif, sanctionné par le roi, en observant les formalités prescrites pour la

validité de ces sortes d'aliénations.

IX « Les droits utiles et honorisques, ci-devant appelés régaliens, et notamment ceux qui participent de la nature de l'impôt, comme droits d'aides et autres y joints contrôle, insinuation, centième denier, droits de nomination et de casualité des offices, amendes, confiscations, greffes, sceaux, et tous autres droits semblables, ne sont point communicables ni cessibles; et toutes concessions de ce genre, à quelque titre qu'elles aient été faites, sont nulles, en tous cas, révoquées par le présent décret.

X. « Les droits utiles mentionnés en l'article précédent, seront à l'instant de la publication du présent décret, réunis aux finances nationales, et dès-lors ils

seront administrés, régis et perçus selon leur nature, par les commis, agens ou préposés des compagnies établies par l'administration actuelle, dans la même forme et à la charge de la même comptabilité que ceux dont la régie et administration leur est actuellement confiée.

XI. « Les obligations que le roi pourroit avoir contractées pour rentrer dans les droits ainsi concédés, seront annullées, comme ayant été consenties sans cause, et les rentes cesseront du jour de la publication du présent

décret.

XII. « Les grandes masses de bois, et forêts dont la contenance excède cent arpens, demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux permises ou ordonnées par le présent décret, et autres décrets antérieurs.

XIII. « Aucun laps de temps, aucunes sins de nonrecevoir ou exemptions, excepté celles résultantes de l'autorité de la chose jugée, ne peuvent couvrir l'irrégularité connue et bien prouvée des aliénations faites

sans le consentement de la nation.

XIV. « L'assemblée nationale exempte de toute recherche, et confirme en tant que de besoin, 1°. les contrats d'échange faits et consommés régulièrement en la forme, sans fraude, fiction ni lésion; avant la convocation de la présente session. 2°. Les ventes et aliémations pures et simples, sans clauses de rachat, même les inféodations, dons et concessions à titre gratuit, sans clauses de réversion, pourvu que la date de ces aliénations, à titre onéreux ou gratuit, soit antérieure à l'ordonnance de février 1566.

XV. « Tout domaine dont l'alienation aura été révoquée ou annullée, en vertu d'un décret spécial du corps législatif, pourra être sur le champ mis en vente, avec les formalités prescrites pour l'alienation des biens nationaux, à la charge pour l'acquéreur d'indemniser le possesseur, et de verser le surplus du prix à la caisse

de l'extraordinaire ».

### **3**. I I I.

### Des apanages.

XV. « Il ne sera concédé à l'avenir aucuns apanages réels. Les fils puinés de France seront élevés et entre-

( 328 )

tenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient, ou qu'ils ayent atteint l'âge de vingt-ciurg ans accomplis; alors il leur sera assigné sur le trésor, national des rentes apanagères, dont la quotité serat déterminée à chaque époque par la législature en activité.

XVI. « Après le décès des premiers apanagistes, les rentes apanagères seront payées à l'aîné, chef de la branche masculine, issue du premier concessionnaire, quitte de toutes charges ou hypothèques, autres que le dourire viager, du aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ladite rente-pourra être affectée jusqu'à la concurrence de la moitié d'icelle, et ainsi de suite d'aîné en aîné, jusqu'au cas prévu par l'article suivant.

XVII. « À l'extinction de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du trésor national, sans autre affectation que de la moitié d'icelle audit douaire viager, tant qu'il aura cours, suivant la disposition de l'article précédent.

XVIII. « Les fils puînés de France et leurs enfans et descendans, ne pourront en aucun cas rien prétendre ni réclamer à titre héréditaire dans les biens meubles ou immeubles relaissés par le roi, la reine et l'héritier présomptif de la couronne ».

### ς. Ι V.

### Des échanges.

XIX. « Tous contrats d'échanges des biens domaniaux non encore consommés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la convocation de l'assemblée nationale, seront examinés, annullés et révoqués par un décret formel

des représentans de la nation.

\*XX. « Les échanges ne seront censés consommés qu'autant que toutes les formalités prescrites par les loix et réglemens auront été observées et accomplies en entier, qu'il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l'édit d'octobre 1711, et que l'échangiste aura obtenu et fait enregistrer dans les cours les lettres de ratification nécessaires pour donner à l'acte son dernier complément.

XXI. « Tous contrats d'échange pourront être revo-

qués et annullés malgré l'observation exacte des formes prescrites; s'il s'y trouve fraude, fiction ou simulation. ou si le domaine a souffert une lésion du huitième. eur égard au temps de l'aliénation ».

Séance du mardi 9. Dans cette séance l'assemblée a rendu plusieurs décrets, par lesquels elle déclare vendre des biens nationaux à diverses municipalités du royaume, aux

clauses et conditions du décret.

Séance du soir. « L'assemblée nationale, sur le rapport

de son comité de marine,

« Décrète qu'à compter de la publication du présent décret, il sera fourni aux matelots formant les équipages des vaisseaux, du moment qu'ils seront en rade, du tabac. comme il est fourni aux soldats, et au même prix, dont

il sera fair retenue sur leurs gages ».

La discussion sur le canal de Paris proposé par le sieur Brulée a été reprise. Il a été décrété que ledit sieur Brulée joniroit pendant cinquante ans des droits de péage sur le canal, décrétés par l'assemblée, après quoi le canal et ses dépendances appartiendront à la

Séunce du mercredi 10. M. Chapelier a fait, au nora du comité de constitution un rapport sur la réunion des électeurs de Paris.

· Il a été décrété :

« 1°. Que la vérification des pouvoirs des électeurs se

fera en commun:

2º. Que les électeurs vérifiés se réuniront en commun pour nommer les juges des six tribunaux, de manière qu'il en soit nommé successivement un pour chaque tribunal, en tirant au sort le premier.

« Décrète enfin que les six tribunaux de district, et séparés, formés dans Paris, ne pourront, en aucun cas,

se réunir pour former un seul tribunal ...

On a entendu la lecture d'une adresse de la commune de Paris, présentée par M. Bailly à la tête de la députation, dans laquelle la commune demande à l'assemblée nationale d'organiser promptement une haute cour nationale, et de prier le roi de renvoyer ses ministres. On a passé à l'orde du jour.

Séance du jeudi 11. On a repris la discussion sur le tribunal de cassation, et l'assemblée a rendu les

décrets suivans:

Décrété 1°. « que la cassation ne sera point admis-Nº. 71.

pible pour les ingemens rendus en dernier ressurt par les juges de paix;

conflits de jurisdiction et les réglemens de juge; son "Juger les demandes de renvoi d'un tribunal à

un autre, pour cause de suspicion légitime;

4°. "Les demandes de prise-à-partie formées contre un tribunal entier, seront portées au tribunal de cassation:

5°. "Les demandes de prise à-partie contre un juge ou quelques-uns des juges, ou contre le commissaire du roi, seront de la compétence destribunaux de district.

L'assemblée nationale charge le comité de constitution de lui présenter ses vues sur la part que doivent avoir les colonies dans la formation du tribunal de cassation,

Le reste de la séance a été employé à la discussion

sur la maison militaire du roi.

M. Biauzat a proposé à l'assemblée de décréter que la garde du roi seroit une garde d'honneur, et de charger ses comités militaire et de constitution réunis d'examiner ensemble; 1°: s'il convient de créar une maison militaire pour la garde d'honneur du roi; 28, par qui et de quelle manière cette garde d'honneur peut ou doit être organisée.

Cette motion a été adoptée.

Séance du soir. Sur le rapport du comité de commerce.,

Fassemblée nationale à décrèté:

"Que toute espèce de grains, farines et légumes venant de l'étranger dans un port de France, quel qu'il soit, seront déclarés par entrepôt; et pourront être réexportés pour tels autres ports de France ou de l'étranger qu'on voudra, à la charge par célui qui en fera la réexportation, de justifier pardevant les officiers municipaux des lieux, que ce sont réellement lessanémes grains, intimes et légumes venant de l'étranger qu'il se propose de réexporter, en se conformant au surplus à son décret du a8 septembre 1780,,.

Séance du vendredi 12. On la rendu les décrets suivans:

"Les propriétaires de fiefs ayant sons leur mouvance d'autres fiefs, et les créanciers des propriétaires des cidevant fiefs qui sont autorisés, par les articles 47 et 48 du décret du 3 mai dernier, à former une seule opposition générale au remboursement des rachats offerts.

ix propriétaires desdits ci-devant fiefs, seront tenus; voir, les propriétaires des ci-devant fiefs de déclarer, ar leux opposition, les noms desdits fiefs mouvans d'eux, t les noms de famille, qualités et démeures des propriéaires, desdits fiefs; et les créanciers, les noms de famille, qualités et demeures seulement des propriétaires de fiefs ur lesquels ils formeront opposition, avec déclaration que l'opposition est formée à tout remboursement qui pourroit être fait à la personne dénommée, des droits seigneuriaux dépendans des fiefs à elle appartenans, situés dans l'arrondissement du greffe, le tout à peine de nullité desdites oppositions, et d'être déchus de tout recours contre les conservateurs des hypothèques et contre les greffiers des sièges dans les pays où l'édit du mois de

juin 1771 n'a pas d'execution.

« Les offres qui seront faites en exécution des articles 19, 20, et 38 du décret du 3 mai dernier, seront valables encore que la somme y portée se trouve par le résultat de l'estimation des experts, insérieure au moment de ladite estimation, pourvu que les offres ayent été faites avec la clause: sauf à poursuivre; et les ventes qui auront été faites après de pareilles offres faites dans le cours de deux années accomplies, du jour de la publication du décret du 3 mai, jouiront du bénéfice de l'exemption portée en l'article 42 dudit décret; il en sera de même à l'égard des offres qui anront été précédemment faites, encore qu'elles n'ayent point été faites avec la clause, sauf à poursuivre; ceux qui auront fait des offres jugées par l'événement de l'estimation, insuffisances, ne jouront du bénéfice du présent décret, qu'à la charge, 1°. de supporter les frais de l'expertise; 2°. d'effectuer le payement réel, tant de la totalité de la somme à laquelle le rachat aura été liquidé, que des frais de l'experuse, dans le mois du jour de l'acte qui aura liquidé le montant du rachat ou de la signification du jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée qui aura fait ladite liquidation.

« L'estimation des arbres fruitiers plantés sur les rues ou les chemins publics, que les propriétaires riverains voudront racheter, sera faite au capital du denier 10 du produit commun annuel desdits arbres, formé sur les quatorze dernières années, déduction faite des deux plus fortes et des deux moindres, sant les déductions que les experts pourront admettre sur ledit capital, d'après la qualité, l'âge et l'état des arbres qu'il s'agira d'estimer.

. « Tous les grains et farines, appartenans à la nation, répandus dans les divers dépôts, seront vendus avant le premier décembre prochain, et le produit en sera versé dans les caisses des receveurs des impositions, qui le

compteront au trésor public.

« Les administrations de département feront procéder incessamment à la vente des étalons appartenant à la nation, autres que ceux que le roi se seroit réservés, en feront verser le prix dans la caisse des receveurs des impositions, lesquels encompteront à la caisse de l'extraordinaire.

"Toute dépense assignée sur le trésor public sera faite sous les ordres et la surveillance du roi, et sous la

responsabilité de ses agens.

Séance du samedi 13. Le comité des impositions a fait un rapport sur le tabac. Après une discussion assez longue

on a passé à l'ordre du jour.

M. Duval a rendu compte à l'assemblée nationale, du soulèvement du peuple contre M. de Castries, et de la dévastation de son hôtel; après de grands applaudissemens des tribunes et quelque tumulte, on a annoncé le rétablissement de l'ordre, et on a levé la séance.

Séance du soir. Une députation du bataillon de Bonne-Nouvelle a été admise à la barre; elle a demandé que M. de Castries, comme agresseur de M. Charles Lameth, fût livré à toute la sévérité des loix. Un membre de l'assemblée a applaudi. A l'instant, M Roi a dit: Qu'il n'y avoit que des scélérats qui pussent applaudir. M. Barnave, après le discours le plus énergique sun la nécessité d'armer la loi et de punir les injures, a demandé que M. Roi fût arrêté et conduit en prison par ordre du président.

De longs débats ont suivi certe motion, et le décret

a été rendu ainsi qu'il suit :

« L'assemblée nationale décrète que M. Roi, député du ci-devant bailliage d'Angoulême, se rendra dans 24 heures aux prisons de l'Abbaye, et y demeurera pendant trois jours ».

La municipalité de Paris a été admise à la barre; elle a demandé, par l'organe de M. le maire, que l'assemblée s'occupat de porter une loi contre les duels.

Ce 20 novembre 1790, PRUDHOMME

# $N^0$ . 72.

# RÉVOLUTIONS

DE PARIS,

DÉDIÉES A LA NATION Et au District des Petits-Augustins.

et les cartes des départemens.

S E C O N D E A N N É E DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

SIXIÈME TRIMESTRE.

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à genoux. .... Levons-nous.



### DÉTAILS

DU 20 AU 27 NOVEMBRE 17904

De l'organisation de la garde nationale.

Si l'on n'y veille de près, les meilleures institutions se déprayent bientôt, et tournent contre le but même qui les sit établir. C'est le propre des N°. 72. ambitieux de se lier aux tyrans et de tromper le peuple, de pallier le despotisme des uns, et de se saisir de la force de l'autre. Cette marche est aussi ancienne que le monde; l'état qui a su, qui sait et qui saura intervertir cette marche, et y opposer de sures barrières, est celui qui fut, qui est, et

qui sera le plus long temps libre.

La garde nationale française est la nation ellemême sous les armes; à vrai dire, ce n'est pas une institution, c'est l'état naturel des hommes en société, c'est la position d'un peuple libre. Il n'a point existé de grande ou petite société d'hommes libres qui ne fût une garde nationale; ainsi ce seroit mal à propos que l'on voudroit nous faire entendre que notre prise d'armes générale est une nouveauté extraordinaire, et que, pour cette raison, il faudroit la soumettre à un régime nouveau, à des loix extraordinaires. Nous disons au contraire qu'il no nous est arrivé en cela autre chose que de rentrer dans notre état naturel, et que tout ce qui seroit établi en cela hors du régime simple, hors de l'état civil d'un peuple libre, ne pourroit être que vicieux et que funeste à la liberté.

Il y a plus; s'il seroit dangereux en général pour tout peuple armé dans ses foyers de sortir du régime simple de l'état civil, il seroit absurde, impolitique et désastreux pour nous de ne pas nous renfermer absolument dans ce régime avec le soin le plus scrupuleux, avec une intention décidée, on peut même dire avec acharnement, par la raison que nous y sommes forcés par une situation particulière, par une nature de choses qui nous est propre, et qui ne s'est jamais vue que parmi nous.

Nous sommes le premier peuple de la terre qui, ayant en effectif et sur pied 3 millions 600 mille estoyens armés, se soit donné un corps de troupes soidées, sans foyers, hors de la loi générale, dans la dépendance ministérielle, sous des chess inamovibles, et au nombre de 200,000 hommes;

. ٧, ٠., America.".

<del>..</del> . .

GRAND TUMBLE CAUSÉ A L'ASSEMBLÉE NATIONALE ... Rovel, del'aris, PAR. L'ABBE MAURY, LE 8, 9 TE, 1790. N. 70 Pag. 200.

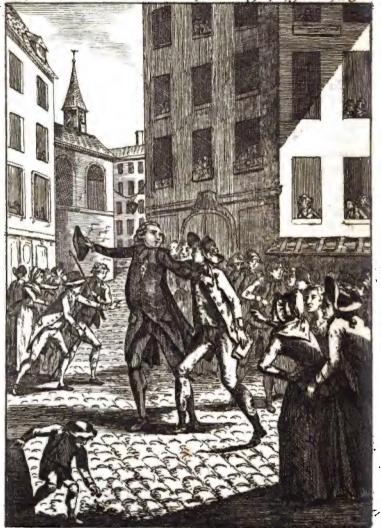

L'Abbo Maury arrêbent un Colportour quil rencontra dans le cul de-rac Dauphin. Cruent. grand humille par labbe maury. Lo Conduit au District. Bureau des Revolutions de Paris rue des Marais. F. S. G. R. 20.

mous sommes les premiers fous de l'univers connu ancien et moderne qui, ayant 3,600,000 soldats nationaux ayent poussé l'inconséquence juqu'à solder 15,000 Suisses pour les défendre, et l'extravagance jusqu'à ramasser 20,000 étrangers ou vagabonds de tous les coins du monde, baptisés du nom de leur chef, pour leur commettre la garde et la défense de la patrie (1).

Puisque vous avez une armée de ligne soldée, vous devez, citoyens, la considérer sous deux aspects: comme votre défense, et alors la surveiller; comme un instrument dangereux entre les mains du pouvoir exécutif, et alors la redouter. Il résulte donc que vous, citoyens réunis en corps d'armée nationale, vous ne devez en aucune manière ni dans l'esprit, ni dans la forme, ressembler à la troupe de ligne. Vous devez être l'opposé, sans quoi vous serez bientôt confondus et asservis avec elle.

Ne vous laissez pas prendre à ces mots de fraternité, de frères d'armes, de fédération militaire, d'union, d'enfans d'une même famille. Tous ces mots sont pris dans le dictionnaire des charletans ambitieux: tout cela est vrai et appréciable dans un sens, mais faux et impolitique dans le fonds. Vous n'êtes point des militaires (2), vous êtes

défiance, et vous en avez besoin, jetez les yeux sur les troupes étrangères que l'on a conservées, et s'il faut que sous sachiez, à ne pas s'y méprendre, pourquoi on les a conservées, à votre service, jetez les yeux sur Royal-Allemand et sur Royal-Liégeois, &c.

<sup>(2)</sup> Le mot militaire n'a plus son acception naturelle: On s'en sert tant qu'on peut, il est vrai, pour désigner tout ce qu' a rapport aux armes qui défendent la patrie; mais dans l'opinion ce mot renferme un autre sens. Un maire de ville défendroit sa patrie l'épée au poing; un officier de l'armée de ligne diroit que ce maire n'est point un militaire.

des propriétaires armés; vous n'êtes point des boldats, car vous n'avez point de solde, vous êtes des citoyens armés; vous n'êtes point des agens passifs subordonnés aveuglément selon l'échelle des grades régimentaires, vous êtes des citoyens mus par votre libre arbitre, agissans par votre raison, des citoyens enfin tous égaux, tous frères, tous faits pour être le premier et le dernier, suivant le vœu d'une élection fréquente et libre. Observez bien ces différences; gardez-vous de l'esprit d'imitation, car c'est le chemin qu'ont choisi et que choisiront les ambitieux pour vous maîtriser et

pour ruiner votre liberté.

Sans doute, il est vrai, très vrai, citoyens, que chaque soldat, chaque officier de l'armée de ligne est individuellement votre frère, votre égal, l'enfant de votre patrie; sous ce rapport nulle différence entre eux et vous. Mais ces individus réunis en corps, les régimens, l'armée, changent d'aspect pour vous qui êtes la patric. Vous êtes le souverain, ils sont les sujets; vous êtes l'ordonnateur, ils sont les agens, ils sont les instrumens secondaires de l'état, et vous, la fin pour laquelle tout agit et se meut dans l'état. Vous ne devez donc pas être régis comme les troupes de ligne, vous devez être armés sous une forme opposée. Mettez-vous bien dans la tête et dans le cœur, qu'entre votre épée et celle du roi, il y a une grande différence: la vôtre fait la loi et l'autre l'execute; celle-ci tend à l'asservir, la vôtre doit toujours être hors du fourreau pour la défendre.

Ces considérations établies, l'organisation des gardes nationales doit être fondée sur le principe

suivant;

Le citoyen armé, en tout état de choses, doit étre considéré comme un citoyen actif; à moins que, pour une guerre extérieure seulement, il n'ait renoncé plus ou moins à ses droits, et au gré de la loi, par un contrat individuel, librement consenti et pour un temps déterminé, Tel étoit le principe de l'organisation de la garde rationale romaine: tant qu'il n'a pas été altéré, la berté de Rome a subsisté. La décadence de la épublique romaine est sortie de l'altération successive de ce principe.

En conséquence, les citoyens armés ne doivent pas être enrégimentés, ni rangés par légions, selon la proposition faite à l'assemblée nationale par les

comités de constitution et militaire.

Rien n'est plus séduisant pour les foibles, et surtout pour les jeunes gens, que la spéculation des comités. Quiconque passe sur le principe, ne peut s'empêcher d'admirer l'ordre dans lequel on présente l'organisation de la garde nationale.

Soixante-six mille six cent soixante-six compagnies dans le royaume! que cela est grand, impo-

sant et beau!

Les compagnies seront de cinquante-quatre hommes seulement, dit le mur ambitieux ou lo jeune vaniteux, c'est presque autant d'officiers que de soldats: j'aurois bien du malheur si je n'attrapois pas une ou deux épaulettes. Il est vrai que con'est pas pour toujours; mais les comités proposent une durée de quatre ans, on a le temps de voir venir.

Vient ensuite la réunion de dix compagnies par bataillon; voilà bien des état-majors et beaucoup d'épaulettes. Ces bataillons formeroient ensuite; une légion par district, ce qui nous vaudroit encore, cinq à six cents état-majors, et cette hiérarchie aboutiroit sans doute à une armée par département, ce qui donneroit un produit de généraux égal à celui de l'almanach royal, et force aidesde-camp.

Citoyens! que va devenir la liberté avec tant de maîtres? Nous dira-t-on que ce n'en seront pas? Voyez ce qui se passe. On abolit la noblesse, et en voici une d'un genre bien plus terrible, car elle seroit légale. La défunte noblesse exerçoit une tyrannie de fait, il est vrai; mais quand on pou-

voit faire parler la loi, la loi prononçoit l'égalité; en seroit il de même avec ce peuple d'officiers? Eh! bon Dieu! les Français, ce peuple aimant et doux, est donc devenu bien méchant, qu'il faille tant de gens pour le régir et le contenir! Quoi! une compagnie de quarante hommes, officiers exceptés, auroit dans le royaume environ huit cent mille supérieurs? Et qu'on ne dise pas que l'officier de tel département ne seroit pas maître dans un aûtre. Reposez-vous sur les état-majors, sur leurs comités militaires, sur leurs conseils de guerre, pour être assurés que bientôt cette caste de gens à épaulettes auroit fait une coalition générale, pour établir la domination la plus monstrueuse dont les annales du monde nous paissent offrir l'exemple.

M. le commandant de bataillon du district seroit bientor un petit tyran, ramenant toutes les affaires à son comité militaire, courant d'un endroit à l'autre, étaler son importance dans les revues qu'il commanderoit. A la moindre expédition vous le verriez, troublant la tranquillité des citoyens, les arrachant de leurs foyers, faire une espèce de campagne pour arrêter un braconnier. A plus forte raison, le général du département se trouveroit à même de faire, dans le même sens, les plus belles choses du monde. La France entière ne seroit plus qu'un camp volant, et rien n'empêcheroit que pour les noces d'un aide-de-camp, Il n'y eût des fêtes militaires à déranger la moisson ou les vendanges de toute une contrée. Des loix, dira t on. Cela est vrai; mais on peut assurer que pour des corporations de cette espèce, les loix seront d'autant moins sacrées qu'elles seront plus utiles.

Les comités ont proposé de laisser en place les officiers de la garde nationale pendant quatre ans. Les comités veulent donc que la tyrannie d'une part, et la résistance de l'autre, tiennent perpé-

uellement la patrie dans un état de guerre et de lésolation?

Il n'est pas une seule bonne raison valable, pour aisser les officiers en place au delà de six mois.

La permanence dans les emplois, tant civils que militaires, est une des plus grandes causes du dépérissement de la liberté.

Il ne faut pas que le fonctionnaire s'accoutume trop à la prééminence et à la domination que ses concitoyens lui ont accordée.

Nous n'éprouvons déjà que trop dans la capitale combien il seroit dangereux de laisser plus long temps en place les officiers de la garde na-

tionale.

Il est temps que l'homme à épaulettes prenne le fusil et le porte un année au moins, avant

d'être apte à reprendre l'épaulette.

Vous avez vu, citoyens, avec quel art on a employé la séduction, pour que l'officier trouvat tant de charmes à commander, qu'il opposat une résistance marquée à sa destitution. Or, cette résistance ne peut se renforcer qu'en changeant de principes, qu'en se liant au parti des mal-intentionnés, qui voudroient tirer de la garde nationale un secours tout à fait opposé à son institution.

La garde nationale de Bordeaux change ses officiers tous les six mois. Voyez citoyens, quels sont les heureux fruits de cette mutation. La garde nationale de Bordeaux est l'une de celles du royaume qui a manifesté la vigueur la plus décidée, et

qui a le mieux servi la chose publique.

C'est en imitant cet exemple, citoyens, que vous déjourez les intrigans et les hypocrites, qui après avoir long-temps travaillé pour séduire ou égarer les chefs, pour apprendre à mal faire à ceux qu'ils ont pu gagner, seront obligés de recommencer leurs pratiques, et se retrouveront encore plus reculés que lorsqu'ils les avoient commencées.

Car les citoyens qui ont vu tel commandant; tel capitaine trop assidus à la table du général,

(ceci s'adresse directement aux Parisiens, et indirectement à tous les Français), qui ont vu que ces mêmes commandans et capitaines, etc. étoient précisément ceux qui appuyoient toutes les propositions insidieuses du général; précisément ceux que l'on voyoit à la tête de ces bruyantes visites faites au général; les citoyens, dis-je, qui ont vu, et fort bien vu cela, ne manqueront pas de donner les places d'officiers à de meilleurs patriotes, à des hommes plus fermes, moins vaniteux, moins intrigans; et c'est ainsi que la garde nationale parisienne soutenant la liberté, ne sera plus, en partie, à la disposition d'un état-major détestable.

Si vous laissiez vos officiers en place trop longtemps, soyez sûrs que petit à petit on en gagneroit la plus grande partie. Il est bien certain que dans un coup en grand vous refuseriez d'obéir. citovens, à ces officiers devenus traftres. Mais connoissez mieux vos ennemis; ce n'est point à ces grands coups que les aristocrates et les impartiaux voudroient vous mener. Leur dessein est d'usurper un grand pouvoir en détail, de s'assurer en détail d'un service aveugle, qui puisse aider à leurs menées au lieu de les éventer, de fatiguer le peuple par mille vexations particulières, dont on ne voit pas tout à coup les conséquences, de yous ravir vos ressources, vos droits pied à pied, de brouiller vos assemblées, de gêner vos élections, d'attaquer la liberté de la presse, de corrompre vos plaisirs, de vous circonvenir enfin en tout et par-tout, pour vous lier, vous endormir, vous rebuter et vous enchaîner. N'avez-vous pas vu, avec quelle adresse ils veulent vous faire entendre, à chaque atteinte portée à la loi, que c'est pour le plus grand bien, et pour un cas particulier? Comme le piége est toujours bien tendu, quand l'officier est gagné et qu'il commande, vous commencez par obéir; la discussion ensuite est ou tardive ou oubliée. Combien d'exemples n'en avez-vous pas? Arrêtez rrêtez le mal dans sa course, car vous perdriez de ur en jour cette liberté qui vous a coûté tant de sines et de sacrifices.

Nous avons dit plus haut qu'il étoit absolument écessaire que l'officier restat un an simple fulier après l'expiration de ses fonctions. Nous instons et prions les citoyens d'insister sur cette lause importante à insérer dans la loi. La frénuence des élections et la courte durée des ommissions d'officier seroient sans utilité, si les onctionnaires, tant civils que militaires, pouvoient être continués. Leur pouvoir actif ne seroit employé qu'à se faire des créatures pour être élus de nouveau; et plus un citoyen resteroit en place, plus il acquerroit des moyens de s'y perpétuer. D'où vient que le président de l'assemblée nationale, le premier homme de l'empire, n'a ni cour, ni flatteurs, tandis que le moindre valet du maire et le barbier du général reçoivent à la journée de l'encens et jusqu'à des placets? C'est que le pouvoir de ceux-ci est constant, c'est que le président de l'assemblée ne l'est que pour quinze. jours; s'il l'étoit pour un an, les ambassadeurs des couronnes l'étoufferoient de caresses.

Si le commandant de la garde parisienne n'étoit en fonctions que pour trois mois, le général la Fayette seroit-il le sultan de Paris? Soyez de bonne foi, citoyens, et répondez à cette question.

Nons irons absolument au but, et nous dirons que rien n'est plus inutile qu'un commandant général de la garde nationale. Ce seroit aux commandans de bataillon à remplir ce poste l'un après l'autre, au gré du sort, de trois mois en trois mois, en exceptant toujours ceux qui en auroient fait les fonctions; là où il n'y auroit qu'un bataillon, ce seroit aux capitaines.

C'est mal à propos que l'on viendroit nous citer les travaux de cette place et les talens qu'elle exige. Quand il ne faut qu'obéir, on a toujours assez de talent; quant à la manière d'obéir, un conseil

Nº. 72.

militaire, quel qu'il soit, vaut mieux que les plus grands talens d'un homme. D'ailleurs, lorsqu'un seul fait tout, ne s'expose ton pas à une dépendance funeste? Lorsqu'un seul pense, veut et agir,

que peuvent apprendre les autres?

En reprenent l'article de la nomination des ofciers, mous pensons bien qu'à moins de vouloir bouleverser l'empire, elle ne pourra être attribuée qu'aux assemblées primaires; c'est à elles sur tout que nous adressons ces réflexions. Nous les conjurons d'y faire la plus sérieuse attention. Elles sentent déjà par expérience que la trop longue permanence des officiers dans leurs places est l'une des principales vauses de nos malheurs, et des entraves apportées à l'exécution stricte de la loi.

Ensin, tout se réunit pour prouver qu'il seroit dangereux que la commission des officiers durat

plus de six mois.

Un officier qui le seroit pour quatre aus, ne s'accoutumeroit t-il pas à sa domination? Est-ce après quatre aus de commandement que vous le réduiriez à l'obéissance et au rang de fusilier?

Vous ne serez pas de distinction à cet égardentre les officiers. Les uns dertainement voudront durer autant que les autres il est des postes dont les sonctions sont très pénibles et entièrement assujettissantes. Alors, ou il arrivera qu'un officier perdra de vue son état dans la vie civile, ou il faudra choisir dans une classe particulière les officiers dont les sonctions demanderont une activité constante; voilà des privilégiés.

Nous avons dit, que le citoyen armé ne pouvoit en aucun cas être considéré que comme un citoyen actif. Il faut donc, d'après ce principe, que nous voyions disparoître de la société domestique ces uniformes nombreux, qui dénaturant la physionomie et bientôt le caractère du citoyen, ou si l'on s'obstine à le garder, que du moins il me puisse être perté hors le service sous des (343)

es graves (1). Eloignons du coin de nos foyers esprit despotique et tranchant attaché à cet t, que la loi n'eût jamais dû décréter; puisse econdo législature nous en délivrer à jamais. organisation de la garde nationale sera vicieuse, ans le service, dans la disposition des grades, s les loix de la subordination, dans la discie, on attaque les droits de citoyen actif, dans itoyen armé.

ur-tout, malheur à nous, si par la disposition loix de l'organisation dont il s'agit, il devet possible d'interpréter la nature des délits, manière qu'au gré d'une extension forcée, le yen se trouvat dans ses biens, dans sa vie, is son honneur et dans sa liberté, justiciable

is son honneur et dans sa liberté, justiciable jurisdictions militaires! Certes, ce seroit alors il faudroit déserter la patrie, et la livrer aux juisiteurs dont elle seroit bientôt couverte.

Ecartons donc, avec prudence et sermeté, tout qui tendroit à sormer des corporations tropépondérantes, ou bientôt le petit nombre opimeroit le grand. Point de bataillons, point de gions, point d'armée réunie, si ce n'est dans les casions seulement où la circonstance l'exigera. Serons nous mieux armés, plus braves pour partenir à une corporation magnifique? Restons acun dans notre soyer, dans notre lieu natal;, sous lès yeux de la municipalité et des chess ès amovibles que nous aurons choisis, faisons rvice à la chose publique. Quand il le saudra; courons nos voisins.

Si l'ennemi ose se présenter, envoyons nos plus lés volontaires dans les camps. Quand nous en irons le loisir, apprenons à marcher serrés et

<sup>(1)</sup> On peut assurer, sans crainte, que si les habits uniforme étoient supprimés, les citoyens ne scroient lus si désireux de dévenir officiers. C'est de l'épaunte qu'on est jaloux plus que du commandement.

à charger les armes; toute la science du fusilier se borne à cela.

Veut on faire de nous des tacticiens? Que ceux que leur génie pousse deviennent des Turenne; soyons les Spartiates des Termopiles dans un défilé, et Horatius Coclès sur un pont. Du reste, et encore une fois, laissons de côté ces légions, ces bataillons, et toutes les parades qui s'ensuivroient, et au lieu de marcher à droite et à gauche sans raison, et selon le caprice des doubles épaulettes, au lieu d'aller nous ennuyer à des fêtes commandées, préparons en nous mêmes, chacun chez nous, et à notre gré, après toutefois que nous aurons semé nos grains et cueilli nos moissons, ce qui est le plus important.

#### Duels.

Le duel entre MM. Lameth et Castries avoit alarmé tous les patriotes. On étoit indigné des périls que quelques spadassins aristocrates avoient l'ait courir à l'un des plus courageux défenseurs de la liberté; et dans le premier seu de cette vertueuse indignation, la municipalité, les sections et les bataillons de la garde nationale s'assemblèrent pour délibérer sur le danger où se trouvoit la chose publique.

Quelques citoyens, mieux intentionnés que bien instruits, crurent voir dans une loi sévère le moyen de briser le funeste préjugé des duels; ils s'écrièrent qu'il falloit punir exemplairement les duellistes; ils persuadèrent à leurs auditeurs prévenus d'adresser à cet effet une pétition à l'assemblée nationale. Aussi-tôt l'enthousiasme saisit toutes les têtes; on adopte le projet à la française, c'est à dire, sans examen; et le corps municipal, M. Beilly à la tête, vient lire à la barre du corps législatif l'arrêté suivant: « Le corps municipal, alarmé de la fréquence des combats

(345)

capitale, a arrêté qu'il seroit envoyé à l'asseme nationale une députation de douze membres, ir la supplier de rendre, le plus promptement ssible, contre les duels, une loi qui rappelle citoyens aux règles de la morale, et les prémisse à jamais contre les suggestions d'un senient incompatible avec le caractère d'un peuple re et bienfaisant ».

On ne sait pas trop quelle espèce de loi deinde ici la municipalité. Est-ce une loi qui note infamie les duellistes, ou bien qui les dévoue à chafaud? Dans l'une et l'autre hypothèse, nous pérons prouver que la municipalité a tort, et ie tout décret rendu contre le duel seroit absurde

t inexécutable (1).

Le duel est un usage particulier aux peuples e l'Europe; il a son origine dans la barbarie es siècles féodaux. C'est dans ces temps d'anarchie ue des hommes, qui ne connoissoient d'autre loi ue celle du plus fort, remettoient au sort d'un ombat la vengeance de leurs injures personnelles. Le combat servoit de jugement en toute matière, ivile ou criminelle, l'usage des tribunaux étoit inconnu; et dans toute espèce de différent, l'adresse ou la force des contendans décidoit de leur loyauté et de leur probité. On supposoit que

<sup>(1)</sup> Quelques sections de la capitale, et quelques bataillons de la garde nationale sont également venus à la barre de l'assemblée pour y réclamer une loi sévère contre les duels. Le bataillon de Bonne-Nouvelle a été plus loin; il a demandé que le corps législatif livrât à toute la séventé des loix l'agresseur de M. Lameth. Le zèle patriotique égare ces braves citoyens. Ils ne réfléchissent pas que la loi est égale pour les deux champions, et que si M. Castries étoit poursuivi, M. Lameth ne seroit pas à l'abri d'une procédure.

l'avantage du combat étoit toujours pour celui qui avoit raison.

Le duel étoit si fort en vogue, qu'on alloit jusqu'à décider, par ce moyen absurde et féroce, des matières de législation et de culte. L'empereur Othon I consulta les docteurs allemands, pour savoir si dans les successions en ligne directe la représentation auroit lieu. Les avis furent partagés. Pour décider la chose, on fit battre deux braves; et celui qui soutenoit la représentation ayant eu l'avantage, l'empereur ordonna que la représentation auroit lieu.

Alphonse VI, roi de Castille, voulut supprimer l'office mosarabique, pour y substituer celui de l'église romaine. Le clergé et la noblesse s'y opposèrent d'abord. Ensuite ils consentirent à ce que la chose fût décidée par le duel. On choisit deux champions, et celui qui se battit pour la lithurgie romaine l'ayant emporté sur son adversaire, celle-ci fut adoptée préférablement à l'au-

tro (1).

Un accusé pouvoit appeler en duel les témoins qui déposoient contre lui, et jusqu'au juge, qui souvent étoit forcé de rendre raison de sen juge-

ment dans un combat singulier.

Ce qui contribua sur tout à perpétuer les duels, ce fut l'autorisation de l'église. Les prêtres, qui se fourrent par-tout et qui tirent parti de tout, prélevoient un droit sur ceux qui alloient se battre; ils bénissoient leurs armes, ils disoient la messe du combat, appelée par les historiens du temps, missa pro duello.

<sup>(1)</sup> Avant l'épreuve du duel, on avoit en reçours à celle du seu. On jeta dans un hrasier les deux missels, dans l'espérance que Dieu conserveroit celui qui lui seroit plaisir. Mais la divinité resusa d'être de la partie, et les deux saints volumes surent grillés.

Cependant à mesure que l'Europe se civilisa les décisions par le duel devinrent moins fréquentes, on ne les ordonna que dans les cas où les preuves étoient absolument insuffisantes pour condamner un accusé. En France il ne fut bientôt plus permis de se battre que par un arrêt du parlement. On discutoit froidement dans les cours de justice, si l'on devoit ordonner dans telle

ou telle cause le combat singulier.

Les établissemens de Saint-Louis diminuèrent singulièrement l'horrible jurispradence des duels : ce prince, qui rendoit lui-même la justice, dé-, fendit, non pas les duels, mais les jugemens qui les ordonnoient. Malheureusement des loix aussi sages ne pouvoient avoir d'exécution que dans les terres du domaine royal. Les hauts barons, les aristocrates féodaux, qui étoient maîtres chez eux, refusèrent de les adopter; ils continuèrent de protéger le duel, et lorsque, par la jurisprudence des appels, leurs vassaux forent obligés de se conformer aux jugemens des cours royales, ils se maintinrent eux dans l'usage de décider leurs querelles le fer à la main. Ils auroient craint de passer pour des vilains s'ils s'étoient soumis à l'in-Auence des loix.

Ainsi la féroce manie du duel se perpétua avec les chaînes de la féodalité; depuis le propriétaire du donjon jusqu'au possesseur de la plus petite girouette, tous se faisoient justice par le combat singulier; et lorsque l'invention des troupes réglées eut répandu l'esprit militaire, les duels n'en der

vinrent que plus fréquens.

Sous Louis XIII et Louis XIV la fureur des combats singuliers fut portée à son comble. Mais vers l'époque de la régence, elle commença à s'adoucir; et sous Louis XV, et au commencement du règne actuel, le bourgeois ne se battoit plus, et les militaires ne tiroient l'épée que pour le jeu, pour des passe-droits, et pour n'être pas forcés de quitter le service. Si depuis la révolu-

tion elle a paru se ranimer, c'est à l'uniforme qu'il faut s'en prendre, et à l'esprit des troupes

de ligne qu'on a inculqué aux bourgeois.

Vous voyez, citoyens, d'après ce que nous vanons de dire, que l'affreux usage des duels faisoit tellement partie des mœurs des Français, qu'il s'est mêlé à la jurisprudence des tribunaux, lors de leur première formation, et qu'il a survécu a ces mêmes tribunaux, lorsque les juges ont refusé de l'admettre. C'est de l'opinion que les duels tireat. Toute leur force; c'est donc en attaquant l'opinion et en la changeant qu'il est possible de les détruire.

Ne croyez pas que des loix puissent changer l'opinion. C'est au contraire l'opinion qui change et détruit les loix. Il faut, dit Montesquieu, réformer par les loix ce qui est établi par des loix, et changer par les mœurs ce qui est établi par les mœurs. Ainsi, tout ce qui a trait aux mœurs d'une nation n'est point soumis à la loi.

La loi a sa mesure de force, comparée à celle des vices qu'elle réprime. Si la résistance est telle que cette loi soit insuffisante, il vaut encore mieux laisser subsister le désordre : y pourvoir et le prévenir par des loix qui ne sont point observées, c'est moins remédier au mal qu'avilir la loi.

Supposons en effet qu'on porte une loi pour empêcher les duels (1); quelle sera la peine de

<sup>(1)</sup> Bien entendu que cette loi seroit générale et non point bornée aux seuls représentans de la nation, comme l'ont dit quelques écrivains ignorans. Ils ne veulent pas que les députés se battent, parce que, disentils, ils sont inviolables : inviolables! Et tous les citoyens ne le sont-ils pas, inviolables? Il est bon de dire à propos de cette prétendue inviolabilité, que le décret qui l'a prononcée, n'étoit qu'une loi de circonstance, rendue pour mettre les députés à l'abri des entreprises arbitraires du pouvoir exécutif. Dans les actions ordinaires de la vie, un député n'est pas plus inviolable qu'un

son infraction? Sera-ce l'infamie? Mais l'infamie, comme l'honneur, n'est point de la compétence des législateurs. Si ceux-ci se méloient de déclarer un homme infame pour s'être battu en duel, il pourroit très-bien se faire que l'opinion publique annullat ce décret. Et si le peuple s'obstine à penser qu'un homme est poltron pour avoir refusé de se battre, tous les décrets du monde auront beau le déclarer brave, il n'en sera pas moins déshonoré.

Sera-ce la peine de mort? Mais toute peine qui n'est pas proportionnée au délit est injuste; et celle que vous proposez n'établit aucune différence entre le duel et l'assissinat. La peine de mort décernée contre les duellistes seroit de la dernière atrocité, puisqu'elle puniroit un homme d'avoir craint le déshonneur et l'infainie, d'avoir mis dans la halance l'opinion et la loi.

D'ailleurs, l'expérience ne vous apprend elle pas que les loix les plus sévères, rendues contre les duels, n'ont fait qu'en accroître la fureur? Parcourez les ordonnances de vos rois, celles mêmes qui ont été rendues sur les doléances de vos étatsgénéraux. Partout la prohibition du duel y est tracée en caractères de sang.

L'ordonnance de Blois défend les duels sous peine de la vie; elle prononce qu'il ne sera expédié aucunes lettres de grace aux duellistes. HenrilV, Louis XIII et Louis XIV renouvelèrent les loix contre les duels, et sous les mêmes peines. En bien! jamais il n'y eut peut-être autant de duels que sous ces trois règnes; jamais les loix les plus sanguinaires ne furent plus impuissantes et plus

autre citoyen; comme tous il est soumis à la loi. Français! si vous avez la sottise de regarder vos députés comme des dieux, vous redeviendrez bientôt esclaves.

ouvertement violées (1). Ce fut alors qu'on vit le fameux comte de Boutteville aller se battre en plein midi sur la place Royale, et lendem in, sans se déconcerter, passer de la victoire à l'échafaud.

Et non seulement vos loix les plus sévères contre les duellistes seront méprisées et foulées aux pieds, mais encore elles seront inexécutables. Car pour qu'il y ait lieu à poursuivre le délit, il faut une plainte; or, qui est-ce qui se plaindra, lorsque las deux champions seront également coupables, lorsque tous deux seront infracteurs de la loi?

Mais, direz-vous, l'accusateur public? Je le veux. Alors où trouverez-vous des témoins pour constater le délit? On ne se bet pas dans les lieux fréquentés, et ceux qu'on choisit pour être les juges et les spectateurs du combat, sont des amis à qui l'honneur fait un devoir de ne rien révéler. Donnerez-vous, comme quelques uns le prétendent, une prime d'encouragement aux témoins? Alors c'est inviter au crime, à la trahison, au faux témoignage; c'est encourager tous les forfaits.

Laissez donc, et vous ferez mieux, laissez à l'opinion publique, le soin de faire justice des duels et des duellistes. La liberté de tout dire et de tout écrire, produira bien plus d'effet que toutes vos loix. Renoncez à vos épaulettes, à vos dragones, à vos habits bleus-de-roi. Oubliez cet esprit militaire, bon tout au plus sous le règne du despotisme, et très-dangereux pour la liberté; bientôt les duels cesseront tout-à-fait comme une institution barbare, qui ne doit pas survivre à la destruction de la féodalité et de l'aristocratie. Déjà les écrivains patriotes ont attaqué ce préjugé avec

<sup>(1)</sup> Sous Louis XIII, les duels étoient tellement fréquens, que la première nouvelle qu'on se demandoit le matin étoit : Qui est-ce qui se battie hier? Et l'après-diner : Savez-vous qui s'est battu ce matin?

(351)

elque succès; déjà le cri public a improuvé les els de MM. Barnave et Lameth; déjà quelques mmes célèbres par leur courage, par leur atchement aux vrais principes, ont eu la braure de refuser des cartels, et ils ont été loués r tous les honnêtes gens. Citoyens! vous n'aves us qu'un pas à faire pour arriver au but; ne oyez plus que le spadassinage tienne lieu de proté j de loyauté, en un mot, de toutes les vers; n'accordez plus votre estime qu'au genre d'hésisme qui sera utile à la patrie, et vous verrez u'on ne se battra plus que pour la cause de la berté (1).

## Affaire d'Avignon.

Le peuple avignomais gémissoit depuis longtemps sous le joug du pontife romain. Livré au despotisme d'un vice-légat, dévoré par une nuée d'Italiens intrigans qui venoient s'engraisser de sa substance, opprimé par une administration municipale organisée aristocratiquement, il a levé les yeux vers la constitution française. Son premier pas, pour se soustraire à l'oppression, a été de rédiger des doléances adressées à la cour de Rome pour obtenir le redressement de ses griefs. Ces écrits patriotiques démasquoient courageusement tous les abus, et frappoient sans ménage-

<sup>(1)</sup> La compagnie des chasseurs du bataillon Sainte-Marguerite vient de trouver un hon moyen d'empêcher les duels entre les députés. Elle a arrêté que tout chasseur se porteroit à son tour vers le lieu des séances de l'assemblée nationale; qu'il regarderoit comme personnelle toute querelle suscitée aux députés patriotes, et qu'il les défendroit jusqu'à la dernière goutte de son sang. Si toute la garde nationale parisienne, si toutes les sociétés de patriotes prennent un pareil engagement, bientôt nous verrons les spadassins un peu plus modestes, bientôt ils n'oseront plus se montrer.

ment sur les gens en place qui en profitoient: comme de raison ils sont restés sans réponse.

Alors le peuple se soulève, s'empare des portes de la ville, et déloge les commis. Le vicelégat veut employer la force pour soumettre les citoyens; il fait emprisonner les défenseurs de la liberté. Le peuple ne contient plus son indignation; il menace le vice - légat, qui, devenu plus

prudent, fait relacher les prisonniers.

Les demandes de convocation des états généraux se renouvellent, le pape continue de les refuser; et les Avignonais, fatigués de l'anarchia où ils vivent, adoptent la constitution française par une délibération du 14 mars dernier, renouvelée et confirmée par une autre du 5 avril suivant. Une nouvelle municipalité s'organise selon les formes prescrites par l'assemblée nationale de France.

Cependant le pape casse, par un bref du 21 août, tout ce qui s'est fait au mépris de sa prétendue autorité. Le bref est conspué; la cour romaine envoie une espèce de ministre pour le protéger; on refuse au sieur Celestini l'entrée de la ville. C'est dans ces circonstances que l'aristoeratie crut trouver le moment favorable à sa'résurrection: les satellites du pape, les agens du gouvernement ultramontain s'emparèrent de l'hôtel de ville; ils se jettent sur les patriotes, et, sans leur valeur et leur prudence, ils les auroient infailliblement égorgés. Les Avignonais sé déclarent indépendans; ils ne veulent plus reconnoître un souverain qui leur refuse justice, et demandent leur réunion à la France. L'assemblée nationale doit-elle accepter cette réunion? C'est ce qu'il s'agit d'examiner.

On dit que Jeanne, reine de Naples, pressée par les importunités du pape Clément VI, lui vendit le comté d'Avignon moyennant une somme de 80,000 florins. Cet argent ne fut jamais payé à la jeune reine; elle reçoit pour prix de la vente

assassiner pour épouser le prince Louis de rente. Devenue majeure, Jeanne protesta contre to vente, ainsi que contre tous les actes qu'elle it feits en minorité contre l'intérêt de ses sus. Elle déclare dans sa protestation: Qu'entrafe par le malheur des temps, vaincue par l'im-retanité, abusée par des astuces, succombans à fragilité de son sexe, à la foiblesse de son âge; le est contrevenue aux loix les plus sacrées des titions; elle révoque toutes les alienations dont le s'est rendue coupable, à quel titre et en fa-

sur de quiconque elles ont été faites.

Ainsi la vente faite par la reine de Naples est' : titre en vertu duquel Avignon a passé sous la omination pontificale. Il y a eu depuis plusieurs raités entre le pape et les rois de France, au ujet du territoire Avignonais; mais que nous imortent ces traités? Les rois peuvent-ils vendre es peuples comme un troupeau de moutons? Lesconventions qu'ils font à ce sujet ressemblent à elles des brigands qui partagent les dépouilles l'autrui. Avignon forme un peuple séparé qui n'appartient ni au pape 'ni au roi de France, il s'appartient à lui même. Tout le monde convient que la souveraineté réside dans le corps d'une nation; la France a fait à ce sujet sa profession de foi, et elle ne peut plus en revenir. Il n'est plus douteux aujourd'hui que les mandataires, que les délégués d'une nation, ne sont que de frêles reseaux qu'elle peut briser ou changer à son gré; il n'est plus douteux que tout peuple vivant sous un gouvernement quelconque, peut le changer à volonté : lui seul peut juger des moyens à employer pour arriver au bonheur que peut procurer l'ordre social.

Ces principes sont si clairs, si évidens, que les aristocrates et les ministériels n'ont pas osé les combattre directement. Ils conviennent bien qu'un peuple réuni en corps de nation a le droit de

changer son gouvernement; mais, disent-ils, une section d'un grand empire peut-elle se soustraire à une grande association formée pour l'intérêt de tous? peut elle, sans le consentement de cette association; se soustraire aux loix qu'elle a adoptées? Non sans doute; mais cette objection n'est pas applicable au peuple avignonais; jamais il n'a fait partie d'une association libre, jamais il ne s'est réuni aux provinces ultramontaines, pour vivre avec elles sous la domination oppressive du prêtre de Rome; la seule chaîne qui l'unissoit à lui étoit celle de l'esolavage; aujourd'hui il est enforce pour la briser, la nature lui donne le droit de le faire; son insurrection est légitime, il résiste à l'oppression, il recouvre sa liberté.

Le premier usage qu'il en fait est un hommage aux principes de la constitution française. Il sollicite à grands cris sa réunion aux 83 départemens. Son vœu, quoi qu'on en dise, est prononcé de la manière la plus solennelle. Les gardes avignonaises, au nombre de 12 compagnies, ont prononcé à la face du ciel, sur le rocher de Dom, le serment de ne jamais appartenir qu'à la France. Ce serment a été répété par tout le peuple assemblé, qui a fait retentir les airs des mots de vive le roi,

VIVE LA NATION FRANÇAISE.

Le 26 octobre, les districts se sont assemblés de nouveau; ils ont renouvelé à l'unanimité le vœu de réunion au peuple français. Ce vœu est donc prononcé de la manière la plus légale, la moins équivoque et la plus authentique. Lorsque les Américains ont secoué le joug de l'Angletcrre, lorsque nous avons protégé leur indépendance, ils étoient bien éloignés de réunir une volonté aussi générale et aussi constante.

A présent, l'assemblée nationale doit-elle accepter l'offre des Avignonais? Sans parler des convenances du territoire enclavé dans le nôtre, qui, à vrai dire, sont d'une très petite importance polie, mille raisons, toutes très sérieuses, doivent rminer le corps législatif à accéder à la pétides Avignonais. Si l'on ne s'empare pas d'A-1011, on conserve dans cette ville un foyer de tre-révolution, qui tôt ou tard sera funeste aux ires de France. Les aristocrates du Comtat lessain ne pardonneront jamais aux patriotes gnonais de s'être soustraits à la domination raine, et d'avoir les promiers arboré l'étendard la liberté. Déjà ils se préparent à allumer le mbéau de la discorde civile; on amoncèle les nes dans tous les arsenaux, et les mécontens nçais vont tramer avec ceux du Comtat les aspirations qui doivent éclater dans le royaume. s mouvemens qui ont en lieu dans cette contrée y a quelques mois, les principes factieux qui ament la prétendue assemblée représentative de irpentras, tout nous avertit de prendre toutes s précautions possibles pour éloigner de la France mirible malheur d'une guerre intestine.

L'assemblée nationale, malgré sa foiblesse, a ien senti la nécessité de s'assurer d'Avignon, uisqu'elle vient de décréter qu'on y enverioit des coupes, pour protéger les établissemens français ui se trouvent dans cette ville, et y rétablir l'ordre e concert avec les officiers municipaux. Cet envoi e troupes, sans la participation du pape, est cerainement un acte de souveraineté; c'est le préde de la réunion tant désirée, et qui tôt ou tard ura lieu par la force des circonstances, et malgré es aristocrates et les demi patriotes de l'assemblée

ationale.

# Faits à l'appui de noire assertion sur les municipalités.

Lorsque nous avons dénoncé dans notre n°. 70, le complot politique formé contre la liberté, dans le projet de réduire les districts, les municipalités et les tribunaux à un plus petit nombre, afin de concentrer le pouvoir, et pour le remettre plus facilement entre les mains d'un seul; nous nous attendions bien à voir sous peu de temps la première ébauche de cette opération désastreuse. Notre attente a été remplie trop tôt, sans doute, si nous considérons le malheur de la chose publique, que nous voyons évidemment en proie aux conspirations sourdes et subtiles de nos ennemis; mais fort à propos si nous devons regarder comme un bonheur que les traîtres ne puissent, contre la patrie, ourdir aucune trame qui ne soit révélée et détruite par la force des choses, et la réaction inévitable de cette même liberté, que tant de gens yeulent étouffer dans son berceau.

Nous prions les citoyens, de relire l'article de notre no. 70, page 224; ils y verront mot à mot ce qui vient de se passer dans les départemens de

la Sarthe, de l'Ain et du War.

Le sieur Mortier, procureur-syndic du département de la Sarthe, vient de jeter le trouble et la discorde dans ce département, en s'y portant le moteur du projet de réduction que nous avons dénoncé. Il a, ainsi que nous l'avions présumé, pris le prétexte d'une économie apparente pour faire réussir ce détestable projet dont il étoit et est encore l'apôtre délégué par les conspirateurs du centre, c'est-à-dire, par la cour, les ministres, complices et adhérens. Le sieur Mortier, pour hâter son opération, s'est adressé au directoire de son département, qui en a référé à la session du conseil. Nonobstant cela, ce procureur-syndic, de son autorité privée, a envoyé à toute bride, par des cavaliers de maréchaussée, à toutes les municipalités du département, et à deux reprises, une lettre circulaire, dont le conțenu perfide et fallacieux tend à forcer la main aux municipalités pour les faire consentir à la réduction dont il est le seul vrai promoteur. Quelques municipalités ont adhéré sans réflexion; mais elles n'ont pas tardé à réclamer hautement contre leur adhésion. A peine le plan la conspiration du sieur Mortier ont ils été bien nous dans le département de la Sarthe, qu'à tonnement le plus profond ont succédé la sub-rision, l'alarme et le bouleversement de toutes a affaires. Il faudra du temps pour calmer les aintes et l'effervescence qu'ont produites les meées du procureur-syndic. La confiance publique st encore une sois ébranlée dans ca pays.

Le sieur Mortier n'a rien négligé pour bien servir es patrons et leurs projéts: il a tout émployé, et vec une célérité qui dénote assez combien il avoit a compter sur le résultat de son opération, et quels appuis il sentoit derrière lui pour le garantir des

suites de son entreprise.

Le sieur Mortier a poussé la prévarication junqu'à envoyer des formules d'adhésion dans les campagnes, par ses émissaires. Cet homme est absolument dans le chémin de nos corrompus. Après avoir calculé le mal qu'il veut faire, il prend la méthode, aussi aisée qu'impudente, d'attribuer ce mal aux corporations qu'il veut détruire.

Les habitans des départemens de la Sarthe, de l'Ain et du War, alarmés de la conspiration qui les a subitement assaillis, sont venus à la hâte se présenter à l'assemblée nationale; leur cri a été si terrible, leur resentiment si profond, et leurs raisons si pressantes, que l'assemblée a rendu le décret suivant:

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, considérant que les justiciables et les administrés des districts des départemens de l'Ain, de la Sarthe et du War n'ont pas émis leur vou pour la suppression demandée de leurs districts respectifs;

« Décrète qu'il n'y a lieu à délibérer sur les pétitions des administrateurs de ces départemens.

« Se réserve l'assemblée nationale de régler, dans un décret particulier, par quels organes et dans quelle forme les administrés et justiciables qui demanderoient la réduction de leurs districts,

N°. 72.

pourront manifester leur vou et le présenter aux législatures suivantes.

Section de la Fontaine de Grenelle.

Chezun peuple enthousiaste, la stupide idolátrice pour des hommes en place s'inocule avec la plus grande: facilité. Quand on est las de se prosterner devant les chefs, on se met à adorer les subalternes.

Qui aureit cru que M. de Gouvion seroit devena l'objet du oulte des sections de Paris? Celle de la Fontaine de Grenelle; alarmée de la démission feinte: du major général de l'armée parisienne, vient de consigner ses craintes dans un arrêté où le rédacteur; qui sans doute est un homme à épanisites, représente cette démission comme un

désastre et un malheur public.

Il prétend que la permanence des officiers généraux de l'armée, tient essentiellement à la conservation de l'état; que sans cela la constitution ne s'acheveroit pas; que la démission de M. Gouvion est aussi impossible à proposer qu'à recevoir; enfin, il ajoute, que la section rend M. Gouvion responsable des troubles et des événemens qui pourroient suivre sa retraite. La retraite de M. Gouvion causer des troubles? risum teneatis amiéi.

Si le faiseur de l'arrêté de la section de la Fontaine de Grenelle avoit la moindre idée d'un gouvernement libre, il saussit qu'il n'y a pas de liberté où on oroit qu'il n'y a qu'un seul officier capable de commander, où l'on croit que la permanence de cet officier dans son grade tient à la constitution et au salut de l'empire. Grand Dieu! quel seroit donc le sort de cette constitution, achetée si ther, s'il dépendoit slu patriotisme d'un seul komme!

Au reste, M. Gouvion a très-bien saisi le sens de l'arrêté; il veut que la constitution s'achève, at il a repris sa place. Nous ignorons quel motif il aveit pour la quitter; mais si c'étoit délicatesse (359)

sa part, s'il souffroit impatiemment la conduite nti-oivique du commandant-général, il devoit se etirer dès qu'il a reçu des ordres contraires à la berté; il devoit se retirer lors du siège de la naison de Marat, ou bien lorsqu'il a vu distriuer l'invitation faite aux gardes citoyennes d'arêter les colporteurs, et de déchirer les écrits natriotiques, etc.

On vient d'arrêter des embaucheurs qui enrôloient pour l'armée du ci-devant prince de Condé. C'est sous les yeux du vigilant la Fayette que toutes ces conspirations se trement. Un officier d'artillerie avoit chargé plusieurs racoleurs de séduire les soldats de la troupe du centre. On leur donnoit jusqu'à 20 louis d'engagement, et plusieurs ont pris parti. Dans le nombre de ceux qu'on cherchoit à enrôler, s'est trouvé un patriote, qui est allé dénoncer le fuit au commandant-général. On a refusé d'ajouter foi à sa dénonciation: heureusement, il ne s'est pas rebuté. Rendu à sa caserne, il a proposé à quelques camarades de se présenter avec lui chez l'un des racoleurs, qui leur a compté les sommes accoutumées. Tous alors se sont rendus chez le général, en lui montrant l'or qu'ils avoient reçu. Les racoleurs et l'officier d'artillerie ont été enlevés (1).

Du choix des nouveaux ministres.

Le roi, ou plutôt la cour, disent les citoyens ombrageux, vient de se déclarer tout populaire dans le remplacement de ses ministres. M. Duportail, M. de Fleurieu aux départemens de la marine et de la guerre; M. Pastoret au lieu et

<sup>(1)</sup> On publie que les racoleurs et les embaucheurs dont il s'agit n'enrôloient point pour l'armée du prince de Condé, mais pour le Brabant. Le Brabant est l'excuse banale de tous les enrôleurs, de tous les faiseurs de projets contre révolutionnaires.

plus étonnantés. Nos neveux ne liront pas sans une surprise mélée d'indignation ce décret rendu dans un siècle de lumières par les représentans d'une grande nation.

« Aucun acte du corps législatif ne pourra être considéré comme loi... s'il n'est sanctionné par le monarque... le roi peut refuser son consentement aux actes du corps législatif... ce refus ne sera que suspensif».

En sorte qu'un seul individu, pour l'ordinaire le plus mince de tous les individus de l'Empire, peut, en prononçant ces quatre lettres vete, frapper de nullité, pendant quatre ou six ans, une loi, l'expression de la

volonté de 25 millions d'hommes l

Le corps législatif, qui a décrété cette monstruosité constitutionnelle, avoit reconnu précisément le contraire dans sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen; car la volonté générale, dont la loi est l'expression; n'est autre chose que le oui et le non, ou en d'autres termes la sanction et le veto, dont l'assemblée nationale a dépouillé la nation pour en revêtir le roi.

Cette loi constitutionnelle en a-t-elle bien tous les caractères? Pour cette fois du moins, il convenoir, ce semble, de requérir l'expression directe de la vo-lonté générale. Le silence de la nation, qui n'a point été consultée, ne doit pas être regardé comme un con-

sentement tacite.

Hélas ! semblable en tout au sculpteur de la fable, le bon peuple a fléchi le genou devant son propre ouvrage, et tremblant lui-même devant le pouvoir dont il a investi ses délégués, on diroit qu'il n'existe politiquement que sous le bon plaisir et au gré de ceux-là mêmes qui les premiers lui sont redevables de leur exis-

tence politique.

Mais il est toujours temps pour le peuple de rentrer dans ses droits; on ne prescrit pas contre eux : après plusieurs siècles de léthargie, il s'est réveillé et a brisé les chaînes qu'on lui avoit imposées pendant son sommeil; s'il se rendormoit encore, et si l'on profitoit de ce nouvel assoupissement pour le remettre aux fers et lui enlever sa souveraineté, le peuple n'en perdroit pas pour cela son caractère de souverain; et en r'ouvrant les yeux, indigné de l'outrage qu'on lui auroit fait, le moins qu'il pourroit se permettre seroit de retirer son bras et sa confiance à ses commettans, et de tracer un cercle étroit à leurs successeuts.

En accordant au prince le veto et la sanction, nos résentans auroient-ils eu l'intention de se ménager e force de plus pour se constituer souverains eux-mes à l'ombre d'une puissance qui en a tant imposé iqu'à ce moment à la multitude? En effet, le veto la sanction, dans les mains du pouvoir exécutif, seient deux leviers moins redoutables pour l'assemblée itionale qu'entre les mains du peuple qui réunit tous pouvoirs, et qui les délègue ou les enlève à qui et omme il lui plaît. Ah! ce mot échappé d'une bouche inistérielle se réaliseroit-il? « Courrons-nous le risque avoir douze cents et un maîtres »?

Au reste, le tort de l'assemblée nationale en déférant u roi la sanction et le veto, qui n'appartiennent qu'à a nation, quoique le plus grave possible par ses suites, le l'est pas autant en lui-même : l'assemblée dès-lors voit peut-être déjà conçu le plan qu'elle a manifesté tout haut depuis par l'organe de l'aîné des Mirabeau, de rompre ses lisières et de décliner la suprême jurisdiction du peuple. Dans ce cas, c'étoit une espèce de frein qu'elle se dennoit, ou plutôt elle vouloit avoir l'air d'en recevoir, pour se mêttre à l'abri des reproches qu'elle

ne pouvoit évitor tôt ou tard.

Bonne nation! on te croit l'habitude du joug, et l'on pense que tu ne peux t'en passer. Tu as secoué celui d'un seul. On espère pouvoir te rattacher sous un autre plus légitime en apparence, mais non moins lourd: il n'en sera rien. Aussi fière que généreuse, aussi jalouse de ta souveraineté que de ton indépendance, il suffira de te remettre sous les yeux les vrais principes.

Vingt-eing millions d'hommes ayant contracté les nœuds d'une seule et même société politique, ne peuvent y marcher tous ensemble de front et sur la même ligne, ne peuvent non plus parler tous à la fois, quoiqu'ils aient

tous un droit égal à la parole.

Pour parvenis à sentendre, et pour recueillir toutes les voloutes partielles, afin d'en composer la volonts générale, ils se sont avisés de charger plusieurs d'entre eux de porter, la parole pour tous, et de réduire en loix universelles leurs vœux individuels. Ces vœux sont exprimés de différentes manières. Tantôt le peuple maniteste ses intentions dans des cahiers; tantôt il se contente d'émettre son vouloir par la tradition; et c'est ce qu'on appelle l'opinion publique.

Le devoir des députés est de jeter les yeux sur les cahiers, de fréter l'oreille à l'opinion publiqué, autre mandat bien plus impératif que les instructions écrites, lesquelles ne suivent point la marche rapide des événemens, et de délibérer sur ce qu'ils ont lu, sur ce qu'ils ont entendu; puis de rédiger en conséquence, des décrets, qui ne peuvent être considérés que comme des projets de loix, que le peuple, dans ses assemblées primaires, frappera de son vete, ou honorera de sa sanction.

L'assemblée nationale est comme un atelier de sculpture, où plusieurs artistes intelligens et laborieux dégrossissent les blocs de marbre, auxquels le ciseau créateur de l'homme de génie doit donner l'existence.

Et pour achever de rendre, pour ainsi dire palpable cette théorie de la sanction et du veto national, par une autre comparaison, dont la justesse n'échappera non plus à personne, disons que le peuple jaloux de son indépendance et de sa souveraineté, ne doit laisser à son roi d'autres fonctions, d'autres devoirs que ceux attribués au roi des hérauts d'armes, lequel attend respectueusement, sur le seuil du palais législatif, les décrets à mesure qu'ils sont délibérés, pour les proclamer (1) après les avoir fait légaliser par le peuple.

Cest

<sup>(1)</sup> Les patriotes ont sans donte été frappés de cette petite affectation du typographe du roi, quand il compose le titre des lettres-patentes données sur décrets de l'assemblée nationale : l'imprimeur du Louvre choisit ce qu'il a de plus gros en caractères pour ces mois, leurespatentes, et ce qu'il a de plus petit pour ces autres mots, décrets de l'assemblée nationale : l'inverse, ce semble, seroit plus convenable; il faudroit réserver les majuscules podr l'assemblée nationale, et n'employer les minuscules que pour la sanction et le nom du roi. Si l'on ne prend garde à cette petite supercherie, digne au reste de ceux qui l'employent et de ceux qui l'autorisent, bientôt sans donte on fera disparoître tout-à-fait le nom de la nation. on le masquera tout entier sous celui du roi, en sorte que ce seroit comme jadis : le roi seroit compté pour tout, le peuple pour rien; la nation cachée derrière le roi ne joueroit plus qu'un rôle secondaire et subalterne. Qu'on ne traité pas cette remarque de minutiense. Il

est trop accorder, que de consentr à voir dans l'asniée mationale la tête de la mation, et d'ajouter que
ni en est le bras. Le monarque et les députés n'en
que les représentans, mais de même que dans
rarchite de l'église, le pape, qui s'intitule vicaire du
st, n'a pas encore osé se dire le Christ lui-même, le
et l'assemblée nationale ne peuvent non plus s'attriles droits effectifs du souverain qu'ils ne font que
ésenter: L'ombre n'est pas tout-à-fait le corps, dont
n'offre que le profit.
lalheur: à un peuple chez lequel il n'y a pas unité de

lalheur à un peuple chez lequel il n'y a pas unité de sance! malheur à un peuple qui partage sa souveeté, et qui souffre dans son sein deux pouvoirs égaux force au sien! malheur à une nation qui se laisse pser par ceux qu'elle charge de la représenter, et qui foiblesse de céder des portions de son autorité suprême it elle ne doit communiquer que des émanations. Malir à elle, si elle se lasse de régner, et s'endort sur la

de ses-mandataires.

On craint la rivalité des deux pouvoirs législatif et cutif. Vraiment le peuple auroit grande raison d'aphender d'être froissé et moulu entre ces deux corps aux, entre des deux rouages, pour pou qu'ils s'engralssent mal, s'il se désaisissoit des deux principanx attrits de sa souveraineré, le veto et la sanction, s'il ne pordonnoit pas les deux pouvoirs représentatifs de sa ce es de sa souveraineté à sa volonté suprême et touirs active. Il faut que le peuple réalise ce qu'on nous conte de Dieu; il faut que son action se fasse sentir ns intervalle; il faut que le pouple soit présent parut. On ne compose point, on ne temporise point avec i; lui seul est maître; et lui seul a droit d'être absolu arbitraire; il n'a point de compte à rendre, point ordre à recevoir; le bon droit est toujours de son côté: ox populi, vox Dei: ce proverbe latin exprime un grand

un prendre garde à tout avec le pouvoir éxecutif, dont unique étude a pour but de regagner pied à pied le rrain qu'il a perdu. Exigenas donc que le typographe u roi, en tête de toutes les proclamations et lettresatentes, place en double cour ces deux mots : décret ational.

4

sens, une grande vérité, que l'expérience n'a pas encore démentie. La justice naturelle se trouve toujours au milieu d'un grand concours d'hommes livrés à eux-mêmes. Une multitude d'hommes abandonnés à eux-mêmes rencontre toujours ces principes éternels d'équité que ne trouve pas toujours l'élite d'une nation assemblée par représentans. Presque toutes les insurrections subites et non méditées portent un caractère de raison qui justine les excès qui en sont inséparables. Et quel peuple est plus digne que la nation française d'exercer par luimême la sanction et le veto? La journée du 14 juillet est le moins équivoque de tous les titres. Quelles que puissent être les suites d'un soulèvement général, quand toute une ville n'a qu'un seul cri, quand tout un peuple n'a qu'un seul mouvement bien déterminé; quand il y a unité dans l'insurrection, la bonne cause est toujours celle du peuple; le peuple a toujours raison; il est tout à la fois sa partie et son juge. La justice est toujours où se trouve la volonté générale. Une cité telle que Paris ne s'ébranle qu'en conséquence d'une raison suprême qui fait taire toutes les loix. Toute considération particulière cesse devant la détermination subite d'un grand peuple qui n'est point divisé en deux ou plusieurs factions égales en force. Toute une grande ville qui se soulève en même temps, exerce sur elle-même la grande magistrature de laquelle on n'appelle point. Il n'y avoit qu'un vœu le 14 juillet; et ce vœu, depuis plusieurs semaines, étoit dans tous les cœurs, présent à toutes les pensées. Malédiction à ceux qui n'ont pas voulu reconnoître alors, et qui persistent encore à décliner la souveraineté du peuple, et ce grand vew absolu que la nation française jeta sur les priviléges, sur la distinction des ordres, sur tous les attentats commis trop long-temps, et trop long-temps impunis, contre 24 millions d'hommes! Malédiction à ceux qui dénient le droit de sanction à un grand peuple qui a su l'exercer avec tant d'énergie et de sagesse, dans un temps où il manquoit encore des lumières indispensables aux hommes en société qui se proposent de se gouverner eux-mêmes.

Le peuple (ou la nation) est le seul législateur suprême; à lui seul appartient de s'imposer des loix, ou tout au moins de sanctionner celles qu'il permet qu'on lui impose. Les arrêtés de l'assemblée nationale, qu'elle qualifie de décrets, ne sont que le canevas des arrêts du peuple, tous définitifs et sans appel: le législateur seul, assemblé tout entier, peut les modifier, et changer ou détruire son propre ouvrage. Ces principes sont d'autant plus précieux à rappeler, que les plus grands maux découlent nécessairement de leur transgression.

Telle est donc toute la hiérarchie politique, pouvoir exécutif soumis au législatif; et ces deux pouvoirs à la

volonté générale du peuple.

Bonne nation! le complément de ta liberté est dans la plénitude de ta souveraineté. Le pouvoir suprême est chose indivisible et inaliénable; de même qu'on ne peut être libre à moitié, il faut aussi être souverain tout-à-fait. Tout doit se faire dans l'empire, non-seu-lement en ton nom, mais par ton propre vouloir matériellement manifesté. Il est important que le dernier des individus qui te composent, sache qu'il fait partie de la souveraineté; qu'il a voix délibérative dans toutes les déterminations politiques; qu'on ne peut rien sans lui; et que s'il a fait à la société le sacrifice de quelques-uns de ses droits naturels, il en est dédommagé par l'exercice des droits de citoyen.

Cette grande idée d'une souveraineté nationale toujours agissante, qui se communique jusqu'aux dernières classes de l'état; idée d'autant plus heureuse,
qu'elle est prise dans là nature, dont le dernier des
atomes est une fraction rigoureusement nécessaire; cette
grande idée, dont l'application est de rigueur, constitue
véritablement ce qu'on appelle la majesté du peuple français; et cette dernière expression, empruntée aux Romains, est un non-sens, si le peuple français ne conserve pas son double droit de veto et de sanction, et

si en le conservant il ne l'exerce pas.

Il importe sans doute au peuple d'avoir d'aussi bonnes loix que de bons juges. Bons cioyens! dites! n'y a-t-il pas un peu d'inconséquence de votre part à recevoir sans examen les loix toutes faites de votre assemblée, et à faire vous-mêmes vos juges d'après un choix réfléchi? Pourquoi vous en rapporter à vos représentans sur la bonté de vos loix, et ne vous en rapporter qu'à vous sur la bonté de vos magistrats? Plus d'ensemble dans votre conduite ne comprometroit pas la belle révolution que vous avez si glorieusement commencée. Il faudroit pourtant vous en tenir à l'un ou à l'autre de ces deux partis: ou bien vous soumettre à cette foi E 2

implicite que vos représentans semblent exiger de vous, ou bien mettre précieusement en réserve cette faculté qu'on voudroit vous enlever, de ratifier vous-même les loix que vous avez données à délibérer à vos délégués.

Remettons donc nos députés à leur place. Nous leur avons dit en partant : allez nous préparer un code digne

d'une nation libre et souveraine.

Qu'ils nous disent, à mesure qu'ils avancent dans la carrière législative : voilà le résultat de nos lumières. Pesez nos décrets dans votre sagesse, et imprimez le caractère de loix à ceux que vous en jugerez dignes.

Ce n'est pas dans cet esprit que sont conçus les adresses et actes d'adhésion dont la lecture ouvre presque toutes les vespéries de l'assemblée nationale. La plupast de ces pièces d'éloquence, in genere laudaive, sont rédigées d'un stife d'esclaves. On n'y parle que de soumission aveugle, de dévoûment sans bornes. On ne s'exprimoit pas autre-

ment à la cour de Louis, dit le grand.

Bonne nation! seras-tu donc toujours la même, toujours extrême? Quand donc te familiariseras - tu avec ces formes sévères, ce ton ferme que devroient t'inspirer le sentiment profond de tes forces et l'amour réfléchi de ton indépendance? Quand donc feras-tu disparoître les traces honteuses de ces chaînes que tu as traînées si long-temps? Quand te fixeras-tu à la hauteur où l'on t'a vu monter avec tant de courage et de rapidité?

La loi est l'expression de la volonté générale. De ce principe solennellement reconnu, découlent la sanction et le veto national : et cependant, le corps législatif y déroge tout de suite dans ce qui suit immédiarement :

« Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation ».

Cela n'est pas exact; mais il n'y a qu'un monosyllabe (1) à changer. Il falloit dire : personnellement ET par leurs représemans. Car non seulement tous les citoyens ont

<sup>(1)</sup> Qu'on y prenne garde. C'est en dénaturant les mots qu'on vient à bout de dénaturer les choses. Que de procès dans les familles, à cause d'une expression glissée pour une autre, à dessein, dans un contrat! C'est bien d'une autre conséquence dans le contrat social d'une grande nation.

doivent exercer ce droit, dont leurs représentant les dispensent pas. Leur acceptation personnelle est rigueur. Que la formation, c'est-à-dire, apparemment préparation de la loi, soit l'ouvrage des représentants, la bonne heure; mais chaque citoyen a le droit non ulement de concourir à cette formation, mais encore la sanctionner, c'est-à-dire, de reconnoître par lui-ême que la loi est véritablement l'expression de sa plonté.

Mais, objectera-t-on, comment recueillir toutes les

oix d'une grande nation?

La nouvelle division du royaume rend des plus saciles collecte des voix de 25 millions de votans. Et d'aiturs, comment sous l'ancien régime, venoit - on à out de percevoir les impôts, jusque dans leurs plus sinces ramifications? Echappoit-il beaucoup d'individus l'œit vigilant des receveurs? Sans doute qu'on aura noins de peine à faire dire à chaque citoyen son mot ur la chose publique, qu'on en avoit à en exiger une axe arbitraire.

Et les impositions, dont on nous sait déjà pressentir in surcroît, comment s'y prendra-t-on pour les réaliser? De quel front se présentera-t-on à la porte de la chaumière du pauvre? Contribuez, lui dira-t-on, selon vos forces, à la force publique qui vous protège. Soumettez-vous à la loi, qui n'est que l'expression de la somme totale des volontés, où la vôtre se trouve comprise. Payez l'impôt consenti par vous, et que vous même avez décrété par l'organe de vos représentans.

De mes représentans! répliquera le pauvre, sur le seuil de sa chaumière. Il y a long-temps qu'ils ne me représentent plus. Il y a long-temps que je leur suis devenu étranger. Nous ont-ils rendu compte de ce qu'ils ont fait? Nous ont-ils soumis leur travail? Nous a - t - on demandé notre consentement définitif? Dans nos assemblées primaires, leurs décrets ont-ils été exposés à l'œil scrutateur de ceux qui n'ont juré d'obéir à la loi, qu'autant qu'elle seroit l'expression naïve de notre vœu?

Est-ce pour se mettre au-dessus de ces reproches et hors d'atteinte des suites, que nos représentans se sont attribué l'inviolabilité, qui seule appartient à la nation, après en avoir fait part au roi. Comment n'ont-ils pas vu, qu'en cumulant sur la tête du chef, le veto, la sanc-

tion et l'inviolabilité, ils ivroient 25 millions d'hommes à la merci d'un seul, sans leur réserver aucune sauve-garde; car la responsabilité des ministres n'en sera jamais une. C'est bien aujourd'hui que le roi est la véritable image de Dieu sur la terre, puisque rien ne pourra plus se faire, d'un bout à l'autre de l'empire, sans son ordre et sans sa permission, et puisque sa personue est reconnue aussi inviolable qu'on suppose la nature divine.

Bonne nation! vois le chemin qu'on t'a déjà fait parcourir depuis un an, et si tu es sage, reviens sur tes pas, pour reprendre les prérogatives qu'on t'a enlevées successivement, et que toi seule peut légitimement exercer-La nation seule est et doit être inviolable. L'inviolabilité, la sanction et le veto forment la triple base de la liberté, et les trois grands attributs de la souveraineté: cette trinité politique est sacrée; et le peuple qui a la lâcheté de permettre qu'on y touche, se montre incapable et indigne d'être long-temps libre.

Citoyens! montrons - nous donc enfin tels que nous devons être; et pour premier acte de notre souveraineté nationale, révoquons le droit de sanction et de veto, si inconsidérément accordé au pouvoir exécutif par le corps législatif. Aux articles VIII, IX, X, XI, XII, de la constitution, substituons ces deux loix fondamentales et véritablement constitutionnelles: « Aucun acte du corps législatif ne pourra être considéré comme loi, s'il n'est sanctionné par la nation.

« Aucun décret de l'assemblée nationale n'aura force de loi , tant qu'il sera sous le vero national ».

Décrétons que le président de l'assemblée nationale fera part au chef du pouvoir exécutif des décrets, à mesure qu'ils seront délibérés, pour être portés aux assemblées primaires et y passer en loi, ou rester projets de loi, selon la volonté reconnue du peuple, seul jugo compétent dans ses propres affaires.

Si nous ne nous résolvons à ce parti; si nous n'y tenons fortement, ahl craignons de ne nous être sous-traits à la monocratie, que pour nous livrer à l'aristocratie. La nation s'est émancipée le 14 de juillet, il ne lui faus plus de tuteurs.

Vendredi 19, à huit heures et demie du soir, un citoyen causant, au café du caveau, de ce qui s'étoit passé chez le sieur de Castries, et de la manière dont le sieur de la Fayette y avoit été reçu par le peuple, un homme en redingotte de garde national lui appliqua un soufflet, d'autres lui donnèrent quelques coups de canne, le prirent au collet, l'arrachèrent du café, le remirent à la garde, et le conduisirent au district de Saint-Roch, où il est resté à verbaliser jusqu'après minuit.

Le samedi, vers les six heures du soir, un citoyen indigné de ce qui s'étoit passé la veille, eut l'imprudence de dire que « tout homme qui, au mépris du décret de l'assemblée nationale, donnoit atteinte aux droits de l'homme et du citoyen, en lui ravissant sa liberté sans le secours des loix, devoit être traité et puni comme criminel de lèse-nation, et qu'en conséquence sa maison devoit être démolie de fond en comble, que c'étoit ainsi qu'on devoit traiter la Fayette et ses agens ». Il fut dans l'instant assailli par les redingotes uniformes, et conduit au corps-de garde.

Les chanoines comtes de Lyon, s'avisent aussi, comme leurs dignes confrères, les chanoines de Cambray, de protester contre la pleine puissance de la nation, et se croient indestructibles comme la nature. Une protestation, espèce de formulaire, couronne leur manifeste ecclésiastico-aristocratique: ils invoquent le concile de Trente; mais en vertu de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la municipalité vient de supprimer l'écrit de ces messieurs, jusqu'à ce que les commissaires de département viennent leur coudre labouche en apposant le scellé sur leurs archives.

Domine salvam fac gentem, salvam fac legem, et salvam fac regem! Telle est la nouvelle prière nationale qu'on vient de substituer à l'ancienne prière royale, et qui a été adoptée par tous les curés amis de la constitution: cependant il est bon de savoir que les Feuillans qui desservent la chapelle du roi refusent de sanctionner cette

prière, et qu'à la messe ils chantent tonjours comme ci-devant le Domine salvum fac regem exclusif. Il y a plus; c'est que le soir, au salut, après avoir chanté les louanges de Marie, la vierge immaculée, ces messieurs entonnent immédiatement une prière d'apparat en l'honneur de Marie-Antoinette, reine de France... Nous sommes bien loin de penser qu'il soit inutile de prier pour la reine, nous croyons seulement que dans les prières publiques le salut de la nation peut, lui être préféré.

Seroit-ce la force de l'habitude qui feroit oublier à messieurs les Feuillans cette uation qui les salarie, ou seroit-ce la crainte de déplaire au roi? Dans le premier cas, nous les invitons à prendre peu à peu des habitudes plus constitutionnelles; et dans le second, nous les assurons que Louis XVI ne sera pas fâché de voir placer avant lui la nation et la loi, puisqu'il est persuadé maintenant qu'il dépend de l'une et de l'a ou plutôt qu'il n'existe que par elles.

Messieurs les chanoines de Notre-Dame ont officié lundi matin pour la dernière fois. La grand'messe finie, la municipalité leur a lu le décret de l'assemblée nationale, en leur enjoignant de ne plus entrer dans l'église comme chanoines.

Le chapitre a fait aussi sa protestation; mais il n'a pas encore rendu publique cette pièce, qui doit être curieuse.

Le samedi 20 povembre, à neut heures du soir, on s'est apperçu au châtelet de l'évasion de l'abhé Bardi; il s'est enfui par le toit, avec un autre prisonnier, après avoir seié les hagreaux de sa fenêtre.

## ASSEMBLÉE NATIONALE

### Séance du dimanche 14.

L'assemblée nationale à rendu les décrets suivans additionnels aux articles sur le rachat des droits féodaux.

» Ceux qui possèdent des fonds mouvans en fiefs ou censiues des biens nationaux, pourront être admis à racheter divisément, soit les droits censuels, soit les cens et redevances annuelles et fixes; Ja même faculté aura lieu visà-vis de ceux qui ont acquis ou qui acquerront des cens

(\$73)
e devances ch-devant seigneuriales, et droits casuels

zenans des biens nationaux.

Ceux qui voudront racheter lesdits droits casuels ou s et redevances seigneuriales, en faisant leurs soumisaux directoires de district ou de département. Font du délai accordé aux acquéreurs de pareils droits le décret du 3 de ce mois.

LRT., PREMIER. & Les tuteurs, curateurs et autres ministrateurs des personnes dénommées dans l'article 7 décret du 3 mai, pourront, même dans les cas prévus c les articles 17, 18 et 38 dudit décret, consommer l'amiable les liquidations des rachats qui leur seront erts, à la charge que lesdites liquidations seront faites. r chapitres séparés, des droits fixes et annuels, et des oits casuels, et aussi sous chacun desdits chapitres sépas pour chacune des diverses natures de droits casuels: squels articles expliqueront par détail la quotité et sture des divers objets composant le domaine racheté. s bases de l'estimation, quant aux frais de l'estimation, t en indiqueront la conformité, avec les mode et taux rescrits par le décret du 3 mai; pourront en outre esdits administrateurs qui vondront se mettre à l'abri e toutes recherches personnelles de la part de ceux oumis à leur administration, faire approuver les liquiations qu'ils auront faites par un avis de parens.

« Sera, au surplus, l'article 20 du décret du 3 mai, exécuté, quant aux frais de l'estimation, dans les cas où elle sera devenue nécessaire, soit parce que la liquidation l'aura pas pu se consommer à l'amiable, soit parce que

'avis de parens l'aura exigé.

II. « Pourront pareillement les administrateurs des biens nationaux qui ont été autorisés, par le décret du 3 juillet, ou qui pourroient l'être par la suite, à liquider le rachat des droits dépendans des biens nationaux, procéder auxdites liquidations à l'amiable, à la charge de les faire vérifier et approuver par les directoires des assemblées administratives, conformément à ce qui leur est prescrit par le décret du 3 juillet, sans préjudice aux assemblées administratives de pouvoir, avant d'accorder leur visa, exiger une estimation préalable par experts, du tout ou de partie des objets à liquider dans le cas seulement où elles jugeroient ne pouvoir pas apprécier autrement la régularité desdites liquidations; auquel cas la Nº. 72.

disposition de l'article 20 du décret du 3 mai, sera extenuée selon sa forme et teneur, quant aux frais de l'estimation.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, a décrété ce qui suit :

ART. PREMIER. « A la première convocation qui se fera des assemblées électorales, celles des départements dont le siège épiscopal se trouvera vacant, procéderont à l'élection d'un évêque.

II. « Si le métropolitain, ou à son défaut, le plus ancien évêque de l'arrondissement, refuse de lui accorder la confirmation canonique, l'élu se représentera à lui, assisté de deux notaires; il le requerra de lui accorder la confirmation canonique, et se fera donner acte de sa

réponse, ou de son refus de répondre.

III. « Si le métropolitain ou le plus ancien évêque de l'arrondissement persiste dans son premier refus, l'élu se présentera en personne, ou par son fondé de procuration, et successivement à tous les évêques de l'arrondissement, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté, toujours assisté de deux notaires; il leur exhibera le procèsverbal ou les procèsverbaux des refus qu'il aura essuyés; et il les suppliera de lui accorder la confirmation canonique.

IV. « Au cas qu'il ne se trouve dans l'arrondissement aucun évêque qui veuille accorder à l'élu la confirmation canonique, il y aura lieu à l'appel comme d'abus.

Séance du lundi 15: On a repris la discussion sur la cons-

ritution civile du clergé.

Les articles ont été adoptés, ainsi qu'il suit:

V. « L'appel comme d'abus sera porté au tribunal du district dans lequel sera situé le siège épiscopal auquel l'élu aura été nommé, et sera jugé en dernier ressort.

VI. « L'élu sera tenu d'interjeter son appel comme d'abus, au plus tard dans le délai d'un mois, à compter de la date du procès-verbal, qui constatera le refus des évêques de l'arrondissement, et de le mettre en état d'être jugé dans le mois suivant, à peine de déchéance.

VII. « Il ne sera intimé sur l'appel comme d'abus, d'autre partie que le commissaire du roi, près du tribunal de district; et cependant les évêques, dont le refus aura donné lieu à l'appel comme d'abus, aurent la faculté dintervenir sur l'appel pour justifier le refus, mais sans que l'intervention puisse, en ancun cas, retarder le jugement de l'appel, ni qu'ils puissent former opposition au jugement qui seroit intervenu, sous prétexte qu'il n'y

auroient pas été parties.

VIII. « Si le tribunal de district déclare qu'il n'y a pas d'abus dans le refus, il ordonnera que son jugement sera, à la requête du commissaire du roi, signifié au procupeur-général-syndic du département, pour, par lui, convoquer incessamment l'assemblée électrorale, à l'effet de procéder à une nouvelle élection de l'évêque.

IX. « Si le tribunal de district déclare qu'il y a abus dans le resus, il enverra l'élu en possession du temporel, et nommera l'évêque auquel il sura tenu de se présenter, pour le supplier de lui accorder la confirmation

'canonique.

X. « Lorsque, sur le resus du métropolitain et des autres évêques de l'arrondissement, l'élu aura été obligé de se retirer devers un évêque d'un autre arrondissement, pour-avoir la confirmation canonique, la consécration pourra se saire par l'évêque qui lui aura accordé ladite confirmation canonique.

XI. « Pareillement lorsque le siège de l'évêque consécrateur sera d'un autre arrondissement que celui de l'élu, la consécration pourra se faire dans l'église cathédrale de l'évêque consécrateur, ou dans telle autre église

qu'il jugera à propos.

XII. « Les directoires de districts procéderont sans retard à la nouvelle formation et circonscription des paroisses, conformément au titre 1 du décret du 12 juillet dernier. Ils s'occuperont d'abord de la formation et circonscription de la paroisse cathédrale, puis des paroisses des villes et bourgs, et ensuite des paroisses de campagne.

XIII. « L'évêque diocésain sera invité et même requis par le directoire de concourir par lui-même ou par son fondé de procuration, aux travaux préparatoires des suppressions et unions; mais son absence ou son refus d'y prendre part ne pourra, en aucun cas, retarder les opéra-

tions des directoires.

XIV. « Pour accélérer leur travail, les directoires de district chargeront les municipalités des villes et bourgs

F 2

de chaque canton, de leur envoyer toutes les instructions et tous les éclaircissemens nécessaires sur la convenance et l'utilité des suppressions et unions à faire dans leur

territoire et aux environs.

XV. « En procédant à la formation et circonscription d'une paroisse, les municipalités ou directoires de districts auront soin d'indiquer les paroisses, quartiers, villages et hameaux qu'ils croiront devoir y être réunis : ils feront connoître la population de chaque endroit : ils expliqueront les raisons qui les détermineront à proposer de supprimer ou conserver, d'unir ou ériger; et du tout ils dresseront leur procès-verbal.

XVI. « A mesure qué les directoires de districts auront achevé leur travail pour la formation et circonscription de la paroisse ou des paroisses d'une ville ou d'un bourg, ils en enverront le procès verbal au directoire de leur département, qui le fera passer, avec son avis, à l'assem-

blée nationale, pour y être décrété.

XVII. "Si l'évêque diocésain est en retard de nommer les vicaires de la paroisse cathédrale, les curés des paroisses qui y auront été réunis en rempliront provisoirement les fonctions, chacun suivant l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales ,...

Décrèté en outre que les offices des payeurs de rentes de l'ancien clergé, ct des contrôleurs desdites rentes sont

supprimés.

Séance du mardi 16. Décrété que la Corse forme provisoirement un seul département, dont Bastia est le chef-lieu.

Toute cette séance a été employée à la discussion de l'impôt sur le tabac. On a fini par adepter l'amen-

dement suivant:

« L'assemblée nationale ajourne la délibération fur la prohibition de la culture du tabac, jusqu'à ce que son comité d'imposition lui ait présenté ses vues sur le remplacement de l'impôt établi sur cette prohibition, ét sur les moyens de porter le produit général des impositions au niveau des dépenses nécessaires de l'état ».

M. le président a lu une lettre du roi, qui apprend que M. du Portail a remplacé M. de la Tour-du-

Pin.

On a fait lecture de lettres des départemens de la Nièvre, du Loiret et de l'Allier, qui constatent les (377:)

Theurs occasionnés par le débordement de la Loire... a ssemblée nationale a accordé un secours provisoire de

, 000 livres à chacun des trois départemens.

Séance du soir. Plusieurs membres ont apnoncé que ras leurs départemens la vente des biens nationaux se soit très-rapidement.

Divers décrets ont été proposés sur la réunion du raitoire et de la ville d'Avignon à l'empire français. ra a ordonné l'impression du discours de M. Pétion

r cet objet.

Séance du mercredi 17. Il a été décrété que tous les nbassadeurs, ministres, envoyés, résidens, consuls, ce-consuls ou gérens auprès des puissances étrangères, curs secrétaires, commis et employés français, feront arvenir à l'assemblée nationale, ou à la législature rochaine, un acte par eux signé et scellé du sceau de l'chanceilerie ou secrétatiat de l'ambassade ou de l'avence, contenant leur serment civique.

On a repris la discussion sur le tribunal de cassation. Décrété que le nombre des membres du tribunal de

cassation sera égal à la moitié des départemens.

« 2°. Que la moitié des départemens qui élira en premier lieu les membres de ce tribunal, sera déterninée par le sort, dans une séance de l'assemblée nationale.

Séance du jeudi 18. « L'assemblée nationale décrète qu'il sera payé aux entrepreneurs de la cloture de Paris, en effets ou porte-feuille du trésor public, la somme de 1,500,000 livres, à compter de celles qui leur sont dues antérieurement à l'année 1780.

M. de Lameth a proposé les décrets suivans qui ont

èté adoptés.

ART. I. « Les adjudans généraux institués par le décret du 5 octobre 1790, au nombre de trente, dont treize du grade de lieutenant colonel, dix-sept du grade de colonel seront pris au choix du roi, dans toutes les armes, et auront droît à l'avancement survant les règles établies ci-après.

II. « Les places d'adjudans généraux, du grade de lieutenant colonel, seront données par le choix du roi, sur toutes les armes, à des capitaines ou à des lieutenans-colonels en activité dans ce grade depuis deux ans

au moins.

III, « Les places d'adjudans généraux du grade de

« Si dans le bureau, les trois quarts des voix se reunissent pour réjeter une requê e en cassation ou en prise à partie, elle sera définitivement rejetée; si les trois quarts des voix se réunissent pour admettre la requête, elle sera définitivement admise; l'affaire sera mise en jugement, et le demandeur en cassation ou en prise à partie sera autorisé à assigner.

- « Lorsque les trois quarts des voix ne se réuniront pas pour rejeier ou admettre une requête en cassation ou en prise à partie, la question sera portée à tout le tribunal assemble s'il s'agit d'une demande en prise à partie; s'il s'agit d'une requête en cassation, la simple majorité des voix suffira pour former la décision ».

Séance du soir. M.: Baifly, au nom de la commune et du corps municipal, a fait un discours qui avoit pour objet de demander à l'assemblée une loi de police, qui autorisat les municipaux à agir avec sureté, et en même temps de créer un tribunal pour juger les proces des accusés qui sont entasses dans les prisons.

M. la Fayette est venu à la tête d'une députation 'de la garde nationale parisienne, prier l'assemblée de 's'occuper incessamment de l'organisation de la garde nationale.

La discussion sur la réunion d'Avignon à la France.

a été reprise, il n'y a point eu de décret rendu.

Séance du vendredi 19. « L'assemblée nationale, après avoir entendu le l'apport des commissaires de ses comités de finance, d'imposition et de commerce, chargés de ' la suite du travail relatif aux postes et messageries,

décrète ce qui suit :

« Conformément à la disposition générale de l'art. IV du décret du 24 août dernier et jours suivans, sur les postes et messageries, le travail relatif à la brûlure et au décacherement préalable des lettres blanches, inconnues, refusées ou non réclamées, continuera provisoirement de se faire, comme par le passé, suivant les réglemens rendus à ce sujet, et notainment conformément aux arrêts du conseil des 12 janvier 1771, 14 mars . 1784, et 25 septembre 1786. Cependant, en dérogeant aux dispositions de ces arrêts qui conficient l'inspection et la surveillance de cette opération au seul inrendant des postes, et qui prescrivoient que-les lettres simples seroient brûlées sans vérification préalable d'incluse.

ise, l'assemblée décrète que ce travail ne pourra avoir u dorénavant qu'en présence du président du directre et d'au moins deux des administrateurs des postes, qu'il y sera procédé pour les lettres simples de la même antère et avec les mêmes vérifications que pour les trres doubles ou à enveloppes ».

L'assemblée a rendu le décret suivant; proposé par ... Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique.

« L'assemblée nationale, oui le rapport de son coité ecclésiastique, décrète qu'en cas de suspension de ures de villes ou de campagne, et de leur réunion à ne église autre qu'une cathédrale, celui qui se trouera curé de l'église à laquelle se fera la réunion, sera sul curé de la paroisse dans toute l'étendue de la nouelle circonscription, et les curés supprimés auront seuement la faculté d'être ses vicaires, suivant l'article I lu décret du 18 octobre dernier.

« Si cette église, à laquelle se fait la réunion, est racante, ou si le service paroissial des églises suppriméest transféré dans une église qui n'avoit point le titre de paroisse, dans ces deux cas le curé de la paroisse jouvellement formée et circonscrite, sera élu par le district dans les formes établies par les décrets sur la constitution civile; mais les électeurs ne pourront alors choisir que l'un des curés des églises supprimées ou transférées.

« Er si, par quelque genre de vacance que ce soit; il n'y a de toutes les églises supprimées ou réunies qu'un seul curé existant, il sera de droit curé de la nouvelle paroisse, telle qu'elle sera nouvellement circonscrite ».

Les articles suivans, sur le tribunal de cassation, ont

été adoptés.

XVI. « Les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les contestations de compétence entre les tribunaux, seront portées devant le bureau composé des deux commissaires de chaque section, et jugées définitivement par lui sans frais, sur simples mémoires, par forme d'administration et à la pluralité des voix.

XVII. « Les sections du tribunal de cassation, soit qu'elles jugent séparément, soit qu'elles se réunissent suivant les cas qui ont été fixés, tiendront leurs séances

publiquement.

XVIII. « Les parties pourront par elles-mêmes, où N°. 72.

A 881 )

par leurs désenseurs, plaider et faire les obsérvations

51

Œ1

•1

٠:٦

li.

7

1

an'elles jugeront nécessaires à leur cause.

XIX. « Mais la discussion de l'affaire sera toujours précédée du rapport, sans que le rapporteur énonce son opinion; les parties ou leurs défenseurs ne pourront être entendus, que quand ce rapport sera terminé: il sera libre aux juges de se retirer en particulier pour recueillir leurs opinions; cette forme sera celle de tous les tribunaux du royaume dans toutes les affaires susceptibles de rapport.

XX. « L'intitulé du jugement portera toujours, avec le nom des parties, l'objet de leur demande, et le dispositif contiendra le texte de la loi ou des lois sur les-

quelles la décision sera appuyée.

XXI. « En matière civile le délai pour se pourvoir en cassation d'un jugement en dernier ressont, ne sera que de trois mois du jour de la signification du jugement, à personne ou à domicile, pour tous ceux qui demeurent en France, sans aucune distinction quelconque; les lettres de relief de temps; sont abolies.

XXII. « Tout jugement du tribunal de cassation sera Imprimé et inscrit sur les registres du tribunal dont la

décision aura été cassée.

XXIII. « Chaque année, une députation de buit membres de la cour de cassation sera admise à la barre de l'assemblée du corps législatif, et lui présentera l'état des jugemens rendus, à côté de chacun desquels sera la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la loi qui aura décidé la cassation.

XXIV. « Un greffier, agé au moins de vingt - cinques, sera établi auprès du tribunal de cassation; il sera nommé par les membres du tribunal, au scrutin, et à la majorité des suffrages; il choisira des commis dont il sera responsable, qui feront le service auprès des sections et du bureau, et qui prêteront serment; il ne sera révocable que pour prévarication jugée ».

Séance du samedi 20. On a décrété des articles additionnels sur la contribution foncière, ainsi qu'il suit :

### TITRE II.

ART. XI. « La cotisation des maisons situées hors des villes, lesquelles seront habitées par leurs proprié-

res et sans valeur locative, sera faite à raison de ternedue du terrain qu'elles occupent, si elles n'ont lun rez-de chaussée; la cotisation sera double, si elles tun étage, triple pour deux, et ainsi de suite pour laque étage de plus.

« Le terrain sera évalué sur le pied des meilleures

rres labourables de la communauté.

XII. « Quant aux maisons qui auront été inhabitées enclant toute la durée de l'année expirante au jour e la confection du rôle, elles seront cotisées seulement raison du terrain qu'elles occupent, évalué sur le pied les meilleures terres labourables de la communauté.

XV. « Les mines ne seront évaluées qu'à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation. XVI. « Il en sera de même pour les carrières.

« Quant aux carrières, il sera déduit un tiers sur leur revenu net, en considération des frais qu'entral a nent leur ouverture et leur entretien ».

#### TITRE V.

ART. VIII. « Les receveurs de communauté qui n'auroient fait aucunes poursuites pendant trois années, & compter du jour où le rôle aura été rendu exécutoire, seront déchus de tous droits.

On a repris la discussion du tribunal de cassation.

ART. I. « Les demandes du renvoi d'un tribunal I un autre, pour cause de suspicion légitime; les conflits de jurisdiction et réglemens de juges seront portés devant le bureau des requêtes, et jugés définitivement par lui, sans frais, sur simples mémoires par forme d'administration, et à la pluralité des voix.

II. « Les sections du tribunal de cassation, soit qu'elles jugent séparément, soit qu'elles se réunissent sulvant les cas spécifiés, tiendront leurs séances publiquement.

III. « Les parties pourront, par elles-mêmes, ou par leurs défenseurs, plaider, et faire les observations qu'elles

jugeront nécessaires à leur cause ».

IV. "Dans toutes les affaires qui seront jugées au tribunal de cassation, les parties ou leurs défenseurs seront également entendus; mais la discussion sera toujours précédée du rapport par un des juges, sans qu'il énonce son opinion; les parties ou leurs défenseurs ne pourront être entendus qu'après ce rapport terminé; il sera libre aux

G a

juges de se retirer en particulier pour recueillir les optinions; ils rentreront dans la salle d'audience pour prononcer leur jugement en public.

"Cette forme sera celle de tous autres tribunaux du royaume, dans toutes les affaires qui y scront jugées sur rapport.

V. "En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation, ne sera que de trois mois, du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque, et sans que, sous aucun prétexte, il puisse être donné des lettres de laps de temps pour se pourvoir en cassation.

VI. "Le délai de trois mois ne commencera à courir que du jour de l'installation du tribunal de cassation pour tous les jugemens antérieurs à la publication du présent décret, et à l'égard desquels les délais pour se pourvoir d'après les anciennes ordonnances, ne seroient pas actuellement expirés.

VII. "L'intitulé du jugement de cassation portera toujours, avec les noms des parties, l'objet de leurs demandes; et le dispositif contiendra le texte de la loi ou des loix sur lesquels la décision sera appuyée.

VIII. "Aucune qualification ne sera donnée aux plaideurs dans l'intitulé des jugemens; on n'y insérera que leurs noms patronimiques et de famille, et celui de leurs

conctions ou de leur profession.

IX. "Lorsque la cassation aura été prononcée, les parties se retireront au greffe du tribunal dont le jugement aura été cassé, pour y déterminer, dans les mêmes formes qui ont été prescrites à l'égard des appels, le nouveau tribunal auquel elles devront comparoître, et procéderont, savoir, les parties qui auront obtenu la cassation, comme il est prescrit à l'égard de l'appelant; et les autres, comme il est disposé à l'égard des intimés.

X. "Dans le cas où la procédure aura été cassée, elle sera recommencée, à partir du premier acte où les formes n'auront pas été observées; l'affaire sera plaidée de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la

demande en cassation contre le second jugement.

XI. "Dans les cas où le jugement seul aura été cassé, l'affaire sera aussi-tôt portée à l'audience dans le tribunal erdinaire qui avoit d'abord connu en dernier ressort. E le y sera plaidée sur les moyens de droit, sans aucune sorme

Procedure, et sans que les parties ou leurs défenseurs issent plaider sur le point réglé par un premier jugerat; et si le nouveau jugement est conforme à celui qui été cassé, il pourra encore y avoir lieu à la demande en seation.

Mais lorsque le jugement aura été cassé deux fois, et l'un troisième tribunal aura jugé en dernier ressort, de même manière que les deux premiers, la question ne surra plus être agitée au tribunal de cassation, qu'elle ait été soumise au corps législatif, qui, en ce cas, portra un décret déclaratoire de la loi; et lorsque ce décret tra été sanctionné par le roi, le tribunal de cassation s'y onformera dans son jugement.

XII. "Tout jugement du tribunal de cassation sera

écision aura été constatée.

XIII. "Chaque année le tribunal de cassation sera enu d'envoyer à la barre de l'assemblée du corps légisatif, une députation de huit de ses membres qui lui préenteront l'état des jugemens rendus à côté de chacun lesquels sera la notice abregée de l'affaire er le texte de a loi qui aura décidé la cassation.

XIV. "Un greffier sera établi auprès du tribunal de assation; il sera âgé de 25 ans accomplis. Les membres du tribunal le nommeront au scrutin, et à la majorité

absolue des voix.

"Le greffier choisira des commis qui feront le service auprès des deux sections, qui prêteront serment, et dont il sera civilement responsable; le greffier ne sera révo-

cable que pour prévarication jugée.

XV. "Provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué, le réglement qui fixoit la forme de procéder au conseil des parties, sera exécuté au tribunal de cassation, à l'exception des points auxquels il est dérogé par le présent décret.

### Forme de l'élection du tribunal de cassation?

ART. PREMIER. "Il y aura, près de la cour de cassation, un commissaire nommé par le roi, comme ceux des tribunaux de districts; ses fonctions seront du même genre.

II. "Chaque section de la cour de cassation se choisica un président de six en six mois. Le président peurra être réélu. Quand les sections se réuniront, elles seront présidées par le plus ancien d'àge, et il n'y aura entre

les autres membres aucune préséance.

III. "Huit jours après la publication du présent décret, les électeurs des départemens qui seront désignés par le sort pour concourir à la formation de la cour de cassation, se rassembleront pour élire le sujet qu'ils croiront le plus propre à remplir une place dans le tribunal de cassation.

IV. "L'élection ne pourra être faite qu'à la majorité absolue des suffrages; si les deux premiers scrutins ne produisent pas cette majorité, au troisième scrutin les électeurs ne voteront que sur les deux sujets qui auront réunt le plus de voix au second; et en cas d'égalité de

suffrages, le plus ancien d'age sera élu-

V. '' Pour être éligible lors de la première élection, il faudra avoir trente ans accomplis, et avoir pendant dix ans exercé les fonctions de juge ou d'homme de loi dans une cour supérieure, un présidial, sénéchaussée ou bailliage, sans qu'on puisse comprendre au nombre det éligibles, les juges non gradués des tribunaux d'exception. Lors des élections suivantes, il faudra, pour être éligible, avoir exercé pendant dix ans les fonctions de juge ou d'homme de loi dans un tribunal de district, l'assemblée nationale se réservant de déterminer pour la suite, les autres qualités qui pourront rendre éligible,,...

Sur le rapport du comité de constitution, il a été décrété que, pour cette fois seulement, les officiers municipaux qui sont sortis de place par la voie du sort ont

pu et peuvent être réélus.

Séance du soir. On a repris la discussion sur l'affaire d'Avignon; sur la motion de M. de Mirabeau, le décret

suivant a été adopté.

"L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité diplomatique, ajourne la délibération sur la pétition du peuple avignonais, et décrète que le roi sera prié de faire passer des troupes françaises à Avignon pour y protéger, sous ses ordres, les établissemens français, et pour maintenir, de concert avec les officiers municipaux la paix publique; décrète en outre qu'à cette époque les prisonniers d'Avignon, détenus à Orange, seront mis en liberté,,.

Seance du dimanche 21. M. Alexandre Lameth est nommé président. La discussion des articles du tribuzal de

sation à été continuée. Les articles suivans ont été

LRT. PREMIER. "Si le commissaire du roi auprès du > unal de cassation, apprend qu'il ait été rendu un ement contraire aux loix et aux formes de procéder, contre lequel cependant aucune des parties n'auroit l'amé dans le délai fixé, après ce délai expiré, il en rumera connoissance au tribunal de cassation; et s'il est ouvé que les formes ou les loix ont été violées, le gemént sera cassé, sans que les parties puissent s'en évaloir pour éluder les dispositions de ce jugement', quel vaudra translation pour elles.

II. "L'installation du tribunal de cassation sera faite à naque renouvellement, par deux commissaires du corps gislatif et deux commissaires du roi, qui recevront le rement individuel de tous les membres du tribunal, être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de remplir vec exactitude les fonctions qui leur sont confiées: ce erment sera lu par l'un des commissaires du corps légisatif, et chacun des membres du tribunal de cassation, lebout dans le parquet, prononcera: je le jure.

III. "Les électeurs de chacun des départemens que sommeront les membres du tribunal de cassation, éliont en même temps, au scrutin et à la majorité absolue, in suppléant qui remplacera le sujet élu par le même département que lui, lorsque la place viendra à vaquer, à l'époque du renouvellement; quelque peu de durée qu'ait pu l'exercice des suppléans, ils cesseront leurs fonctions comme l'eussent fait les juges qu'ils auront remplacés.

IV. "Le conseil des parties est supprimé, et il cessera ses fonctions le jour que le tribunal de cassation aura été installé.

V. " L'office de chancelier de France est supprimé.

VI. "En matière civile, la demande en cassation n'arrêtera pas l'exécution du jugement; et dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé aucune surséance.

VII. "Le président de l'assemblée nationale présentera incessamment le présent décret à l'acceptation

du roi.

"L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité

de la marine, décrète

"Que les jugemens rendus en escadre par un conseil martial, ou à terre par les tribunaux de marine, seront

portés dans le premier cas au commandant de l'escadre, et dans le second, au commandant du port, pour en ordonner l'exécution; et qu'ils pourtont, suivant les circonstances, adoucir la peine prononcée par le tribunal de la commune, en celle plus légère d'un degré seulement ,..

M. Rabaud a fait au nom des comités de constitution et militaire, un rapport sur l'organisation des gardes

nationales, qui a été très-applaudi.

Séance du lundi 22. Le roi a fait part à l'assemblée du Choix qu'il a fait de M. Duport du Tertre pour garde des sceaux : ce choix a été applaudi.

Les décrets suivans ont été rendus sur la suppression

des droits autresois appelés droits domaniaux.

ART. PREMIER. "A compter du premier janvier 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits, insinuation, centième denier des immeubles, scel des jugemens; tous les droits de greffe, les droits réservés sur les procédures lors de la suppression des offices de tiers référendaire, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des épices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers de Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des ventes de meubles, les droits d'amortissement, de nouvel acquêt et usages, seront abolis.

"La formalité de l'insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu'il est prescrit par l'article 24 du décret de l'assemblée nationale, des 6 ce

7 septembre 1790.

II. "Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute létendue du royaume, à un enregistrement pour assurer leur existence et constater leur date.

" Les actes judiciaires seront soumis à la même forma-

lité, soit sur la minute, soit sur l'expédition.

Les actes passés sous signatures privées y seront pareillement sujets; enfin le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles réels ou ficuls sera de même enregistré ...

Ce 27 novembre 1790. Signé, PRUDHOMME

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais F. S. G., No. 20.

# $N^{\circ}$ . 73.

# RÉVOLUTIONS

DE PARIS,

DÉDIÉES A LA NATION Et au District des Petits-Augustins.

Avec gravures analogues aux différens événemens, et les cartes des départemens.

SECONDE ANNÉE

DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE.
SIXIÈME TRIMESTRE.

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à genoux. .... Levons-nous......



# DÉTAILS

Du 27 Novembre au 4 Décembre 1790. .
Résistance du clergé aux décrets concernant la constitution civile.

Où sommes-nous, citoyens?.... Sous quelles loix vivons-nous? Quels sont donc ces hommes assez insensés pour opposer les vains préjugés N°. 73.

d'une puissance chimérique, à l'autorité des décrets rendus par les représentans de la nation? Que veulent ils? que prétendent ils? Croient ils pouvoir encore soulever les peuples, armer des mains innocentes du glaive du fanatisme? Tel est leur espoir sans doute; mais il sera déçu: le siècle est trop éclairé pour qu'on songe à se battre pour les intérêts du sacerdoce? Le règne des prêtres est passé; et plus ils feront d'efforts pour soutenir les débris ohancelans de la puissance ecclésiastique, plus tôt aussi ils précipiteront sa ruine.

L'assemblée nationale, délibérant sur la constitution civile du clergé, a décrété que chaque département, formeroit un seul diocèse. Elle a formé dix métropoles dont elle a marqué l'arrondissement. En réduisant le nombre des évêchés, elle leur a donné une nouvelle circonscription, ellé en a supprimé plusieurs. Elle a défendu de reconnoître l'autorité d'un évêque dont le siège seroit établi sous la domination d'une puissance étrangère. Elle a établi l'élection des évêques et des curés, elle a commis cette élection aux mêmes corps électoraux qui nomment les membres des départemens et des districts.

Tels sont en abrégé les décrets de l'assemblée nationale sur la constitution civile du clergé; et ces

décrets sont constitutionnels.

Si le clergé regrettoit moins sa grandeur et ses richesses passées, s'il ne vouloit pas, à quelque prix que ce soit, fomenter une guerre civile, il ne résisteroit plus à la volonté légale de la nation. On ne verroit pas la plupart des évêques de France, d'accord avec les curés, crier que la religion catholique est perdue, parce qu'on les dépouille des moyens d'étaler un luxe insolent et absolument contraire aux principes et à l'esprit de l'évangile.

C'est l'évêque de Tréguier qui a donné le signal de cette insurrection ecclésiastique qui agite en ce moment le royaume. Après avoir déclaré qu'il

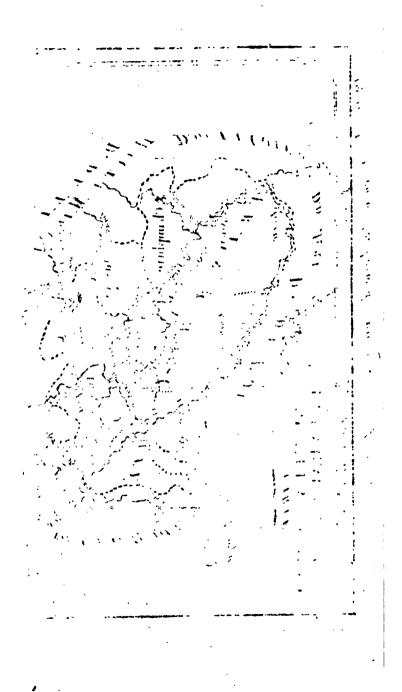

Bureau des Révolutions de Paris, rue des Marais I!. St G.Nº 30. Dole Day Jora DU DEPARTEMENT DELA HAUTE SAÔNE Long. du Mérid. de l'I.deser. CARTE (· 3g1 )

regardera personnellement comme intrus les éveques et curés qui seront nommés suivant la nouvelle forme, il proteste qu'il ne communiquera pas avec eux in divinis. Dans une lettre aux curés de son diocèse, après avoir débité sa doctrine anti-patriotique, il ajoute: Il est nécessaire que nous soyons unis, et que notre conduite soit uni-

forme.

Plusieurs évêques se sont joints à cette sainte Lique. Ceux de Soissons, de Dijon, de Verdun, de Nantes et de Vienne ont protesté contre les décrets, en déclarant qu'ils attendroient pour se décider la réponse du pontife romain à la lettre du roi. L'évêque de Beauvais a nommé à une cure dans son diocèse; il refuse de concourir à la formation de sa cathédrale en paroisse. Le ci-devant archevêque de Lyon est dans le même cas. Plusieurs chapitres ont également protesté. Celui de Lyon a épuisé toutes les ressources de la vieille diplomatie, pour prouver que la souveraineté de Lyon lui ayant appartenu, il avoit le droit de résister à celle de l'assemblée nationale. Il a poussé la démence jusqu'à publier le serment qui termine sa protestation; celui de ne recevoir parmi ses membres que ceux qui auroient fait preuve de noblesse.

Quelques curés fanatiques ont imité leurs évéques et leurs chapitres, ils prêchent ouvertement à leurs paroissiens la résistance aux décrets du corps

législatif.

Ensian. comme pour couronner ce délire sacerdotal, les évêques, membres de l'assemblée nationale, ont répaidu, avec la plus grande profusion,
une espèce de protestation signée, remplie de
sophismes et de principes absurdes sur la prétendue distinction des deux puissances. Cet écrit
est terminé par cette phrase: « Nous pensons que
notre premier devoir est d'attendre avec consiance
la réponse du successeur de Saint-Pierre, qui,
placé dans le centre de l'unité catholique et de

(392)

la communion, doit être l'interprête et l'organe

du vœu de l'église universelle (1) ».

Il est bien étonnant que les évêques de France regardent aujourd'hui le pontife romain comme l'organe de l'église universelle, eux qui, dans tous les temps, ont affecté de lui refuser toute autre qualité que celle d'évêque de Rome, et toute autre suprématie que celle qui seroit purement honorifique.

L'article 4 des libertes de l'église gallicane dit précisément que le pape ne peut rien commander ni ordonner en France de ce qui concerne les choses temporelles. Or, si de l'aveu du ci devant clergé le pape ne peut rien ordonner ni commander sur les choses temporelles, il ne peut donc se mêler en aucune manière de la circonscription des nouveaux diocèses; car cette opération est purement temporelle, purement politique: elle ne touche aucunement à la jurisdiction spirituelle de l'église; il ne s'agit point de borner les pouvoirs de l'épiscopat, mais seulement l'étendue de la jurisdiction civile de cefui qui en est revêtu. Or, les représentans du souverain ont le droit incontestable de régler les relations extérieures des ministres du culte, de fixer le nombre de ceux qui seront en fontions, et cela indépendamment de la volonté et de l'intervention d'un prêtre étranger, dont les entreprises et les usurpa-. tions n'ont déja été que trop sune tes à la France.

Les évêques nous assourdissent d'une prétendue puissance ecclésiastique, qui, disent ils, doit concourir avec le pouvoir civil pour l'union et la sup-

<sup>(1)</sup> Le jour de la sanction du décret du 27 novembre, qui ête au clergé sa dernière espérance, les évêqués ont fait demander au foi une audience pour l'engager à retarder jusqu'après la réponse du pape. On les a remis au lendemain. Aujourd'hui il n'y a plus de remêde: lé pontife romain mettroit le royanne len interdit, que les choses n'en iroient pas moins leur train.

sion des bénéfices. Quelle est donc cette puise ecclésiastique? C'est sans doute celle d'un zile; mais un concile ne doit se méler que des stions du dogme et de la morale de l'église. matière civile, il ne doit pas avoir plus d'auté qu'un club quelconque, ou toute autre asiblée de citoyens. Si l'état reconnoissoit le pouecclésiastique par rapport au régime extéar du culte, alors il reconnoîtroit une corporan de prêtres indépendans des agens du gounement, et qui occasionneroit une division de uvoirs impraticables dans un état libre.

L'assemblée nationale, en traçant les limites des prèses du royaume, no blesse aucunement les oits de l'épiscopat; elle ne met aucune borne l'autorité spirituelle de l'évêque, elle déclare ulement ce qui est de sa compétence, c'est-àre, qu'elle pe reconnoîtra l'exercice extérieur de i jurisdiction, que lorsqu'il ne passera pas telle

telle limite.

Et n'est-il pas étrange que les évêques chicaent aujourd'hui l'assemblée nationale sur ses opéations par rapport au régime extérieur du culte, ux qui ont souffert si patiemment que les parmons les dépouillassent successivement de la dupart de leurs prérogatives jurisdictionnelles? es appels comme d'abus, sous l'ancien régime, voient porté un coup mortel aux prétentions piscopales; et cependant les prélats supportoient in silence la réforme de leurs ordonnances de la art des cours souveraines. Tant qu'on ne les foroit pas à une résidence incommode, tant qu'on es a luissé jouir tranquillement des usurpations candaleuses de leurs prédécesseurs, ils toléroient es entreprises les plus hardies; leur forveur ne s'est ranimée qu'au moment où en a voulu les rappeler à une vie un peu plus conforme à l'esprit de l'évangile. Laissez aux prêtres leurs richesses, ils seront traitables sur les matières du dogme

et de la morale; attaquez-vous ce qu'il leur plait d'appeler leurs propriétés, ils crieront à la profanation, au sacrilége: voilà l'esprit de l'église.

Les évêques s'élèvent contre les élections des curés et des évêques confiées au peuple. Mais ignorent ils que dans l'ancienne église le peuple. élisoit lui-même les ministres de la religion? Ils disent que c'est aux ecclésiastiques seuls à les. nommer. Mais croient-ils donc que les ecclésiastiques sont les seuls membres de l'église? Cette. église n'est-elle pas dans la collection des fidèles assemblés? Que veulent-ils nous dire en nous rappelant aux anciens usages? Saint Ambroise fut-il élu par les ecclésiastiques, lui qui n'étoit pas même simple tonsuré lorsque le peuple de Milan. le porta par acclamation dans la chaire pontificale?. Presque tous les évêques de la primitive église. étoient élus par le peuple; ce n'est que depuis le relachement des principes religieux, que l'église: s'est concentrée dans un gouvernement purement représentatif, en excluant le peuple du droit de voter dans les élections. Et d'ailleurs comment les évêques peuvent-ils se montrer difficiles sur. Finstitution des choix populaires, eux qui ont vu tranquillemont les dignités ecclésiastiques distribuées et vendues de la manière la plus infame. par d'indignes courtisans, par des valets et des femmes perdues? Ministres des autels, soyez. plus sincères dans vos réclamations. Ce n'est pas le changement du régime ecclésiastique qui vous anime contre la nouvelle constitution; vous regrettez votre scandaleuse opulence, votre vie molle. et délicieuse, si peu faite pour les successeurs des apôtres. Renoncez de bonne grace à des prétentions que vous ne pouvez plus soutenir sans danger. Soumettez-vous, il en est temps encore, ou craignez la justice sévère d'un peuple que yous avez trop long-temps foulé aux pieds.

### Danger des ordres de chevalerie.

On a fort judicieusement comparé les ordres de chevalerie aux chiffres tracés sur les jetons qui valent chacun dix, ou cent, ou mille, sans cesser d'être une unité, sans que la valeur intrinsèque du jeton soit augmentée. Les ordres sont donc une étiquette numérique que les rois ont imaginée pour donner une plus value à tels individus en compa-

raison du reste des hommes.

Dans les gouvernemens anciens nous n'avons pas d'exemple de cette invention. Le C. brodé sur le soulier, la bande de pourpre et l'anneau désignoient des cartes, chez les Romains, jamais dans leur république roi, consul, décenvir, dictateur, tribun ou empereur n'ont accordé le C. à qui que ce fut; tout citoyen descendant des cent premières familles patriciennes le portoit sur sa chaussure si cela lui faisoit plaisir. C'est ainsi que chez les Mahométans, tous les descendans du prophète portent, et ont seuls le droit de porter le turban vert et de prendre la qualité d'emin: ce ne sont point là des ordres de chevalerie. Le mouchoir des sultans ressemble beaucoup mieux à nos cordons.

La Porte est la seule cour de l'Europe où l'on ait dédaigné jusqu'ici la méthode de se chamarrer de bleu, de rouge et de jaune, pour avoir l'air de valoir plus qu'on ne vaut en esset. La cause de cette politique est dans le principe du gouvernement turc, de ne point admettre la noblesse héré-

ditaire, pas même la personnelle.

Puisque nous avons aboli la noblesse héréditaire et personnelle, pourquoi conserver les ordres de chevalerie qui forment un véritable ordre de noblesse? Rien n'est plus impolitique, rien n'est plus inconséquent.

Examinons d'abord pourquoi, et à quelle fin ces ordres ont été inventés et multipliés, quels fruits en ont résulté pour les inventeurs et les distributeurs; nous discuterons ensuite l'utilité et les dangers de ces babioles pour notre constitution.

Il n'est souverain dans l'Europe, petit ou grand, qui n'ait des rubans à distribuer à ses esclaves ou à ses capitalistes. Le débit de cette marchandise leur étant à tous commun et favorable, ils sont convenus réciproquement de reconnoître chacun une valeur dans les rubans de tous, de manière que l'individu qui ne peut obtenir le ruban du Saint. Esprit en France, va chercher en Russie le ruban de Saint-André, comme Guignard; celui qui ne peut attraper le ruban de Saint-Maurice en Savoie. vient gagner en France celui de Saint-Louis, comme Bonne - Savardin. Ces sortes d'échanges facilitant le commerce, les distributeurs et les porteurs, et après eux les badauds sont d'accord de ne pas regarder de trop près à la source de ces distinctions: pourvu que c'en soit une, peu importe la

fabrique dès lors que c'est un ruban.

Il est inutile de remonter aux premières institutions des ordres de chevalerie. Il nous suffit d'examiner ce qu'ils sont maintenant. Le débit en est si commode, l'abus en est si grand, que chaque cour a presque épuisé la série des couleurs. Les rois sont obligés aujourd'hui de les mélanger pour trouver une gradation plus divisée dans les numéros chevaleresques. L'impératrice de Russie, par exemple, ne sait plus quel prisme employer, ni à quel saint se vouer pour trouver la demi-douzaine d'ordres dont elle a besoin pour compléter ses deux douzaines, son assortiment. Une observation qui n'a pas encore été faite, c'est que plus le numéraire est rare dans un pays, en raison de ses besoins, plus les ordres de chevalerie y sont communs. C'est un calcul à faire, et nous en garantissons le résultat conforme à notre assertion. La preuve et la cause en existent sous nos yeux. Le prince de Limbourg, que bien vous connoissez tous, n'ayant plus de quoi payer son diner au palais royal, s'est mis à

(397)

faire usage de son droit RÉGALIEN. Il a institué son ordre de Limbourg, imitant l'ordre de Saint-Louis, à s'y méprendre; il en a établi les bureaux de distribution, dans le même mode de ceux de la peudre d'Ailhaud. Pour trois louis vous êtes rubanté. Au moyen de cette manufacture, son altesse limbourgeoise s'est tirée de plus d'un mauvais pas, et si son cordonnier est sorti de chez elle les mains vides, il n'a tenu qu'à lui d'en sortir chevalier comme Charlemagne: Ab uno disce omnes, par celui-là, jugez des autres. Il n'y a de différence que dans le plus ou le moins, le fond est absolument

le même pour tous les rubans connus.

Les rois ne s'en cachent pas. Ce trafic est tellement l'un des buts des ordres de chevalerie, que, soit que la cour de France se fit un plaisir de mépriser le peuple, de l'insouciance duquel elle a toujours été fort persuadée, soit qu'elle pensat que tout ce qu'elle imaginoit étoit juste et merveilleux, cette cour n'avoit rien de plus pressé que de rendre public, par ses scribes, le brigandage, ou si vous aimez mieux le commerce des rubans. Lisez la Gazette de France, ce répertoire irrécusable des faits et des maximes de la conr; vous y verrez en mille endroits, que monsieur un tel quitte le ministère, et que pour l'en dedommager, on doit lui donner le cordon bleu; que le comte un tel cède son gouvernement au marquis un tel, et qu'en échange il recevra le cordon rouge; que le chef d'escadre un tel est renvoyé du commandement de l'armée navale avec LA PLAQUE. Dans les papiers publics français, bien et dûment censurés, vous verrez encore pis; yous y lirez que certain seigneur cède sa terre à certain prince, en récompense de quoi il sera chevalier de l'ordre. Enfin s'il n'est pas écrit d'une manière authentique, il est certes bien avéré que pour avoir le Saint-Esprit, la chaste colombe brodée sur sa poitrine, il a suffi de conduire sa femme, sa sœur, ou sa fille dans le lit des princes et des ministres. Si ce n'est pas là un Nº. 73.

commerce public, une vraie maltote, à quoi don-

nerez-yous ces dénominations?

Quoiqu'à ne rien cacher, il ne seroit pas impossible de déterminer ce qu'ont coûté le cordon bleu. le cordon rouge et jusqu'au cordon noir à chaqu'un des chevaliers qui en sont bardés, nous ne nous arrêterous pas à ce tarif, que tout curieux peut vérifier sur les personnages mêmes qui pousseront la naïve impudence, jusques à fournir l'état des frais et mise à exécution; nous nous bornerons à rappeler aux citoyens, l'époque des dernières années de la vie de Louis XV, temps où les ministres fiscaux vendirent impudemment, je ne sais combien de milliers de croix de Saint-Louis à 2400 livres la pièce. Or, jugez de la sagesse d'une institution par laquelle les ministres, pour se procurer deux ou trois millions, jettent sur le payé de Paris tant de héros de contrebande. Observez un fait singulier, sur ce point. Avant cette vente dont nous parlons, jamais consigne de sentinelle n'avoit contenu l'ordre de porter les armes à tout chevalier de Saint Louis. Ce fut alors que, pour revivifier la marchandise chevaleresque, cette consigne fut imaginée. Nous passerons sous silence les promotions honteuses et dégoûtantes, brocantées par des catins de l'opéra et du panthéon; ces donations de croix faites à des inspecteurs de police, à des mouchards, et jusqu'à des valets de chiens : mais que dirons-nous des ministres qui, dans ces derniers temps ont distribué la croix. non-seulement comme Saint-Bernard distribuoit les siennes à Vézelay, mais comme Catilina distribuoit ses poignards dans les cavernes de Rome, comme Néron distribuoit les slambeaux dont il embrasa cette capitale du monde?

Si nous cherchons maintenant de quelle utilité sont les ordres de chevalerie dans notre état de choses, nous trouverons que cette utilité est nulle,

absolument mulle.

Li Nous le demandons sincèrement à tous les

(399)

citoyens: qu'ils parlent dans la foi la plus sincère de leur cœur, et qu'ils nous disent quelle idée se réveille en eux lorsqu'ils rencontrent un cordon blen. Nous nous mettrons à leur place, nous parlerons pour eux, sans crainte d'être démentis par un seul, et nous dirons : « Voilà un cordon bleu, c'est-à dire, voilà un grand, un satrape, un favori de la cour; un de ces hommes avec qui il ne falloit jamais avoir à faire, de qui il falloit s'élaigner de crainte d'en être écrasé; un homme que le sot adoroit, dont le méchant recherchoit l'assistance, dont le vertueux redoutoit le pouvoir arbitraire sur le peuple entier : un homme de qui le nom réveilloit toujours l'idée d'une famille redoutable et malfaisante, jamais celui d'une vertu; l'idée d'une succession d'intrigues, presque jamais celle d'une action grande ou louable. C'est bien la peine de laisser une enseigne azurée au cou d'un tel homme, à moins que nous ne convenions que le cordon bleu sera le drapeau à la fenêtre du pestiféré ».

Quel résultat tirerons-nous de l'aspect du grand et du petit cordon rouge, si ce n'est qu'avec de la patience on vient à bout de tout? Et de l'aspect du cordon noir, qu'en arrivera-t-il, sinon le rire fon, qui saisit les gens sensés, quand ils voyent la ridicule importance d'un méchant salarié, ou d'un

charlatan protégé?

Mais, dira-ton, ces décorations sont bonnes à récompenser le mérite. Cela n'est pas vrai : le cordon blau, le mont carmel ne sont pas employés à cet usage; ils désignent simplement la noblesse, même la haute noblesse, comme s'il y en pouvoit avoir une basse; non seulement ils la désignent, mais ils l'exigent: or, comme vous ne l'exigez de personne, ces ordres sont donc parfaitement inutiles.

La croix de Saint-Louis s'obtient forcement par ancienneté; alors elle n'est qu'un certificat de service. Comment prétendez vous récompenser une belle action avec un signe qui confond tout, et qui, comme nous l'avons dit, n'indique rien de plus certain que la patience d'un soldat ou la

bassesse d'un intrigant?

Les actions et les mésaits ont des dissérences aussi nombreuses que les physionomies; si pour être juste, il étoit à propos d'appliquer le talion à la peine des mésaits, il saudroit également une espèce de tation dans les récompenses des bonnes actions qui en désignat' l'étendue, la qualité et le mérite. Si Pierre arrive à propos pour vous annoncer une victoire, il a la croix, et Paul qui a perdu le bras dans cette victoire n'a aussi que la croix; où est la proportion? Manlius vainquit un gaulois, et lui enleva son collier, Manlius porta ce collier toute sa vie, et s'appela Torquaius. Scipion détruisit Carthage, et fut appelé Africanus. Torquatus et Africanus étoient deux choses trèsdifférentes. S'il y eût eu des croix de Saint Louis à Rome, le vainqueur d'un seul Gaulois, et le conquérant de l'Afrique auroient donc eu la même récompense; où est la proportion? Où est le signe de la chose, dans une récompense banale? La banalité n'est plus une distinction individuelle. Si vous ne distinguez pas l'individu méritant, où est l'utilité de la récompense que vous lui donnez?

Mais quels dangers ne s'ensuivroient pas de la continuité des ordres de chevalerie! Certainement l'homme croisé et rubanté n'est pas un homme égal au citoyen ordinaire. Celui-ci n'est qu'un roturier obscur, l'autre est un noble privilégié; car de cela même qu'il porte une décoration qu'un autre ne peut pas porter, il est supérieur à cet

autre.

C'est donc peu d'avoir donné 25 millions au pouvoir exécutif, voulez-vous lui laisser la faculté de recréer des nobles à sa manière? Mon Dieu! avec une pièce de ruban les ministres et les cidevant nobles se moquerent bien de votre décret d'abolition. Ils auront un ruban bleu pour telle shese, un vert pour telle autre, un violet pour

celle-ci, un jaune pour celle-là; ils s'entendront bientôt parfaitement, et le peuple se rangera. Vous effacez leurs armoiries de leurs carrosses; ils les

porteront à la boutonnière.

Législateurs, vous n'avez rien fait pour l'égalité, si ces vaines décorations ne disparoissent pas; vous ferez le succès de la tyrannie, si vous laissez subsister ces antiques signes de la servitude, et de la folie d'une part, de la ruse et de l'intérêt de l'autre.

Le peuple au reste sent son besoin à cet égard, et nous ne serions pas étonnés de voir un jour les citoyens de la halle se chamarrer de cordons bleus pour faire tomber ceux de la cour.

## Clubs pour le peuple.

Jacques est un père de famille d'entre le peuple. En s'éveillant tous les matins, ses premiers regards tombent sur trois enfans, dont l'ainé commence à marcher seul. Comment pourvoit-il à leur entretien? Jacques a obtenu avec peine la permission d'adosser à une muraille un petit auvent, sous lequel il passe tout le jour, adonné à un travail fatigant et peu lucratif. Sa femme, dans les intervalles que lui laisse sa naissante famille, se rend auprès de lui et lui prépare sa besogne. Jacques, qui est bon père, se reproche la demiheure que lui prend chacun de ses chétifs repas.

Jacques a sa petite échoppe, placée presqu'en face de la maison des Jacobins, rue Saint-Honoré; il a remarqué le concours de monde qui s'y rend vers la brune. Il s'est informé de ce que tout ce monde alloit faire trois ou quatre fois la semaine, à une certaine heure, dans cette

maison. On lui a répondu :

Trois ou quatre fois la semaine, douze à quinze cents citoyens ne manquent pas de se rassembler dans la salle de la bibliothèque de cet ancien couvent. Là, pendant quatre à cinq heures, on dis-

cute, on raisonne, on se pénètre des bons principes, on se met en garde contre les faux patriotes; en un mot, on se rend digne de la liberté que

nous avons conquise.

Jacques, qui a de l'ame et du bon sens, se dit alors, à part lui : qu'ils sont heureux là dedans, de pouvoir détacher trois ou quatre heures de leur journée, pour les employer à leur instruction! Qu'aije donc fait, pour me voir coodamné à une besogne qui absorbe tout mon temps? Je sens que je pourrois, comme un autre, devenir, non pus meilleur patriote (je le suis autant qu'eux tous ), mais plus éclairé, plus difficile à être trompé. Hélas! il me faut repousser cette idée. Je me dois, avant tout, à mes enfans. Leur entretien est une chaîne qui m'attache au pied de cette muraille. Il me faut consumer toutes mes facultés à une besogne ingrate et monotone. Toute ma vie s'écoulera ainsi au milieu des ténèbres de l'ignorance, tandis que tous les jours je vois le slambeau de l'instruction passer devant mes yeux, sans s'arrêter un seul instant entre mes mains. Au récit des événemens qui agitent mon pays, je m'anime; je m'enstamme. Dupe des nouvelles fausses, des récits exagérés, je prends parti pour tel ou tel personnage, parce que je n'ai ni le temps, ni les secours qu'il me faudroit pour rectifier mes idées et diriger mon patriotisme. Il fant m'en rapporter aveuglément à ceux qui me représentent, et ils ont beau jeu avec leurs commettans, dont les trois quarts ne sont pas plus instruits que moi. Qu'il seroit cruel de ne pouvoir jouir avec fruit et sans en abuser, du bienfait de la liberté, à la conquête de laquelle j'ai eu pourtant ma bonne part le 14 de juillet!

Que d'autres répondent à ces réflexions du pauvre Jacques, et de 15 millions de ses pareils : nous ne nous en sentons pas le courage; nous dirons

seulement:

Ne fera-t-on jamais rien pour le peuple qui a



fait? Sera-t-il donc toujours oublié? Sans struction, la liberté est pour lui chose inutile a ême dangereuse. Depuis qu'il s'est rendu libre. t on occupé des moyens de l'instruire? Quels t les établissemens décrétés pour cela? Hélas! euple, comme du temps qu'il étoit esclave, encore pour s'éclairer sur ses devoirs, que anciennes écoles de charité, et les prônes de oisse. Les enfans du peuple vont toujours. mme à l'ordinaire, aux leçons des frères ignoitins. Quantaux sermons, ils sont presque abannnés: il y a long-temps que le peuple sait ce 'on lui répète encore tous les jours en chaire. seroit temps de l'initier à la science nouvelle la morale législative. Devenu souverain, il est stant qu'il so mette en état d'exercer sa sourainete. Dans toutes les villes de l'empire s'ouent des clubs. Le peuple a-t-il ses entrées dans 1 seul de ces clubs? Et quand on lui en perettroit l'abord, a-t-il assez d'acquit pour comendre ce qu'il entendroit? Et ses besoins de tous s jours, de tous les momens, lui laisseroient-ils temps d'assister à ces conférences civiques? Si tous les hommes sont appelés à la liberté. la raison, au bonheur, est-il conséquent, estjuste, est-il humain de concentrer dans des traaux rudes et continuels les trois quarts des inividus d'une nation, et de détourner d'eux le ambeau de l'instruction? La partie éclairée de unation craint-elle de trouver des égaux dans e troupeau immense d'hommes qui a végété jusu'à présent dans la fange des villes, dans le umier des campagnes? Seroit-il donc impossible le voir une société de plusieurs millions d'homnes, tous à peu près aussi éclairés l'un que l'aure sur leurs premiers devoirs de citoyens, et fraernisant par des échanges de bons offices? Seroitl donc impossible de faire dans la république une plus juste répartition des travaux et des lumières. de façon qu'ils ne soient plus séparés les uns

des autres, et s'excluent dans les mêmes individus? Il faut que la révolution nous amene là, pour mériter qu'on la bénisse. Et elle n'en viendra là que par l'établissement spontané des clubs

à l'usage du peuple.

Il est bon de le répéter: la défection des préjugés religieux et politiques, la chute des privièléges, le rappel des droits de l'homme, le retour de la liberté, en un mot, la révolution française de 1789 seroit-elle un bienfait pour l'espèce humaine, si ce qu'on appeloit le peuple, avant le 14 juillet, c'est-à-dire, les trois quarts et demi de la nation restoient toujours ce qu'ils étoient alors; si les travaux les plus durs, les plus soutenus continuoient à être son partage unique, tandis que l'instruction seroit réservée exclusivement aux clas-

sos supérieures à sa caste?

Il faut des clubs au peuple. Que chaque rue d'une ville, que chaque hameau ait le sien. Les assemblées primaires sont trop solennelles et pas assez fréquentes pour en tenir lieu. Il faut au peuple des clubs sédentaires et libres, peu nombreux et où l'on soit à son aise, sans réglemens. sans officiers en titre: toutes ces formes enlèvent déjà quelque chose à la liberté, font perdre beaucoup trop de temps et engendrent l'esprit de corps, si contraire à l'esprit public. Le club des Jacobins, ou des amis de la constitution, a quelquefois des séances toutes réglementaires, et il n'en est pas composé plus sainement. Qui le croiroit? On y rencontre, dans cette assemblée d'hommes libres, jusqu'à des valets qui ont appartenu à la reine. A quoi servent les statuts d'une compagnie qui admet de tels associés? Cependant, tel qu'il est, le club des Jacobins est déjà très-utile (1).

<sup>(1)</sup> On ne peut pas dire tout à fait la même chose d'un certain autre club ou société des Neuf-Sœurs, dont les membres promettent en entrant, de s'interdire Des

( 405 )

Des clubs à l'usage du peuple, organisés avec simplicité, tenus sans prétention, seroient d'une bien plus grande utilité. Qu'un honnête artisan rassemble chez lui ses voisins; qu'à la lueur d'une lampe, qui brûleroit à frais communs, il leur lise les décrets de l'assemblée nationale, en assaisonnant la lecture de ses propres réflexions, ou dé celles de ses voisins attentifs. Qu'à la fin de la séance, pour égayer un peu l'auditoire, alarmé par un numéro de Marat, on lui fasse succéder les jurons patriotiques du père Duchesne. Ces conférences vaudroient bien sans doute celles auxquelles le peuple assistoit froidement, machinalement, pendaut l'avent et le carême. En fait de religion, tout a été dit; tout se trouve dans l'évangile. Mais la nouvelle constitution française n'est pas encore familière au peuple, pour lequel on l'a rédigée : il a besoin de la méditer, de la digérer. Le passage du régime le plus détestable à la nourriture la plus substantielle, demande quelques préparations et quelque étude. Le peuple, appauvri par plusieurs siècles d'inanition, a besoin de se refaire. Semblable au coursier généreux, qui a perdu ses bonnes allures sous la main d'un mauvais écuyer, il faut que le péuple ait le temps d'effacer ces basses impressions, ces penchans vils qu'on lui a fait contracter; et pour cela, il faut l'abandonner à lui-même. De lui-même, il reviendra aux bons principes, aux belles mœurs. Qu'il se, rassemble donc en petits pelotons! que dans les clubs qu'il formera, il ne se trouve pas contraint par la présence de personnages beaucoup au dessus de lui par état ou par fertune.

toute opinion sur la conduite des ministres et autres agens du pouvoir exécutif, sur le commandant, sur l'état-major de la garde nationale, en un mot, sur tous les gens en place. Cela rappelle le fameux monologue de Figaro, au premier acte de la Folle Journée.

Sur-tout qu'il éloigne du milieu de lu ces coriphées de district, qui pourroient lui en imposer par une éloquence verbeuse. Que l'homme du peuple ne se trouve dans ces clubs qu'avec ses égaux, et que lui seul soit chargé de la police intérieure. Qu'il y admette sa femme et ses enfans. Sous les yeux de sa famille, il n'en sera que meilleur patriote. Ces petits clubs auront l'avantage de servir d'élémens aux assemblées (1) primaires; et quand arriveront les momens de porter son vœu dans celles ci, il y viendra tout préparé et capable d'avoir une opinion motivée. C'est alors qu'on se ressentira des heureux effets de la révolution.

Il est bien étonnant qu'il ne se trouve pas quelques citoyens aisés, assez bons patriotes pour offrir dans leurs maisons un local où le peuple du quartier viendroit, tous les dimanches et chaque jour de fête, employer le temps qu'il perdoit aux guinguettes, à se mettre au courant des événemens, et à se bien pénétrer des principes de la constitution. A défaut de local dans les maisons particulières, le peuple ne pourroit-il pas s'emparer de quelques-unes de ces églises que la suppression des religieux et des chanoines rend vacantes? On dit que dans la maison des Capucins de la rue Saint-Honoré, il se forme déjà un club populaire, comme on en désireroit dans toutes les sections des grandes villes. Dans les campagnes, les porches de paroisses et des églises elles mêmes pourroient être consacrés à cet usage. Ces édifices n'en deviendroient que plus respectables.

Visite du nouveau garde des sceaux à la municipalité.

Sous le règne des tyrans électifs de la républi-

<sup>(1)</sup> Grace au décret du marc d'argent, etc. le peuple est exclus des assemblées primaires; mais voyez notre no. 72, article de la sanction et du vem du peuple.

(407)

que romaine, les villes de l'empire étoient remplies de leurs bustes et de leurs statues; le sénat avili les célébroit de leur vivant, et après leur mort les mettoit au rang des dieux. Cet enthousiasme, cet engoûment pour les chefs sont naturels à un peuple esclave; et voilà pourquoi, dans l'ancien régime, les rois les plus crapuleux, les princesses les plus dévergondées, pourvu qu'ils eussent le masque de la popularité, devenoient l'objet du oulte des Français. Dans le commencement de la révolution, le peuple, à peine échappé à ses fers, conservoit encore ses anciennes habitudes; mécontent de ses princes, il se met à adorer les représentans qu'il s'est choisis; le burin et le ciseau se prostituent pour eux, et par-tout les yeux des vrais amis de la liberté sont blessés par la vue des portraits multipliés du maire de Paris et du commandant général. Mais à mesure que l'esprit public s'accrost, l'idolatrie diminue, les prétendus GRANDS nommes sont appréciés à leur juste valeur, et la basse flagornerie paroît s'être retirée parmi les gens en place.

La tête a tourné aux officiers municipaux de Paris, à la première nouvelle de l'élévation de M. Duport du Tertre; ils ne se sentoient pas de joie de ce que l'impossibilité d'appeler au ministère des représentans de la nation, avoit, pour ainsi dire, forcé le roi de choisir parmi ceux de la commune. Des larmes d'alégresse, des embrassemens, des louanges exagérées, prodigués à leur confrère, ont prouvé combien ils étoient sensibles à la gloriole de voir la simarre s'unir à l'écharpe municipale. Au milieu des scènes ridicules qui se sont passées à ce sujet à l'hôtel de ville, l'un des anciens collègues du nouveau garde des sceaux, M. Cahier de Gerville, a fait la motion de lui élever un buste dans la salle du conseil municipal, à côté de ceux de MM. Bailly et la Fayette.

M. Duport du Tertre s'est très-heureusement opposé à une motion aussi indiscrète; dans sa

réponse, il a loué jusqu'au dégoût les deux hérès de la capitale, qu'il a regardés comme les seuls qui méritassent les honneurs du buste; il a fini par proposer qu'on mit au bas du portrait du roi cette inscription: Le roi a nommé pour son ministre de la justice un simple citoyen, M. Dupors du Tertre. Manière adroite de faire son éloge, et qui ne le

sédoit guère à l'érection de la statue.

Le délire municipal sur la promotion de M. Duport du Tertre n'a certainement rien qui étonne; mais devoit-elle être célébrée par quelques écrivains patriotes, comme une victoire remportée sur. l'aristocratie? Quel peut être le motif d'un pareil, engoûment pour un homme presque inconnu, et dont la paisible administration n'a été traversée par aucune contrariété, ancun orage politique? Nous rendons hommage aux vertus domestiques du nouveau garde des sceaux; quant à ses vertus civiques, on ne pourra les juger que par sa conduite dans la place éminente dont il vient d'êtrerevêtu.

Lorsqu'il aura dégagé la presse des entraves. qu'y apportent encore la nouvelle police et les municipalités, de province; lorsqu'il aura montré du zèle et de l'activité à faire circuler les décrets de l'assemblée nationale; lorsqu'il aura déjoué quelque complot des ennemis de la liberté; qu'il aura purgé les nouveaux tribunaux des membres gangrenés de l'ancien régime, qui y ont été placés par son prédécesseur ; lorsque enfin nous l'aurons vu, luttant contre le prestige séduisant de la faveur, préférer courageusement l'estime du peuple aux cajoleries d'une princesse ennemie de la révolution, alors nous serons les premiers à le louer, et à lui payer le juste tribut qu'on doit à tout citoyen. qui a bien servi la patrie. Jusque-là nous suspendons notre jugement; nous n'avons vu encore en lui que la créature et l'adulateur du maire et du commandant général. Les dignités ne nous en imposent pas.

Dénonciation d'un sieur Joly, soi disant administrateur de la police, au département de la librairie.

A voir l'obstination avec laquelle les nouveaux administrateurs s'attachent aux abus pour les soutenir et les perpétuer, on est tenté de se demander s'il y a eu réellement une révolution dans le

gouvernement.

Un sieur Joly, l'un des administrateurs de la police, au département de la librairie, sous prétexte d'arrêter les écrits incendiaires, s'avise de tenouveler l'odieuse inquisition de la chambre syndicale. Lorsqu'on vient lui demander des bons pour échapper aux formalités vexatoires des sieurs knapen et compagnie, il n'est sorte de chicane qu'il ne fasse aux propriétaires des livres à retirer à la douane. Il exige un état détaillé du nombre et du titre des livres qu'on réclame; il demande un certificat du comité de la section; ensuite il permet par grace d'enlever la caisse, à condition toutefois que les commis de la douane feront euxmèmes la vérification.

Ainsi l'on retrouve à la douane les mêmes entraves qu'on croyoit avoir évitées à la chambre syndicale. Ainsi, au mépris de la déclaration des droits, il existe encore au milieu de Paris une inquisition scandaleuse sur la pensée et sur les productions de l'esprit. Grace au zèle du sieur Joly, ce gothique établissement de la chambre syndicale va renaître; les Knapen, les d'Hemery, et tous ces vils suppôts de l'ancien régime recommencent à fouiller les caisses de livres qui viennent des provinces; l'ami Thiébaut reprendra ses fonctions, et il ne nous manquera plus que les censeurs royaux.

Ce n'étoit pas ainsi que se conduisoit M. Manuel. Pendant son administration, MM, de la chambre syndica'e étoient réduits au pur hono-

raire de leurs fonctions. La police délivroit à tout citoyen des bons pour retirer directement les livres de la douane. On ne connoissoit plus que de nom

ces stupides inquisiteurs de la librairie.

Il faut espérer que le nouveau garde des sceaux ne laissera pas subsister plus long temps une institution devenue le fléau de la liberté de penser, et qui, par cela même, ne peut être protégée que par des tyrans.

En attendant, nous invitons les écrivains patriotes à faire justice d'un abus aussi criant; c'est à eux à trainer dans la boue les Knapen, les d'Hemery, et ce sieur Joly, qui se mêle d'exercer l'inquisition sur les livres, d'accord avec les ignorans de la chambre syndicale.

### De l'état actuel des affaires des Belges.

La Belgique, long-temps déchirée par les factions, va être le théâtre d'une guerre, de courte durée sans doute, mais dont l'issue doit être instructive pour les peuples. Léopold avoit préparé à Reichenbach la ruine des Belges; la Prusse, qui les avoit flattés long-temps de l'espérance de sa protection, les a sacrifiés indignement à ce prince, qui a fait précéder d'un manifeste l'armée qu'il

envoie pour les conquérir.

Dans ce manifeste, l'empereur promet de conserver la constitution civile et religieuse des provinces belgiques; de faire jouir les habitans de ces provinces de toutes les franchises et prérogatives dont ils jouissoient du temps de l'impératrice Marie-Thérèse; il offre une amnistie générale à tous ceux qui avant le 21 novembre poseront les armes et se soumettront à sa domination. Il termina par inviter les Belges à nommer des députés, pour aller concerter à la Haye ayec les ministres des trois puissances alliées et garantes, et son plénipotentiaire, les moyens de faire rentrer dans le devoir les révoltés, sans effusion de sang. s états ont répondu d'abord à ce manifeste manière la plus énergique. « Notre séparan d'avec nos tyrans, disoient-ils, est irrévocable. ous ne voulons plus être soumis à cet aigle, iblême si frappant de la fourberie Autriienne, par ses deux têtes..... Nous ons pris pour devise : Vivre libres ou mourir, us tiendrons notre promesse mieux que nos presseurs n'ont tenu leurs sermens ». es dispositions n'ont pas duré; bientôt ces nes états ont fait publier une délibération, laquelle ils ont proclamé le troisième fils de spereur, souverain héréditaire et grand duc de Belgique. Cette délibération a été notifiée sur hamp au congrès de la Haye, avec demande a nouvel armistice, pour avoir lè temps d'atdre la réponse de Léopold sur cette proposin. Cette demande a paru être appuyée par les ux ministres de Prusse et d'Angleterre; mais e a été refusée avec hauteur par le comte de erci-Argenteau, commissaire de l'Empire, qui, ur le dire en passant, est une des créatures de reine. Cependant le maréchal de Bender est tré dans les Pays-Bas, à la tête des Autrichiens; le dit maître de Namur; il sera bientôt près Bruxelles; et cette ville, plongée dans la consrnation, lui ouvrira peut être ses portes, sans lui onner la peine d'en faire le siège. Ainsi, les malsureux Belges vont reprendre leurs fers, et la berté n'aura brillé un instant sur leur horison. ue pour s'ensevelir à jamais dans les ténèbres de esclavage. Il est triste pour un écrivain patriote avoir à rendre compte de pareils événemens. Citoyens! c'est une grande leçon pour les peuples ui aspirent à la liberté, que la conduite des lelges : ce qui les a perdus, c'est leur confiance veugle dans les rois et dans leurs ministres. Au leu de n'avoir d'espoir que dans leur propre vertu. ls ont recherché l'alliance des cours; et, comme is devoient bien s'y attendre, ils ont été indignement joués, Les trois maisons d'Hanovre, de Brandebourg et d'Orange ne se sont mêlées de , ·leurs querelles que pour se donner de l'importance, et pour avoir le plaisir de tracasser Léopold. Ennemis de la liberté, par goût et par principes, les ministres de ces trois puissances étoient trop instruits par l'exemple de la France, protectrice de l'indépendance américaine, pour donner dans le même piége à l'occasion de la Belgique.

Les Bataves n'auroient pas été fachés de se réunir aux Belges; mais la politique infernale de la maison d'Orange ne voyoit qu'avec chagrin l'union de deux peuples libres, qui, soutenus l'un par l'autre, auroient infailliblement donné les plus vives alarmes

au stathouderat.

Il ne convenoit pas non plus au roi de Prusse que la Belgique fût indépendante. Comme il possède sur les frontières des Pays - Bas les duchés de Clèves et de Juliers, il lui importe infiniment, pour les conserver, que les Belges soient dans un état de foiblesse, et conséquemment, qu'ils gémissent sous la tyrannie d'une puissance étrangère.

· Quant à l'Angleterre, elle a le plus grand intérêt que la Belgique appartienne à l'Autriche, à cause du port d'Ostende, qui, en cas de guerre avec les puissances de l'Europe, sert de débouché à ses manufactures. Si la Belgique étoit indépendante, elle pourroit former avec la Hollande une puissance maritime, qui feroit le plus grand tort au commerce anglais. Telles sont les vues secrètes qui ont fait mouvoir les trois puissances qui se sont mélées des affaires de la Belgique : en flattant les états de l'espoir d'une fausse protection, elles leur ont fait plus de mal que le comité autrichien des Tuileries avec toutes ses manœuvres.

Les malheurs des Belges ont fait sourire les eristociates français. Les voilà qui s'imaginent que Léopold va entrer en France, et qu'il va mettre l'acsemblée nationale à la raison, aussi

facilement

ment qu'il a fait trembler Vander Noot (1) an Eupen. Mais les Français, forts de leur re courage, n'ont pas la simplicité de compter me puissance étrangère pour défendre leur té. Ils sont disposés à tout sacrifier plutôt le céder à leurs ennemis, bien persuades que peuple, qui a vaulu être libre a toujours fini l'être. Ce n'est pas avec de perfides négoons qu'on parviendra à les asservir; et si, les us employent la force, qu'ils apprennent qu'ils régneront jamais que sur des déserts et sur monce aux de cadavres.

## Affaire de Saint-Jean-d'Angely.

In a dit il y a quelques jours à la tribune de semblée nationale que les peuples de la Sainge coalisés refusoient le payement des impôts. l'abbé Maury, auteur de cette inculpation, se mpoit; ce n'étoit pas les impôts que quelques pitans des campagnes refusoient de payer, mais ilement la dime et les droits de champart. Ces refus ont occasionné de grands troubles. usieurs paroisses, excitées par quelques pratiens séditieux, se sont portées aux derniers excè-. Latierce, maire de Varaise, ayant voulu s'y poser, a été victime de son zèle : il a été mascré par les séditieux- Aujourd'hui le calme est tabli par les soins du directoire du district de unt-Jean d'Angély, et du département de la Chante inférieure. La municipalité de Saint-J. an est olemment inculpée d'avoir favorisé l'insurrection s campagnes par je ne sais quels motifs d'aniiosité contre le directoire du district.

#### Réclàmation.

C'étoit dans tous les corps, dans toutes les

<sup>(1)</sup> On assure que Vander-Meerch-se rend incessumunt à Paris.

N°. 73.

sociétés un usage établi par l'ancienne administration, que les subalternes dévoient être les dupes des chefs. Les pensions, les gratifications se donnoient à la protection, et les gens qui les avoient justement méritées languissoient dans la misère.

Dans la régie des fermes générales, il existoit une caisse, connue sous le nom de caisse des retraites, destinée à faire des pensions aux employés yétérans qui avoient 20 ans de service. Cette caisse étoit formée en partie d'un fonds fait par le roi, et des retenues que faisoient les formiers généraux sur les appointemens des employés. Elle a été indignement pillée, dilapidée par les fermiers généraux. Les commis du département de Paris se sont plaints de la manière dont elle a été administrée; ils ont porté leurs réclamations à l'assemblée nationale. M. l'abbé Gouttes est chargé d'en faire le rapport. Pour éclairer sa religion, pour le mettre en garde et le prémunir contre les fausses insinuations des princes de la ferme, qui entourent sans cesse le comité des finances, ils lui ont écrit une lettre dans laquelle ils prouvent jusqu'à l'évidence les malversations de leurs oppresseurs.

D'abord les fermiers avancent que depuis 1774 la ferme n'a pensionné que soixante cinq personnes des fonds de la caisse des retraites, qu'il n'y en a que cinq au-dessous de vingt ans de service, et que depuis 1778 aucune pension n'a été accordée qu'après vingt années de service. Voici les propres termes dans lesquels les commis répondent à ces assertions dans leur lettre à M. l'abbé

Gouttes.

« Honorez d'un regard, monsieur, l'état que nous n'avons formé que sur les pièces qui sont entre nos mains; comparez-le à celui que la ferme vous a présenté, et vous distinguerez sans peine le mensonge d'avec la vérité. D'abord vous y verrez qu'à l'époque de 1774, la ferme ne fait paroître que 65 pensionnés, tandis qu'il en paroît sur les registres 128.

« Sur ce nombre de soixante cinq, elle n'en montre que cinq à distraire pour âge incompétent, et nous prouvons que quatorze nous sont absolument inconnus, que huit furent révoqués pour malversation, que plusieurs nous paroissent douteux, qu'un autre est mort en exercice, que quinze n'ont eu de retraite que par faveur, n'ayant que six, sept, huit, neuf ou dix ans d'emploi dans la ferme, et qui par conséquent n'ont point contribué à la formation de notre caisse.

« Vous y remarquerez, monsieur, qu'un nommé Mary y est gratifié sur nos fonds d'une retraite de 1200 livres, aux dépens d'une infinité de malheureux dont les services ont été non-seulement plus utiles que les siens, mais dont les traitemens ont encore supporté des retenues énormes pendant des trente années, sans pouvoir seulement obtenir une pension de 225 livres, à l'instant où l'âge et les infirmités alloient les précipiter dans le tombeau ».

A la suite de ces remarques, les commis de la ferme présentent un état des retenues que le génie fiscal à l'art de prélever sur leurs modiques appointemens. Elles sont telles, que sur 500 livres de traitement, il ne leur reste en effet que 365 liv., et encore s'ils viennent à être malades on leur

retient tout.

Les bornes de ce journal ne nous permettent pas d'analyser en entier le mémoire des commis aux fermes de Paris. Nous remarquerons seulement que ce mémoire est soutenu par des pièces justificatives, dont les résultats paroissent très-convaincans. Il est vraiment digne de toute l'attention du comité des finances, et de celle du député patriote à qui les intérêts des employés des fermes sont confiés.

#### Dénonciation.

La société des amis de la constitution de Tou-

louse vient de dénoncer à l'assemblée nationale une des mille et une infamies de l'ancien régime; c'est au sujet de la concession faite à la famille Riquet Caraman des profits de la navigation sur

le canal de Languedoc.

En 1684, par un arrêt du conseil du 26 septembre, il fut permis aux sieurs Riquet d'établir un bateau de poste sur le canal, pour faire le transport exclusif des passagers, à raison de trente sous par jour pour chaque personne: les soldats. les matelots et domestiques ne furent taxés qu'à

quinze sous.

Le désir d'accroître des revenus déjà énormes fit imaginer, il y a trois ans, un moyen de ranconner le sot orgueil, ou la vanité (c'est l'arrêt du 26 juin 1787.): on divisa l'intérieur des barques de poste, et sous le prétexte de quelques commodités ou de quelques décorations puériles dans l'un des compartimens, le prix de ces places distinctives fut élevé à trois livres. Voici l'iniustice.

La partie du peuple la moins aisée et la plus nombreuse, celle enfia qui mérite le plus de faveur, fut confinée dans un réduit, d'autant plus insuffisant et mal sain, qu'il n'a que la moitie de l'ancien espace: ainsi entassée pêle-mêle avec les valets et les équipages des voyageurs plus fortu-. nés, on exige d'elle cependant le même salaire, quoiqu'on lui ait enlevé les trois quarts de ses

jou ssances (1). Voici l'atrocité.

« La famille Riquet demande et obtient la per-, mission de percevoir trois livres par jour et par place des personnes qui occuperont la chambre pasticulière pratiquée dans chaque bateau montant et descendant le canal, sans que les soldats, ma-

<sup>(1)</sup> L'établissement d'un second bateau destiné à ceux qui ont les moyens ou la volonté de voyager plus agréahiement, seroit sans doute exempt de censure.

(417)

telots, domestiques et ouvriers puissent y être admis, même en payant le prix de trois livres, les sutres places du bateau demeurant fixées suivant l'ancien tarif.

Le cœur se soulève à cette exclusion (1), les réflexions s'offrent en foule, notre sensibilité les rejette pour ne pas charger ce tableau.

Nous avons eu occasion de parler quelquefois des mésintelligences que pouvoient faire naître parmi les citoyens, les distinctions que le commandant général de Paris avoit introduites dans les compagnies de la garde nationale. Ces distinctions entre les grenadiers, les chasseurs et les simples fusiliers, ont été imitées dans les provinces et dans quelques villes. Elles ont été l'occasion d'un schisme dangereux pour la chose publique. A Troyes, les grenadiers et les chasseurs portent des épaulettes. Cette différence de costume avec celui des autres compagnies de la garde nationale; a causé des dissentions et des querelles. La municipalité, pour les faire cesser, a ordonné l'incorporation des grenadiers et des chasseurs dans les compagnies de fusiliers, le département s'y est opposé, et de la est résulté une espèce de conflit. de jurisdiction entre le directoire et la municipalité. L'affaire portée à l'assemblée nationale, les municipaux ont été condamnés comme coupables d'insubordination envers le département. Ils annoncent un mémoire qui aura pour objet de prouver qu'ils ont été condamnés injustement.

On nous mande de Nimes, que les Capucins de cette ville, toujours fidèles à leur parti, no cessent d'exciter le peuple, en lui montrant des

<sup>(1)</sup> Les so dats sont aujourd'hui appelés aux premiers emplois, si leur mérite les y porte.

taches de sang de quelques uns des lours qui pérjerent par leur faute à la malheureuse journée de 13 juin dernier. Il ne tient pas à eux qu'on crois que ce sang est indélébile, malgré tout le soin qu'ils ont pris, disent-ils, pour l'enlever. Le doigt de Dieu, ajoutent ils, est là, et indique vengeance.

Après les scènes de Nancy et de quelques autres villes, croiroit-on qu'il se trouve encore des officiers assez hardis, pour traiter les soldats comme sous l'ancien régime. Le 20 novembre, trois sergens de la compagnie des chasseurs de Vieille-Marine, en garnison à Nîmes, invitèrent les chasseurs de la garde nationale à assister à l'enterrement d'un de leurs camarades. Tout s'y passa avec beaucoup d'ordre. Eh bien! les sergens ont été cassés et mis à la queue de la compagnie. Ce fait n'a pas besoin de commentaire.

Pour déférer à la demande qui nous a été faite, nous nous empressons de publier la lettre suivante, adressée originairement à MM. les curés, maires et officiers municipaux des départemens de la Correze, Lot et Dordogne.

#### MESSIEURS,

Vous avez su la disparution de mon frère M. Jérôme de Chiniac des Aillieux, procureur de la commune de Brive, et élu premier juge du tribunal du district de Brive, arrivée le 10 de comois sur les huit heures du soir. A til été enlevé dans les murs de Brive, y a til été assassiné? C'est ce qu'on ignore. Chacun raisonne suivant ses passions sur les causes de cette disparution; mais depuis huit jours toutes les recherches ont été infructueuses. Il importe à la sureté publique que les coupables soient découverts; je vous prie, messieurs, de vouloir bien publier, que je don-

nerai cent louis d'or à quiconque décélera la retraite de mon frère, s'il est vivant, et cinquante louis d'or à quiconque m'indiquera le lieu où est son corps, si malheureusement il a été assassiné. J'en contracte l'engagement par cette lettre. J'espère, messieurs, de votre patriotisme, que vous voudrez bien rendre ma lettre publique, de manière que personne ne l'ignore, et que vous contribuerez ainsi à faire punir les auteurs de l'attentat le plus inoui et le plus incompréhensible.

Je suis avec respect, etc. DE CHINIAC.

## Uzerche, le 17 novembre 1790.

Les personnes qui auroient quelque renseignemens à donner sur l'objet de cette circulaire, trouveront au bureau du Journal des Révolution de Paris, une lettre de M. de Chiniac, signataire de la circulaire, dont ils pourront se faire un titre envers lui, aux clauses et conditions qu'elle renferme, et qu'on leur remettra en laissant un reçu motivé.

. Nous avons dit, dans le numéro 71, que le curé de Thin-le-Moutier s'étoit, au lit de mort. confessé au doyen de Charleville, d'avoir contribué de 400 livres, pour sa part, à un projet de contrerévolution; que le doyen de Charleville, indigné des dispositions de son pénitent, lui avoit refusé l'absolution, et que le curé de Thin n'en avoit pas moins fait la déclaration publique de sa faute. Nous avions été mal instruits; M. Gobert, curé de Thin, vient de réclamer contre cet article, en nous envoyant un certificat des officiers mucipaux de Thin-le-Moutier, qui constate que ledit sieur curé n'a fait aucune déclaration semblable. - à celle énoncée; comme encore que M. le doyen de Charleville n'a pu lui refuser l'absolution, ne l'ayant pas confessé.

## Colonie de la Martinique.

Le sang français a coulé à la Martinique avec abondance. M. de Damas, ennemi décidé des habitans et de la constitution française, est celui auquel on doit attribuer le massacre qui a eu lieu. Pour avoir dans ses mains le moyen d'asservir les blancs, il s'est formé une horde de satellites composée de nègres et de mulâtres, à la tête desques il a attaqué les colons patriotes. Pius de 200 personnes de ce dernier parti ent péri victimes des dissentions intestines. L'assemblée nationale n'a pas été plus tôt instruite de l'état où se trouve la Martinique, qu'elle a décrété que le roi seroit supplié d'y faire passer sur le champ deux vaisseaux de ligne, et deux régimens commandés par un général patriote.

Les troubles de la Martinique, s'ils se propagent, sont d'autant plus dangereux, qu'ils peuvent influer singulièrement sur la tranquillité de nos colonies. Celle de Saint-Domingue est à peine remise des secousses qui l'ont agitée. La force publique est entre les mains des ennemis de la patrie; si on leur donne le temps de mettre à exécution leurs perfides desseins, qui peut calculer jusqu'où pourra se porter leur vengeance? N'est-il pas affreux qué les gouverneurs s'entourent de nègres pour en imposer aux blancs! Cet état de guerre entre les maîtres et les esclaves peut causer des mallieurs terribles. Encore si c'étoit le désir d'améliorer le sort des nègres (1) qui les fit agir? Mais ils no veulent qu'asservir les mettres et non libérer les esclaves. Nos frères de la Côte de Guinée seront libres un jour, c'est le vœu de la raison et de la philosophie; mais l'heure n'est pas encore venue.

<sup>(1)</sup> Voyez notre n°. 66 sur la liberté des nègres.

(421)

rn écrit de Francfort la lettre suivante: les trouve dans la Gazette Universelle, n°. 294, l'arsuivant, sous la rubrique de Francfort, 10 sepbre.

Pour mieux arrêter les progrès des idées françaises,

a Cru devoir rendre la publication suivante:

Que tous les livres, pamphlets et écrits qui attacont les souverains et leurs gouvernemens, seront déjus de la manière la plus rigoureuse, leurs auteurs restrivis criminellement, les libraires et distributeurs damnés, la première fois, à une amende de deux ts ducats (environ cent louis), et pour la récidive s biens seront confisqués.

". Que tous les Français qui se présenteront à nefort en uniforme national ou avec cocarde, seront esés et chassés de la ville sans aucune distinction, unais, Monsieur, il n'a été fait ici de publication iblable. On attend de votre justice que vous voudrez a contredire cet article, qui ne peut àvoir été donné, rédacteur de la Gazette Universelle, que par des gens i instruits ou mai intentionnés; c'est ce que le restable magistrat de notre ville m'autorise à vous écrire.

LITTÉRATURE.

L'avénement subit du règne de la liberté en France, y ait des mécontens, et a produit quelques émigrations, ssurons-nous pourtant. Notre patrie ne deviendra nais un désert, et ceux qui en sortent seroient trop nis, s'ils étoient condamnés à n'y plus rentrer; car où ient-ils, pour être mieux? Les récits de la captivité baron de Trenck ne donnent pas envie d'aller s'établir Allemagne. Et l'on publie en ce moment l'Histoire du teur Castelford (1), qui n'invite pas non plus à choisir pour

<sup>(1)</sup> Histoire du très-honorable docteur Castelford, re du lord vicomte de Cherington; contenant une desption ingénue, vraie et naïve du gouvernement et s mœurs actuelles du Portugal; traduite de l'anglois, r l'original envoyé du Portugal à Londres, en 1778, rès la mort du capitaine Muller; avec figures, 2 vol. 12. Paris, rue Jacob, vis-à-vis celle S. Benoît, n°. 29. N°. 73.

retraite le Portugal et les provis ces que cette couronne possède en Amérique. Les aventures du héros de ce livre intéressant et curieux suffiroient seules pour confirmer les habitans de l'Angleterre, et maintenant ceux de la

France, dans l'amour qu'ils portent à leur patrie.

Dans ces deux contrées, on ne craint plus de voir, comme à Lisbonne, un ministre de la santé, remplissant avec succes son honorable profession, victime du caractère infernal d'un R. P. Prieur, dénoncé par ce prêtre au premier ministre, et sans être entendu jeté à fond de calle pendant quatre mois, transféré au Brésil pour y consumer ses jours dans tout l'abandon du bannissement. On ne craint plus de voir en France se renouveler la fin lamentable du docteur Castelford, lequel, après avoir trouvé graces aux yeux du vice-roi du Brésil, et après avoir approché un moment les lèvres de la coupe du bonheur qui lui fut présentée par une épouse accompiie, morte en lui donnant un fils, se trouve encore une fois victime d'un évêque, et après avoir eu la douleur de recevoir le dernier soupir de son bienfaiteur, calomnié auprès du roi de Portugal, expire dans un cachot, livré à toutes les horreurs d'une détention illégale.

La traduction de cette histoire anglaise paroît fort à propos; elle servira de réponse in lirecte, mais égernique, à ceux qui, méconnoissant les bienfaits de la révolution, seroient assez stupides ou assez ingrats pour regretter l'ancien régime, et tourner les yeux vers les contrécs voisines soumises encore au joug ministériel que nous

avons brisé avec tant de courage.

Ce livre d'ailleurs, au plaisir qui résulte de l'application qu'on peut faire des événemens qu'il présente, joint tout l'intérêt d'un roman; fidèle à son titre, il offre une peinture naturelle et vraie des mœurs du pays où la scène se passe. On y trouve assez fréquemment des traits d'ingénuité que les circonstances actuelles rendent encore plus saillans: tel est celui-ci; il est beau d'être issu du sang des rois, mais il faut dîner.

En lisant ce qu'on dit ici des jésuites, et de l'influence mall'aisante des préjugés religieux sur un gouvernement assez foible pour plier sous la verge sacerdotale, le lecteur français s'applaudira d'exister à l'époque heureuse où nous avons su faire rentrer l'église dans l'état, et où nous avons rendu citoyens des gens qui se croyoient plus que des honunes. Désormais, quand on racontera en notre

(423)

nce les méfaits des bonzes et des fakirs étrangers, nous féliciterons comme des voyageurs échappés mbûches d'une horde de brigands titrés.

#### A V I S.

mettrai en vente dans le mois de janvier prochain remiers volumes de l'Histoire impartiale de France. uadé qu'il faut que les ouvrages se recommandent x-mêmes, qu'il faut mériter la confiance, et non la ire, je n'ai voulu ni prospectus ni souscriptions. Mais me les demandes qui me sont faites de toutes parts rbent la grande partie de ce que j'ai fait tirer, je ns de ne pouvoir pas répondre au vœu de tous ceux se présenteront, lorsque la vente sera ouverte. En séquence, pour mettre de l'ordre dans la livraison, pour éviter les reproches de ceux que j'aurois le ret de ne pouvoir plus satisfaire, je préviens que l'on it se faire inscrire en mon bureau, jusqu'au 31 déobre; bien loin d'exiger de l'argent d'avance, cette mission n'engagera même pas à retirer les volumes ar lesquels on se sera inscrit: mais on suivra dans la caison l'ordre de la liste; par ce moyen ceux qui suront fait passer leurs noms seront les premiers

Il y a un an que, d'après le vœu de MM. Bonneau uchesne et Presle Duplessis, j'ai ouvert chez Me. Méird, notaire, rue de Seine, faubourg Saint-Germain, le souscription pour la statue de Jean-Jacques Rousau. Ceux qui m'y avoient engage croyoient sans doute, nsi que moi, la voir bientôt remplie : elle n'est que un écu; elle a pour objet la statue d'un écrivain célèe, et qui a le plus contribué à nous rendre libres; il mble que l'on pouvoit compter sur la reconnoissance c ceux qui ont étudié dans ses ouvrages les droits icrés de l'homme et du citoyen, sur ceux dont ses athétiques pages ont ému l'ame, sur les mères auxuelles il a fait sentir le charme de remplir leurs preniers devoirs, et les enfans qui ont recueilli sur le sein naternel le fruit de ses éloquentes leçons; sur les ociétés parriotiques qui se sont élevées de toutes parts, it pour lesquelles il est peut-être d'une obligation plus particulière d'honorer le premier apôtre de la liberté; enfin sur tous ceux qui aiment et qui sentent les bienfaits de cette liberté. Cependant la recette ne se monte qu'à 2585 livres; et l'on a fait depuis, et l'on fait tous les jours de bien plus grands sacrifices pour des objets qui sont loin de les mériter autant. Une statue érigée à Jean-Jacques Rousseau par l'hommage volontaire des Français seroit un encouragement digne d'un peuple libre. Le grand homme malheureux ou persécuté, méconnu ou ignoré, apprendroit de nous à compter sur un prix digne de lui, et la nation reconnoissante inspireroit le génie en le récompensant.

Rousseau fut malheureux, il nous a éclairés, consolons du moins son ombre; nous acquitterons en même temps la dette de l'humanité et de la reconnoissance (1).

On souscrit chez M°. Ménard, notaire, rue de Seine, fauhourg Saint-Germain, n°. 29.

### ASSEMBLÉE NATIONALE.

#### Séance du lundi soir 22 novembre.

L'ensemble des décrets rendus sur la législation domaniale a été adopté par. l'assemblée.

M. De la Rochefoucault a lu une instruction sur la

contribution foncière qui a été aussi adoptée.

Séance du mardi 23. M. Camus, au nom du comité des pensions, a fait un rapport sur les brevets de retenue: après les avoir définis clairement et en avoir fait connoître l'origine, il a proposé à l'assemblée de décréter que les soules finances d'offices qui auroient été versées au trésor public, on employées de toute autre manière aux dépenses publiques, fussent intégralement remboursées. Divers membres ont combattu cet article du projet de décret. L'ajournement a été proposé et adopté.

<sup>(1)</sup> Plusieurs artistes célèbres se sont déjà présentés pour exécuter la statue; mais la somme modique qui est entre les mains du notaire ne permet pas de décider de quel genre elle doit être.

Séance du soir. M. Chabroud a fait le rapport des troubles de la ville d'Uzès, qu'il a présentés comme étant une suite des troubles de Nîmes: après une assez longue discussion, l'assemblée a décrété:

« Que le roi sera prié, 1°. de donner des ordres pour que la réquisition du directoire de département du Gard ait incessamment son effet, et que la tranquillité de la

ville d'Uzès soit efficacement protégée;

2°. « De donner pareillèment des ordres afin que le procès soit fait et parfait selon les loix au sieur de Montagu, devant le tribunal de district de Montpellier, pour sa désobétssance à la loi;

« Décrète en outre que le roi sera prié de donner des ordres pour qu'à défaut par les commissaires des assemblées des soi-disant catholiques de Nîmes et d'Uzès, d'obtempérer, dans le délai de huit jours après la notification du présent décret, à celui du 17 juin dernier qui les mande à la barre, ils y soient conduits par la

force publique ».

Séance du mercredi 24. On a rendu le décret suivant :

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, décrète que les tableaux des sept tribunaux d'appels de chaque district qui, aux termes de l'article 4 du titre 5 du décret sur l'organisation judiciaire, doivent être proposés par les directoires de district, seront par eux adressés huit jours après l'installation de tous les tribunaux de district aux directoires de département, lesquels, après avoir vérifié que les tribunaux désignés sont les plus voisins, et que l'un d'eux au moins est placé dans l'étendue d'un autre département, ainsi qu'il est ordonné, fera parvenir ces tableaux à l'assemblée nationale, pour être définitivement arrêtés; et cependant par provision, dans les appels qui seront interjetés jusqu'à la publication du décret définitif, on se conformera aux tableaux ainsi vérifiés par les directoires de département, sous l'obligation néanmoins de communiquer ces tableaux au ministre de la justice ».

On a repris la discussion sur les brevets de retenue, et

les articles suivans ont été adoptés.

ART. PREMIER. « Il né sera plus, à l'avenir, accordé aucun brevet de retenue sur aucun office, titre ou charge nécessaire à l'entretien de l'ordre public; et les brevets qui auroient été expédiés précédemment sur lesdites charges, ne mettront aucun obstacle à l'expédition des provisions de nouveaux titulaires, sauf aux porteurs des brevets, ou à leurs créanciers, à se pourvoir ainsi qu'il va être dit.

II. « Les sommes portées aux brevets de rerenue qui ont été précédemment accordés, ne seront remboursées qu'autant qu'il sera justifié que les dires sommes ont été versées au trésor public; soit par le porteur du brevet de retenue, soit par les titulaires qui l'ont précédé, ou qu'elles

ont été employées au service de l'état.

III. « Et néanmoins, ceux qui auront été pourvus d'offices, ou employés sous la double condition d'acquitter à leurs prédécesseurs le montant d'un brevet de retenue, e: d'en être remboursés à leur tour par leurs successeurs, recevront, par forme d'indemnité, le montant evact de la somme comprise dans leur brevet de retenue, et qui l'étoit déjà dans celui de leur précédesseur immédiat.

IV. « A l'égard des porteurs de brevets qui les ont obtenus sans avoir payé aucune somme à leurs prédécesseurs, de ceux qui sont porteurs de brevets accordés primitivement et par pur don, à des personnes dont ils sont héritiers, légataires ou donataires; de ceux enfin qui n'ont obtenu des brevets de retenue qu'à un intervalle de temps après leurs provisions, et sans rapport auxdites provisions, ils me pourront prétendre à aucune indemnité; ceux qui auront obtenu des brevets de retenue d'une somme plus forte que celle qu'ils ont payée à leurs prédécesseurs, ne pourront prétendre à aucune indemnité pour cet excédent, mais seulement pour la somme réellement payée à leurs prédécesseurs, et s'il y a lieu, aux termes de l'article précédent.

V. « Les créanciers dont les priviléges et hypothèques portant sur des brevets de retenue sont autorisés par des lettres-patentes enregistrées dans les formes qui avoient lieu précédemment, seront remboursés du montant de

leur créance ».

Séance du jeudi 25. Le décret suivant a été adopté en

ces termes :

ARTICLE I. « Les baux à loyer de la régie actuelle des traites, pour les bureaux établis dans l'intérieux du royaume, demeureront résiliés, à compter du premier septembre 1791.

Les directoires des départemens se feront repréles baux à loyer dont la résiliation est prononl'article précédent; ils en constateront le prix tirée, et donneront leur avis sur l'indemnité qui être accordée aux propriétaires, conformément ages locaux. Les directoires des départemens en ont des états, et dresseront des procès-verbaux s opérations, qu'ils enverront sans délai au congénéral des finances, pour, sur le compte qui en andu à l'assemblée nationale, être décrété ce qu'il lendra ».

a repris le projet de décret sur l'enregistrement des les articles suivans ont été décrétés:

défaut d'actes en forme ou sous signature privée, nant translation de nouvelle propriété, il sera fait istrement de la déclaration que les propriétaires et utruitiers seront tenus de fournir de la consistance la valeur de ces immeubles, soit qu'ils les ayent illis par succession ou autrement, en vertu des et coutumes, ou par l'échéance des conditions atta-

s aux dispositions éventuelles. A raison de cette formalité, il sera payé un droit les proportions seront déterminées ci-après, suivant tute des actes et les objets des déclarations.

l. « Les acres et les titres de propriété ou d'usufruit n's à la formalité, seront, pour la perception du droit registrement, divisés en trois classes.

La première comprendra les actes dont les, objets une valeur déterminée, et dont il résulte immédia-

tent transmission, attribution on obligation.

La seconde classe, ceux dont les objets ne seront évalués, soit parce que cette évaluation dépend de constances éventuelles, soit parce qu'il n'y a pas lieu xiger l'évaluation: cette classe comprendra les contrats mariage, les testamens, les dons mutuels, les disposins de biens à venir et de dernière volonté; même les spositions éventuelles stipulées par des actes entre vifs et les objets sont indéterminés.

« La troisième classe comprendra tous les actes de foralité ou de précaution, les actes préparatoires, ceux il concernent l'introduction ou l'instruction des instan-25, ceux qui ne contiennent que l'exécution, le comlément ou la consommation de conventions antérieures passées en forme d'actes publics dont les droits auront été payés sur le pied de la première classe, les donations, éventuelles d'objets déterminés; et généralement tous les actes non compris dans les deux classes précédentes, se réservant l'assemblée de statuer sur les quittances et autres actes de libération.

IV. « Il sera payé pour l'enregistrement des actes et tures de propriété ou d'usufruit de la première classe, un droit proportionnel à la valeur des objets qui y seront désignés.

« Cette perception suivra chaque série de 100 livres

exclusivement et sans fraction.

« La quorité en sera graduée par plusieurs sections, depuis 5 sous jusqu'à 3 livres par cont livres, conformé-

ment au tarif qui sera annexé au présent décret.

« Le droit d'enregistrement des actes de la seconde classe sera payé à raison du...... du revenu des contractans ou testateurs, et leur revenu, sera évalué d'après leur cote d'habitation dans la contribution personnelle, sans que le droit puisse être moindre de 1 liv. 10 sous.

« Mais dans le cas où un acte de la seconde classe ne transmettroit que des propriétés immobilières, il sera fait déduction de la somme payée pour l'enregistrement de cet acte, sur celle que le propriétaire acquittera lors de la déclaration qu'il sera tenu de faire pour raison de ces immeubles.

« Le droit d'enregistrement des actes de la troisième classe consistera dans une somme fixe pour chaque espèce depuis 5 sous jusqu'à 12 livres, suivant le degré d'utilité qui en résulte, et conformément aux différentes sections de la troisième partie du tarif.

V. « Le droit d'enregistrement des actes de la première classe sera perçu sur tout ce qui forme le prix ou la valeur des objets en principal et accessoires, savoir:

« Pour les ventes, cessions à titre onéreux, sur le prix exprimé sans fraude, y compris le capital des redevances et de toutes les charges dont l'acquéreur est tenu.

« A l'égard des actes portant transmission de propriété ou d'usultruit à titre gratuit, des partages, échanges et autres titres qui ne comporteront pas de prix, et des transmissions opérées sans actes, le droit d'enregistrement sera réglé, pour des propriétés mobilières et les immeubles

( 429 )

parties; et pour les immeubles réels, d'après la déclaration que les parties seront pareillement tenues de faire de ce que ces immeubles payent de contribution foncière, et dans le rapport du principe au denier vingt-cinq du revenu desdits biens.

« Faute de déclaration de prix, ou de l'estimation de tous les objets désignés, le droit d'enregistrement sera perçu suivant les différentes sections de la première claise auxquelles les actes et contrats sero t applicables sur une

évaluation provisoire de 15.000 livres.

« Les contractans auront pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement, la faculté de faire le ur déclaration de la vraie valeur des objets qu'its auront omis d'estimer; le droit sera réduit dans la proportion de cette évaluation, et l'excédent sera restitué, sans que les contractans puissent être dispensés de faire l'estimation des objets désignés dont la valeur pourroit donner lieu à un droit qui surpasseroit la fixation provisoire ci dessus établie.

VI. « Dans le cas où une déclaration ne comprendroit pas tous les objets sur lesquels elle doit s'étendre, ou la véritable valeur, ou la quotité réelle de l'imposition terriatoriale, sur tous les objets désignés, conformément à l'article précédent, il sera payé deux fois la somme du droit

sur la valeur des objets omis.

VII. « L'enregistrement prescrit par le présent décret se fera, en rappelant sur le registre à ce destiné, par extrait et dans un même contexte, routes les dispositions que l'acte contiendra; la somme du droit sera réglée suivant les différentes classes et sections du tarif auxquelles se rapporteront les dispositions qui ne dériveront pas aécessairement les unes des autres.

VIII. « Tout acte de notaire sera présenté à l'enregistrement dans les dix jours qui suivront celui de la date, lorsque le notaire résidera dans le même lieu où le bureau sera établi, et dans les vingt jours, lorsqu'il résidera hors le lieu de l'établissement du bureau, à l'exception des testamens, qui seront présentés trois mois au plus tard après

le décès des testateurs.

« Il sera fait mention de la formalité dans les expéditions, par transcription littérale de la quittance du receveur: si le notaire délivre un acte, soit en brevet.

Nº. 73.

si cet acte est produit en justice ou énoncé dans un acte authentique; le préposé est autorisé à percevoir le double droit

« Aucun notaire ou greffier ne poutra recevoir le dépôt d'un acte privé, à l'exception des testamens ; il ne pourra, dans aucun cas, en délivrer extrait ni copie collationnée, ni passer aucun acte ou contrat en conséquence, sans que l'acte sous signature privée ait été préalablement enregistré ».

Séance du soir. La question de la franchise des trois ports de Bayonne, Marseille et Dunkerque a occupé toute la séance : sur l'amendement de M. Rewbell, elle

a été ajournée purement et simplement.

Seunce du vendredi 25. Oui le rapport des comités des

finances et des monnoies, il a été décrété:

ART. I. « Qu'à compter du 15 décembre prochain, les bijoux et vaisselles ne seront plus payés par les directeurs des monnoies en récépissés à six mois de date, ni aux prix fixés par les articles 21 et 22 du décret du 6 octobre 1789; que les objets de cette nature qui seront portés aux hôtels des monroies, ne seront, à partir de cette époque, admis au change que pour y être payés enespèces, et aux prix fixés par les tarifs des 15 mai 1773, et 30 octobre 1785.

« II. « A compter du même jour 15 décembre prochain, les municipalités cesseroit de recevoir les bijonx et vaisselles qui pourroient leur être apportés, et d'en delivrer des récépissés; elles seront tenues de faire parvenir, avant le premier janvier, aux hôtels des monnoies, les produits de leurs recettes, en se conformant à ce-qui leur est prescrit à cet égard par la proclamation du 15 no-

vembre 1789 ».

Les articles suivans sur l'enregistrement des actes ont

été décrétés.

Les inventaires, les partages, les traités de mariage, et les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lorsqu'ils seront passés sous signature privée, ne pourront recevoir la formalité, après le délai de six mois expiré, qu'en payant deux fois la somme des droits, quand même ils seroient présentés volontairement; et trois fois la litte somme, si l'on en fait usage, par des actes publics, avant d'en avoir requis l'enregistrement.

( 453)

Les lettres de change tirées de place en place, et endossemens, les extraits des livres des marchands ernant leur commerce, lorsqu'ils ne contiendront t d'obligation, les certificats de vie, les passe-ports rés par les officiers publics, les mémoires d'avances rais, et les extraits des registres des naissances, ages et sépultures sont exceptés de cet article.

A l'égard des actes passés en pays étrangers et dans colonies, ils ne vaudront, en France, que comme actes sous signature privée, jusqu'à ce qu'ils aient

soumis à la formalité.

II. « L'es déclarations des héritiers, légataires et ataires éventuels de biens immeubles, réels ou ficprescrites par la quatrième section de l'article a présent décret, seront faites, au plus tard, dans six mois qui suivront le jour de l'événement de la ation par décès ou autrement; et ce délai passé, les tribuables seront centraints à payer les droits, plus la mé de la somme en quoi ils consistent.

Ces déclarations seront enregistrées; savoir, pour les neubles réels, au bureau dans l'arrondissement dules biens seront situés; et pour les immeubles fic-, au bureau établi près le domicile du dernier pos-

eur.

(III. « Tous les procès-verbaux, délibérations et auiactes faits et ordonnés par les corps municipaux administratifs qui seront passés à leurs greffes et rétariats, et qui tendront directement et immédiaient à l'exercice de l'administration intérieure, seit exempts de la formalité et des droits d'enregistrent.

XIV. « Les notaires seront tenus, à peine d'une nme de 50 livres pour chaque omission, d'inscrire, ir par jour sur leurs répertoires, les actes et conts qu'ils recevront, même ceux qui seront délivrés en ever.

« Les greffiers tiendront, sous les mêmes obligations, s répertoires de tous les actes volontaires qu'ils receont, et de ceux dont il résultera transmission de prolété ou de jouissance de biens immeubles.

« Les huissiers tiendront pareillement des répertoires tous les actes et exploits, sous peine d'une somme

à,

dix livres pour chaque omission.

Au moyen de ces dispositions, les préposés ne pourront faire aucune visite domicilière ou recherche générale dans les dépôts des officiers publics, qui ne seront tenus que de leur exhiber leurs répertoires à toute réquisition, et de leur communiquer seulement les actes passés dans l'année antérieure, à compter du jour où cette communication sera demandée.

A l'égard des actes plus anciens, les préposés ne pourront en requérir la lecture, qu'en indiquant leur date et les noms des parties contractantes sur ordonnance du juge; et s'ils en demandent des expéditions, elles leur seront délivrées, en payant 2 sous 6 deniers par chaque extrait ou rôle d'expénition, outre les frais du pa-

pier timbré.

XV. « Il sera établi des bureaux pour l'enregistrement des actes et déclarations, et pour la perception des droits qui en résulteront, dans toutes les villes où il y a chef-lieu d'administration ou tribunal de district, et en outre, dans les cantons où ils seront jugés nécessaires sur l'avis des districts et départemens, sans que l'arsondissement d'aucun de ces bureaux puisse s'étendre sur aucune paroisse qui ne seroit pas du même district.

« Aucun notaire, procureur, greffier ou huissier ne pourra, à l'avenir, être préposé à l'exercice de ces

emplois.

« Les receveurs seront tenus de prêter serment au tribunal du district dans le ressort duquel le bureau sera placé. Cette prestation aura lieu sans autres frais que ceux du timbre de l'expédition qui en sera délivrée.

XVI. « Les notaires, les greffiers, les huissiers et les parties seront tenus de payer les droits dans tous les cas, ainsi qu'ils sont réglés par le présent décret et le tarif annexé. Ils ne pourront en atténuer ni différer le payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque cause que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, pardevant les juges compétens.

XVII. « Les préposés ne pourront, sous aucun prétexte, pas même en cas de contravention, différer l'enregistrement des actes dont les droits leur auront été payés conformément à l'article précédent : ils ne pourront suspendre ou arrêter le cours des procédures en int aucuns actes ou exploits; mais si un acte, il n'y a pas de minute, ou un exploit contenoit inseignemens dont la trace put être utile, le préauroit la faculté d'en tirér une copie et de la certifier conforme à l'original par l'officier qui it présenté, et sur le refus de l'officier il s'en trera la collation en forme à ses frais, sauf répéen cas de droit, le tout dans les vingt - quatre

es de la présentation de l'acte au bureau.

VIII. « Toute demande et action tendante à un ément de droits sur un acte ou contrat, sera preset périmée après le délai d'une année, à compter our de l'enregistrement; les parties auront le même.

pour se pourvoir en restitution.

Toute contravention, par omission ou insuffisance iluation dans les déclarations des héritiers légataiet donataires éventuels, sera pareillement prescrite

s le laps de trois années.

Enfin toute demande de droits résultans des sucions directes ou collatérales, pour raison de biens bles ou immeubles réels ou fictifs échus en propriété en usufruit, par testamens, dons éventuels ou aunent, sera prescrite après le laps de cinq années, à

pter du jour de l'ouverture des droits:

IIX. « Les préposés à la perception des droits sur actes feront, comme par le passé, la recette des ndes d'appel, ainsi que de celles qui ont lieu, ou pourront être réglées dans les cas de cassation, linatoire, évocation, inscription de faux, tierce osition, récusation de juges et requête civile réinrande. Ils seront également chargés du recouvrement amendes, aumônes et de toutes autres peines pénaires prononcées par forme de condamnation pour nes et délits, faits de police, contraventions aux lemens des manufactures et autres.

XX. « Les collecteurs des contributions directes perinelles ou foncières, et tous dépositaires des rôles idites contributions, seront tenus de donner commuation de ces rôles aux préposés à la perception des its d'enregistrement, même de leur en délivrer des traits à toute réquisition, sur papier libre et sans

XXI s L'introduction et l'instruction des instances, luiges à la perception des droits d'enregistrement,

auront lieu par simples requêtes ou mémoires, sans aurcuns frais autres que ceux du papier timbré, et des significations des jugemens interlocutoires et définitifs, et sans qu'il soit nécessaire d'y employer le ministère d'aucuns avocats ou procureurs dont les écritures n'entreront point en taxe.

A l'égard des instances ci-devant engagées relativement à la perception des droits du contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non-avenues à compter du jour de l'exécution du présent décret; mais les parties pourront se pourvoir de nouveau, tant à charge qu'à décharge, sous les formes et dans les délais prescrits par les articles XVIII, XXI

et XXII du même décret ».

Séance du soir. M. Voidel, au nom du comité des rechèrches, a fait la dénonciation du système d'opposition et de résistance aux décrets de l'assemblée, fair par grand nombre de chapitres d'évêques et de curés; il a fini par proposer de décréter que les évêques absens seroient tenus de rentrer, dans le délai de quinze jours, pour le royaume, et de six semaines pour l'étranger, sous peine d'être déchus de leurs offices, et de prononcer la même peine contre ceux qui protesteroient de nouveau. Divers membres du côté droit ont demandé l'ajournement. La séance a été levée.

Séance du samedi 27. Le décret suivant a été adopté: ARTICLE PREMIER. « Les membres des administrations et des directoires de district ne pontront à l'avenin

stre nommés receveurs de district.

II. « L'élection des membres et des administrations et des directoires de district qui auroient été nommés receveurs à l'époque de la publication du présent décret, sera valable, mais ils soront tenus d'epter, et ne pourront exercer que l'une des deux places ».

On a continué la discussion sur l'enregistrement des actes. Les articles suivans sur le tarif des droits ont été

adoptés.

#### PREMIERE SECTION.

Actes sujets au droit de cinq sous pour livre.

1°. « Les cautionnemens faits et reçus en justice pour des semmes déterminées dans quelques tribunanx que soit.

20. « Les cautionnemens des trésoriers, receveurs et commis, pour sureté des deniers qui leur sont

confiés.

3°. « Les quittances, les billets, les actes du remboursement de vente et tous autres actes qui expriment des valeurs, mais qui sont faits en exécution ou par remplacement d'actes qui ont payé le droit proportionnel.

. « Les marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnemens et fournitures dont le prix doit être payé des deniers du trésor public, ou par les

receveurs des districts et des municipalités.

5°. « Les vertes et adjudications des coupes de bois nationaux, taillis ou futaies, à raison de ce qui en

forme le prix.

6°. « Les attermoiemens entre un débiteur et ses créanciers, lorsqu'ils lui feront la remise d'une partie aliquote du principal de leurs créances, à raison du montant des sommes que le débiteur s'obligé de payer.

7°, « Les obligations à la grosse aventure et pour

retour de voyages.

8°. « Les contrats d'assurances, à raison de la valeur de la prime; et les endossemens faits en conséquence sur le pied de la valeur des objets abandonnés; mais en temps de guérre le droit sur la prime sera de moitié.

9°. « Les reconnoissances et les baux à chetel de bestiaux, d'après l'évaluation contenue en l'acte et à défaut, d'après l'estimation qui sera faite du prix des bestiaux.

10°. « Les baux de pâturages, à raison du prix qu'

sera stipulé ».

Séance du soir. La discussion sur le projet de décret du comité des recherches a été continuée. Après un combat d'opinions assez vif entre M. de Mirabeau et

l'abbé Maury, on a rendu le décret suivant :

ARTICLE PREMIER. " Les évêques, ci-devant archevêques, et les curés conservés en fonction, seront tenus, s'ils ne l'ont pas fait, de prêter le serment auquel ils sont assujetis par l'article XXXIX du décret du 24 juillet dernier, et réglé par les articles XXI et XXXVIII de celui du 12 du même mois, concernant la constitution civile du clergé : en conséquence ils jureront, en vertu de ce dernier décret, de veiller avec soin sur les fidèles du diocése ou de la paroisse qui leur est confiée, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de N•. · 73.

maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi; savoir, ceux qui sont actuellement dans leurs diocèses ou leurs cures, dans la huitaine; ceux qui sont absers, mais qui sont en France, dans un mois; et ceux qui sont en pays étrangers, dans deux mois, le tout à compter

de la publication du présent décret.

II. " Les vicaires des évêques, les supérieurs et directeurs des séminaires, les vicaires des curés, les professeurs de séminaires et de colléges, et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics feront, dans le nême délai, le serment de remplir leurs fonctions avec exacultude, d'être fideles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le

III. " Le serment sera prêté un jour de dimanche, à l'issue de la messe; savoir, par les évêques, les cidevant archevêques, leurs vicaires, les supérieurs et directeurs de séminaires, dans l'église épiscopale; et parles curés, leurs vicaires, et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, dans l'église de leurs paroisses, et en présence du conseil général de la commune et des fidèles; à cet effet ils feront par écrit, au moins deux jours d'avance, leurs déclarations au greffe de la municipalité, de leur intention de prêter le serment, et se concerteront avec le maire pour arrêter le jour.

IV. " Ceux desdits évêques, ci devant archevêques, curés, et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui sont membres de l'assemblée nationale, et qui y exercent actuellement leurs fonctions de députés, prêteront le serment qui les concerne respectivement à l'assemblée nationale, dans la huitaine du jour auquel la sanction du présent décret aura été annoncée; et dans la huitaine suivante, ils enverront un extrait de la prestation

de leur serment à leur municipalité.

V. " Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n'auront pas picté, dans les délais déterminés, le serment qui leur est respectivement prescrit, seront réputés avoir renoucé à leur office, et il sera pourvu à leur remplacement comme en cas de vacance par démission, à la forme du titre second du décret du 12 juillet dernier, conceinant la constitution civile du clergé; à l'effet

de quoi le maire sera tenu, huitaine après l'expiration desdits délais, de dénoncer le défaut de prestation de serment; savoir, de la part de l'évêque, ou ci-devant archevêque, de ses vicaires, des supérieurs ou directeurs de séminaires, au procureur général syndic du département; et de celle du curé, de ses vicaires et des autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, au procureur syndic du districr; l'assemblée les rendant garans et responsables les uns et les autres de leur négligence à procurer

l'exécution du présent décret.

VI. "Dans le cas où lesdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, après avoir prété leur serment respectif, viendroient à y manquer, soit en refusant d'obéir aux décrets de l'assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, soit en formant ou excitant des oppositions à leur exécution, ils seront poursuivis dans les tribunaux de district, comme rebelles à la loi, et punis par la privation de leur traitement, et en outre déclarés déchus des droits de citoyens actifs, incapables d'aucune fonction publique: en conséquence, il sera pourvu à leur remplacement en la forme dudit décret du 12 juillet dernier, sauf plus grandes peines, s'il y échet, suivant l'exigence et la gravité des cas.

VII. "Ceux desdits évêques, ci-devant archeveques, curés et autres ecclésiastiques, fonctionnaires publics conservés en fonctions, et refusant de prêter teur serment respectif, ainsi que ceux qui ont été supprimés, les membres des corps ecclésiastiques séculiers également supprimés, qui s'immisceroient dans aucune de leurs fonctions publiques, ou dans celles qu'ils exerçoient encore, seront poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, et punis des mêmes peines que ci-

dessus.

VIII. "Seront de même poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, et punis suivant la rigueur des loix, toutes personnes ecclésiastiques ou laïques qui se coaliseroient pour combiner un refus d'obéir aux décrets de l'assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, ou pour former ou pour exciter des oppositions à leur exécution ».

Séance du dimanche 28. L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de judicature,

décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. "Pour éviter aux créanciers sur offices et aux propriétaires des titres les frais des deux oppositions, et aux officiers débiteurs ceux de deux certificats, les garde-rôles auxquels le décret du 30 octobre dernier, attribue la réception des oppositions sur offices, se réuniront aux conservateurs des hypothèques et oppositions sur les finances, pour n'en former relativement à la partie des offices, qu'un seul et même établissement jusqu'à la fin de la liquidation des offices supprimés.

II. "En conséquence, les registres et les liasses des oppositions formées depuis un an ès-mains des gardes-rôles, seront rapportées et jointes à celles formées depuis trois ans, à compter de la publication du présent décret, ès mains des conservateurs des finances; celles qui seront formées à compter de la même époque, seront reçues en commun pour les unes comme pour les autres; il ne sera délivré qu'un seul et même certificat, signé par les gardes des rôles et les comservateurs

des finances.

III. "Les oppositions reçues depuis un an par les garde-rôles, celles même depuis trois ans par les conservateurs des finances, ensemble celles qu'ils recevront à l'avenir en commun, dureront trois ans, à compter de leurs dates respectives.

« Ces derniers et les certificats qui seront delivrés sur tout, seront assujétis à un seul et même tarif, ainsi

qu'il est expliqué.

IV. "L'ancien tarif des garde-rôles et celui des conservateurs des finances, seront modifiés et réduits respectivement; en conséquence, il ne pourta être perçu pour l'enregistrement de chaque opposition que trente sols, et quatre francs pour chaque certificat, sans que lesdits officiers puissent se prévaloir des attributions plus fortes dont ils ont joui jusqu'à présent.

V. "Pour assurer l'exécution du présent décret, il sera donné en marge desdites oppositions, ainsi que des

certificats, un reçu de la somme payée.

VI. "Il ne sera payé qu'un seul droit par chaque opposition ou autre acte et certificat délivré par suite d'icelle, quel que soit le nombre des opposats ou des propriétaires, toutes les fois que ladite opposition sera formée par le même acte, et pour raison de la même ecéance.

I. "Les oppositions ne pourront être assujetties intrôle, et pourront être formées par tous les huis-

royaux exerçant auprès des tribunaux.

II. "Les cessions ou transports qui seront faits es officiers liquidés de leur reconnoissance de liquia, ou de quelqu'un des coupons d'icelle, seront ettis pour la saisie aux formalités prescrites par le IX des lettres patentes du 7 mars 1789.

. "Il y aura lieu à opposition pour raison du al des créances sur les corps et compagnies supis dont la nation a mis les dettes à sa charge, ormément à ses décrets des 2, 6 et 7 septembre er; les créanciers ne seront tenus que d'exécuter i égard les dispositions dudit décret qui les cone, tous leurs droits demeurant au surplus réservés le payement des arrérages à eux dus, et qui se veront échus au 31 décembre prochain.

"Les officiers liquidés donneront, lors de la se qui leur sera faite de leur reconnoissance de liquim, une quittance devant notaires, dont expéditions at jointes et annexées aux procès-verbaux de leur

dation.

I. "Les notaires de Paris auxquels ces officiers dés s'adresseront pour lesdites quittances, ne pourpercevoir pour tous droits d'icelles, que les sommes suivent:

2 livres pour tous offices dont le remboursement

cédera pas 2000 livres;

3 livres depuis 2000 livres jusqu'à 5000 livres; 4 liv. 10 sols depuis 5000 liv. jusqu'à 2000 liv.; 6 liv. depuis 20000 mille jusqu'à 50000 livres;

9 liv. depuis 50000 liv. jusqu'à 100000 livres; Et 12 livres depuis 100,000 livres jusqu'à quelque me que ce soit. Si la quittance étoit col'ectivement née par plusieurs officiers de la même compagnie, e sera reçu qu'un seul droit réglé par la somme le du remboursement commun. Mais il sera payé lelà de cette somme, dix sols par chaque partie parante dans l'acte, à raison de l'établissement des lités, non compris le papier.

III. "Lesdites quittances seront données sur papier n seul timbre, et ne pourront être assujetties au

trôle.

III. "Le contrêle des expéditions délivrées par les

Notaires de provinces, ou rédimées par eux, des titres, quittances de finance, provisions, ou autres actes nécessaires aux titulaires d'offices, pour parvenir à leur liquidation, sera invariablement fixé, pour tous droits, à 15 sous.

XIV. "Les dites expéditions seront payées aux notaires qui les auront faites, à raison de 10 sous par sôle d'expédition ordinaire, sans qu'ils puissent, sous aucun prétexte, exiger de plus grands droits.

On a repris la suite des articles sur le droit d'enre-

gistrement. Voici ceux qui ont été décrétés.

Les expéditions des jugemens des tribunaux de commerce et de districts, dont il résultera condammation, liquidation, collocation, obligation, attribution
on transmission de sommes déterminées et valeurs mobilières, tant en principaux qu'intérêts et dépens liquidés, sans que dans aucun cas le droit puisse être moindre
de vingt sous.

"A'l'égard des jugemens de condamnation et autres rendus par les tribunaux de districts en matière d'imposition, le droit d'enregistrement auquel ils seront assujettis ne pourra, dans aucun cas, excéder dix sous.

Les déclarations que les héritiers, donataires éventuels et légataires en ligne directe, seront tenus de fournir de la valeur entière des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en propriété; il ne sera payé que la moitié desdits droits pour les déclarations d'usufruit des mêmes biens, et il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière du tière de propriété.

#### SECONDE SECTION.

## Actes sujets au droit de dix sols par cent livres.

1°. "Les contrats de mariage qui seront passés devant notaires et avant la célébration, quelques conventions que ces actes puissent contenir entre les futurs époux et leurs pères et mères, à raison de toutes les sommes, biens et objets qui y seront désignés, comme appartenans aux conjoints, ou leur étant donnés, cédés, ou constitués en ligne directe; l'égard des cessions et

tions qui leur seront faites par des parens collatéou par des étrangers, les droits en seront persus : pied de la quarrième section ci - après, si les s en sont présens et désignés, et suivant la seconde : s'il s'agit des biens à venir.

ne droit d'enregistrement de ces contrats ne pourra moindre au total de trente sous, et dans tous les il pourra être réglésur le pied, soit de la première,

le la seconde classe.

4°. Les cautionnemens et indemnités de sommes, et irs déterminées non compris dans la section précé-

5°. Les attermoiemens entre un débiteur et ses

nciers sans remise sur les capitaux.

- 6°. Les donations, cessions et transmissions à titre ait d'usufruit de biens meubles ou immeubles qui nt lieu par des actes entre vifs en ligne directe, ement que par contrats et en faveur de mariage, ason de la valeur entière des biens sujets à l'usut; à l'égard des ventes et cessions à titre onéreux mêmes usufruits, les droits en seront payés sur le du prix stipulé suivant la quatrième section ci-
- 7°. Les déclarations que seront tenus de faire les ux, survivans des biens mobiliers et immobiliers dont écueilleront l'usufruit à titre de donation, droit de aité ou de tous autres avantages usufruitiers accordés, par les loix et contumes, soit en vertu des clauses érées dans leurs contrats de mariage, par don mutuel par testament, et le droit résultant de ces déclara-as sera payé sur la valeur entière des biens sujets à utruit.

x 8°. Les retraits conventionnels qui seront exercés ns le délai stipulé, lorsqu'il n'excédera pas le terme de uze années, à compter du jour de la date du contrat liénation.

« 9°. Les sociétés, marchés et traités composés d nmes déterminées, et d'objets mobiliers désignés c

sceptibles d'évaluation.

Seance du lundi 20. ART, I. « Les ci devant seigneurs ut-justiciers sont déchargés de l'obligation de nourrir entretenir les enfans exposés et abandonnés dans leur tritoire; et il sera pourvu provisoirement à la nour-ure et à l'entretien desdits enfans, de la même ma-

nière que pour les enfans trouvés, dont l'état est

chargé.

II. « Ceux des ci-devant seigneurs haut-justiciers qui sont actuellement chargés de quelque enfant exposé ou abandonné, en instruiront par écrit l'administration de l'hôpital ou autre hospice, désigné particulièrement pour ce genre de secours, lequel se trouvera être le plus voisin du lieu où l'enfant est élevé; et à compter du jour de cet avertissement, l'enfant sera à la charge de l'hôpital ou de l'hôspice, qui, s'il n'est point chargé de ce genre de dépense, par le titre de son établissement, pourra le recouver sur le trésor public.

III. « L'assemblée nationale se réserve de statuer sur le nouveau régime qu'il convient d'adopter pour la conservation et l'éducation des enfans trouvés, et elle charge son comité de mendicité de lui en présenter le pan ».

Le défaut de place ne nous permet pas de mettre maintenant la suite des décrets sur l'enregistrement des actes.

## Suite des souscripteurs de la statue de Jean-Jacques Rousseau.

M. Rouval, citoyen de Paris. Mademoiselle Marthe et madame Hirson, 9 livres. M. Rassin de Saint-Gillessur-Vic, 6 livres. M. Lecam, citoyen de Paris, et M. Brunier, chirurgien major du bataillon de Saint-Eustache, chacun 3 liv., 6 livres. M. Valby, grenadier du district des Feuillans, et M. de Mautry, capitaine de la garde nationale de Caen, département de Calvados, chacun 3 liv., 6 livres. M. Dauhernet, maître écrivain, 3 livres. MM. Serviliers et Clément, chacun 3 liv., 6 livres. M. Fremyn, ancien mousquetaire de la garde du roi, 6 livres. M. Suzanne, fils aîné, négociant, 3 liv. M. Serrurier, entrepseneur de bâtimens à Reims, 3 liv. M. Saintours, peintre, actuellement à Rome, 12 livres. M. Aubinais du Rocher, négociant au Cap français, 24 livres. M. Guillemin, dijonais, 3 livres. M. Chaignet, dijonais, 3 livres. M. Jacotot, dijonais, 3 livres. M. Thomeret, dijonais, 3 livres.

Total des sommes données jusqu'ici, 2585 liv.

Ce 4 décembre 1790. PRUDHOMME.

# No. 74.

## . RÉVOLUTIONS

DE PARIS,

DÉDIÉES A LA NATION Et au District des Petits-Augustins.

Avec gravures analogues aux différens événamens, et les cartes des départemens.

SECONDE ANNÉE

DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

SIXIÈME TRIMESTRE.

Les grands ne nous paroissent grands Que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous.....



## D É T A I L S

Do 4 au 11 Décembre 1790.

#### Tyrannicides.

"Ly avoit un certain droit des gens, une opinion sétablie dans toutes les républiques de Grèce et d'Italie, qui faisoient regarder comme un homme N°. 74.



en nouvement pour Exercer va juste vengeance sur le S' (actrice il a couru en firce a so Hotel et a tout brise, tout casse; menties, glaces, like urgenterre, argent, billets, de cass es; tout a

ous ces patriotes sous les armes, secouer le

beau d'une guerre intestine.

n bataillon de cent jeunes enthousiastes de la rté, avoués par la nation, et liés entre oux par riment solennel d'immoler, à leurs risques et ls, le premier tyran, ou ses principaux agens, e leveroient contre la patrie, offrireit un spece bien plus frappant, et seroit susceptible de dre de bien plus grands services à l'espèce raine, qu'une armée de 4 millions de conféss.

Lette paix universelle, à laquelle Henri IV crut moment, que le bon abbé de Saint-Pierre prêcha te sa vie, dont J. J. Rousseau adopta le projet c transport; ce beau rêve des gens de bien iendroit une douce réalité, du moment qu'il steroit une phalange de tyrannicides, à l'épreuve tourmens et de la mort, patrid jubente.

Citoyens! arrêtez un instant vos regards sur cetto titution, digne d'un grand peuple, jaloux do

iserver la liberté qu'il a conquise.

Devenus les modèles de l'Europe étonnée, devenus-en les libérateurs, en faisant sortir du miseu nous un jeune essaim de héros tyrannicides i, d'après des instructions légales, répandus sur frontières, iroient au-devant de tous les perbateurs du genre humain prêts à fondre sur us. Les premiers, nous avons secoué et mis en ces le joug du despotisme, c'est à nous qu'est iervé l'honneur de former les premiers une assotion de mortels sublimes, dévoués au salut de irs frères, et tout prêts à racheter de leur vie vie de plusieurs centaines de milliers d'hommes régimentés. Rome, dans l'espace de plusieurs celes, ne produisit guère que trois personnages de tte trempe, Scevole et les deux Brutus (1).

<sup>(1)</sup> Nous avons eu aussi notre Brutus: dès l'an 673,

(448)

C'est par se bataillon qu'il falloit commencer la prise d'armes. Le betaillon des enfans et celui des vieillards eussent suffi au maintien de la police, chez une nation qui doit obéir sans résistance à des loix qu'elle a faites elle même. La légion sacrée des syrannicides une fois organisée (1) comme elle doit l'être, nos 4 millions de citoyens armés pourroient se dispenser désormais de sacrilier leurs trayaux domestiques aux exercices du Champde-Mars. Cent patriotes au-dessus des événemens sont assez pour soutenir et défendre les droits de 25 millions d'hommes : cent tyrannicides, patrico jubente, feront face, sans peine, à tous nos ennemis du dedans et du dehors; mais cette poignés d'hommes doit être, pour ainsi dire, la quintessence de la nation : cette troupe sainte n'edmet point de demi patriotes; il les faut tous du caractère de ce jeune citoyen qui, le 14 de juillet 1789, sur les degrés de la maison commune, d'une main montre à ses concitoyens la lettre accusatrice surprise à Flesselles, et do l'autre armée d'un pistolet, met à mort le traitre.

L'histoire nous a conservé le souvenir d'un prince des assassins; c'est ainsi que le Vieil de la Montagne se qualifioit; ce petit potentat de l'Orient affectoit la théocratie universelle; et ceux des souverains des trois mondes qui ne sléchissoient pas

un franc, nommé Bodillon, assassina dans la forêt de Livri le rei Childeric, qu'on ne pouvoit autrement alors faire renoncer à un impôt excessif, dont il persistoit à vouloir charger la nation sans le consentement d'icelle.

Bodillon n'étoit point un réguide sorti des écoles jésuitiques; c'étoit un tyrannicide nourri des saintes maximes de la justice. Il y a le ciel et la terre, entre un Ravaillac, et Brutus.

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire, avec l'aven de l'assemblée nationale, comme Scevole avoit obtenu la sanction du sénat.

(449)

nou devent lui par leurs ambassadeurs charle présens, ce vieillard féroce, du sein des agnes de l'Abyssinie, détachoit contre eux de s fanatiques nunis de poignards trempés dans upe des plaisirs. Conrad, marquis de Montit, en 1191, Louis de Bavière, en 1213, est it les victimes; notre Louis IX pensa périr de mains.

mme on béniroit la mémoire du Vieil de la tagne, s'il eût fait servir à la destruction de rannie les moyens qu'il employoit avec tant et de succès pour consolider son existence ique! Mais pouvoit-on attendre un aussi grand ait d'un prêtre! les prêtres n'ont point de e. Il rassembloit donc auprès de lui une petite de jeunes hommes nés dans ces climats qui ent l'imagination, et ouvrent de bonne heure ens au besoin de l'amour. Ces adolescens, qui pient encore reçu aucune autre impression, na ient que par lui, ne respiroient que pour lui,oient comme leur père, et trembloient devant comme en la présence d'une divinité. Une pe de Circassiennes (on connoît toute la beauté ang des femmes de Circassie) étoient non de là , pour prêter aux lecons du vieillard tout restige du plaisir dans sa fleur. Lors d'une dition, le prince des assassins transportoit luile ses néophytes dans le sein de ces houris, s en arrachoit au moment qui précède celui ivresse; il disoit alors à chacun d'eux: Jeune me, j'ai bien voulu te donner un avant-goût: l félicité: pars, frappe la victime désignée, et ens dans les bras de ta houris. Le trépas, loin e une barrière entre elle et toi, t'unira à elle intimement encore. Dégagé de liens grossiers, cœur tout entier viendra se fondre dans celui i bien aimee. Vole au lieu indiqué, frappe la arque condamné à périr dans ma sagesse. Ton te voit et ta houris t'attend. Prends ce fer, longe le tout entier dans les entrailles d'un

profane qui méconnoît la souveraineté d'un prince, le représentant de ton Dieu. Tu serviras à la fois la cause du ciel, celle de ton bienfaiteur, et tu te rendras digne des délices qui te sont réservées. Obéis et frappe; reviens, ou meurs. Dans tous les cas, songe que tu es le bras de Dieu qui t'a choisi pour châtier les hommes. Songe aussi que la plus belle des femmes sera le prix de ton dévoument. Bon jeune homme, approche respectueusement tes lèvres de ma main paternelle.

Telle étoit l'institution du prince des assassins.

L'institution des tyrannicides doit avoir la même énergie, mais un tout autre caractère, sans doute. Celle-ci doit effacer de la mémoire des hommes tout ce que celle-là avoit d'etrocè et d'illégal; au fanatisme de l'ambition et de la vengeance substituer l'enthousiasme du patriotisme et de l'humanité; et aux moyens vils, aux récompenses immorales de la première, les prix qui seuls peuvent toucher un homme d'honneur, l'estime et la reconnoissance de ses compatriotes.

Que ceux done qui tiennent encore plus au maintien de la liberté qu'à la conservation de leur existence; que ceux aux yeux de qui la patric éclipse tout; que ceux qui frissonnent d'une noble émulation à la rencontre des saintes images de Scevole et des deux Brutus, qui font leurs délices de la lecture des écrits libres de Sydney (1), d'Hubert Languet (2), d'Etienne (3) de la Boëtie, de J. J. Rousseau, de Raynal, viennent inscrire leurs noms dans un registre déposé sur l'autel de la patrie,

. (2) Vindiciae contra tyrannos.

Voyez aussi les deux pages 9 et 10 du n°. 35 des révolutions de Paris.

<sup>(1)</sup> Du gouvernement, 3 vol. in-12.

<sup>(3)</sup> Le Contr'un, petit chef-d'œuvre politique, qui ne contribua pas peu à l'attachement de Michel Montaigne pour la jeune de la Boëtie.

amp de la fédération, et confié à la garde du

ligne d'entre nos représentans.

noms, après en avoir écarté ceux qui n'aupu soutenir un examen sévère, seroient jens une urne recouverte d'un crêpe. Les cent tes que le sort auroit favorisés, se rendroient, ent la nuit, autour de l'autel de la patrie, y être revêtus mystérieusement du titre sude tyrannicides, et armés de la main même re conscript, chargé de leur donner l'acolade om de la patrie; puis, après leur proclamatacite, le représentant dépositaire receyroit lacun d'eux le serment solennel de n'exister our la destruction des tyrans et consorts, de chér à leur personne comme le remords au du coupable, d'essayer tous les movens cont a connoître, d'imaginer de nouveaux expépour parvenir à délivrer la patrie des monscouronnés et de leurs vils agens, qui maniroient le dessein d'attenter à la liberté natioen approchant des frontières avec des disions hostiles ; le serment solennel de porter uve sacré dont la patrie arme son bras, jusque les entrailles des despotes les plus en garde re toute surprise ; de faire arme de tout dans louable intention; de mettre en jeu toutes assions pour satisfaire cette noble audace; en que ces têtes hautaines, qui dominent insoaent les peuples de la terre, connoissent enfin oi, et sachent que le diadême dont elles sont. tines, loin de leur servir d'abri, appelle au raire sur elles toutes les tempêtes, et les expose is les orages.

sez maintenant vous présenter sur nos frons, princes germains, monarques ibériens, erains de l'Etrurie, et vous aussi, puissances

itimes!

ous tous, qui frémissez de rage à la vue des nes dignes erfin de leur nom, paroissez! Co t plus sur vos soldats, encore aveugles, que

nous dirigerons nos coups ; vos têtes seples seront désormais le but de nos armes, l'objet unique de tous les stratagemes que l'amour de la patrie et de l'indépendence saura nous inspirer. Ceints de pistolets et de poignards, nos cent tyrannicides vont désormais, déguisés sous mille formes, roder autour de vos demeures, assiégeront la porte de vos réduits les plus secrets. Vous ne pourrez plus faire un pas saus rencontrer un abline; yous marcherez par-tout sur des charbons allumés; l'air même que vous respirerez deviendra mortel pour vous et vos ayant cause, pour tout ce que vous aurez de plus cher au monde. Craignez tout de gens qui ne tiennent plus à l'existence, et qui ne vivent que pour vous effecer du nombre des vivans! Laches, vous serez atteints par eux jusque dans votre quartier général, qui va cesser d'être un asile inviolable, jusqu'au fend de vos rentes boudoirs, d'où vous ordonniez froidement la mêlée, et d'oùvous assistiez, de loin, au massacre de vos soldats aux prises avec les nôtres! Craignez tout de gens que les lauriers de la gloire et le myrte des plaisirs, que les bénédictions de la patrie et toutes les faveurs de la beauté attendent. s'ils rentrent chez eux, teints de votre sang impur! Craignez tout de gens qui savent calculer. Et quel est le patriote dont l'ame ne s'exalteroit pas à cette idée :

Quelques gouttes d'un sang corrompu, mélé peut-être au mien, suffiront pour éteindre la torche de la guerre. Le coup d'un moment va prévenir plusieurs années de meurtre. Quelques individus, trois ou quatre chefs, en tombant sous ma main, épargneront la vie à des milliers de soldats qu'ils auroient excités au carnage? O Nancy.... un personnage de moins devant tes murs .... nous eût conservé 3000 citoyens...!

A la première nouvelle de cette confédération tyrannicide, vos fronts paliront d'abord; puis remis un peu de cette première terreur, pour échapcette proscription patriotique, monarques teux, généraux anguinaires, vous voudrez er la ruse à la ruse, et contre-miner ces adros d'une trempe peu commune; alors du le vos cabinets inaccessibles, vous semerez nie sur toute la surface de la France; vous sterez avec chaleur tous les germes d'une e civile. El bien! sachez que vous ne réuspas mieux. D'abord, malheur à vous, si l'on nd que vous tenez dans vos mains les prinx fils cachés de cette trame odieuse! Puis surs aux chefs, quels qu'ils soient, du partiaire à la cause du peuple!

Faustine, par exemple, avoit été l'ame d'un lot homicide contre le bon Marc Aurèlé, pour, dans l'espoir d'une guerre intestine, ses amans auroient seuls recueilli tout le, eût on pu imaginer des récompenses pronnées à l'importance du service qu'eût renduit le jeune citoyen romain, qui, d'une main e, auroit délivré son pays du fardeau impur

mpératrice et de ses fauteurs?

la raison avoit quelque prise sur l'esprit des couronnées et des ohefs de factieux; si les et leurs esclaves reconnoissoient un tri-l, au pied duquel il fût possible de les tra-, on s'épargneroit les voies de fait à leur l. Mais des considérations morales peuvent-jamais influencer des individus qui n'out de morale, et auprès desquels le droit du fort ou du plus adroit est la seule justice re- Il ne reste donc avec eux d'autre ressource d'opposer la force à la force, ou la ruse à la H faut les combattre avec leurs propres

s assassins de grandes routes ne sont pas si s, et sont bien moins coupables que les sins de cour. Les premiers payent du moins eur personne; leurs attentats supposent uno de courage; ils combattent corps à corps o. 74.

avec les individus qu'ils attaquent. Mais un monarque qui, placé prudemment bien loin derrière cent mille automates armés, les fait marcher en avant contre une nation, dont le dernier individu lui feroit crier merci s'ils se rencontroient: mais une femme ambitieuse et turbulente, tel qu'il s'en est trouvé dans le nord de l'Asie, qui du fond d'un palais bien clos, agaceroit deux ou trois factions l'une contre l'autre pour lacher à propos sa meute, et les mettre en pièces.... Le bon sens. l'amour de l'ordre, l'humanité et le patriotismé conseillent au plus intrépide d'entre les citovens de courir-sus, et de terminer au plus vite cette tragédie (1) par le trépas de deux ou trois principaux personnages, laissant au chœur, comme chez les Grecs, le soin de déplorer l'ambition des chefs. Tant que les hommes feront peuple, il faudra frapper la tête du troupeau pour sauver le reste. Il n'y a plus que ce moyen; mais il est infaillible, expéditif, équitable et humain.

Il y auroit bien un autre expédient: ce seroit d'obliger les chefs de nations qui se font la guerre, à terminer eux-mêmes leurs différens, et même ceux des deux nations, en champ clos, et sous les yeux des deux peuples tranquilles et désarmés. Quelle que fût l'issue du combat, elle ne pourroit qu'être heureuse pour les spectateurs, sur tout s'ils imposoient aux champions la condition d'un combat à mort; les places élevées ne seroient plus si courues: mais les souverains sont trop lâches (2)

<sup>(1)</sup> Un méchant roi, a dit Sénèque dans sa tragédie d'Hercule, est la meilleure victime qu'on puisse offiir à Jupiter.

<sup>(2)</sup> Le peuple, pour être guéri tout-à-fait de son idolâtrie envers les rois, auroit besoin d'un livre qui contint le répertoire de tous les forfaits de cour. On nous promet dans peu un ouvrage composé apparemment dans cet esprit; si on en juge par le frontispice, il sera intitulé: Les crimes des Rois.

accepter pareille clause. Peu d'entre eux se proient de régner sous la condition de verser ues gouttes de leur sang pour en épargner ots. Il faut donc, pour éviter des coups d'émen revenir aux coups de main d'un Scévole un Brutus: il nous faut des tyrannicides, paubente. Nous insistons sur cette clause, sine 2011; parce que l'aveu du peuple, la sanction patrie sont les seules lignes de démarcations parent le régicide du tyrannicide, le voleur de l'chemin qui tue pour n'être point accusé, oyageur qui tue (1) pour n'être point tué. nemi déclaré de la révolution française est un malfaiteur qui, s'il échappe à la main pourreau, doit tomber sous celle du tyranni-

itoyens! un bruit sourd se répand. On se l'oreille qu'il existe une faction qui porte élire aristocratique jusqu'à méditer un attentat es jours de Louis XVI. Citoyens, redoublez de ance autour de sa personne. Ce monarque est rès-petit nombre de ceux qui réconcilieroient Brutus avec la royauté. Un roi qui laisse asr à côté de lui sur le trône la liberté nation, mérite tout l'attachement de la nation. Le se du peuple tient à l'existence d'un tel roi.

### Des théatres.

s préjugés tiennent avec force dans les têtes mes qui pensent les avoir le plus secoués. Des mille ans les prêtres et les fanatiques ont tant contre les spectacles, qui les génoient plus qu'ils les scandalisoient, qu'il a passé en maxime et principe dans les premiers élémens de l'éducat, que les spectacles étoient une chose, sinon

<sup>1)</sup> La loi anglaise autorise de poignarder celui qui, s un ordre légal, viole l'asile d'un citoven.

tout à fait immorale, du moins futile. Tel prétendu philosophe aujourd'hui, même dans l'assemblée nationale, ne juge les théâtres que d'après son catéchisme, et ne daigne pas s'arrêter à ce point de l'instruction publique, le plus important de tous peut être, si nous le considérons du côté de la politique. Les Grecs en jugecient bien autrement; la cause nationale se discutoit et s'éclarcissoit sur leurs théâtres. Ils n'ont jamais eu le moindre aveuglement sur cette vérité si claire, qu'une institution par laquelle on fait entrer, avec plaisir, dans l'entendement humain, les principes de la politique et de la morale, et l'application de ces principes aux mœurs publiques et domestiques, est une des institutions les plus belles, les plus efficaces, et dont le legislateur, le prince et le magistrat peuvent tirer des moyens de gouvernement d'autant plus doux et salutaires, qu'ils sont fondés sur le plaisir et sur une continuité de lecons infatigantes.

Nos ci-devant tyrans ne s'y étoient pas mépris : quand ils vouloient diriger l'opinion, la tourner sur tel ou ter objet, et la déterminer, c'est au théatre qu'ils envoyoient leurs mensonges et leurs poisons. Ils avoient des compositeurs à gages, gens très adroits qui, s'ils ne devinoient pas l'intention des tyrans; les entendoient du moins à demi-mot et ne tardoient pas à leur rassembler des esclaves, toujours prêts à rire de leur propre servitude, et fournissant de la sorte aux despotes la double représentation d'une école de lacheté et d'un peuple

émerveillé de ses chaînes.

On ne peut que regarder en pitié le dedain de ces prétendus sages de quelques comités, qui détournent leurs regards des pétitions présentées à l'assemblée nationale sur le fait des théâtres, qui semblent attendre le moment où ils ne sauront de quoi s'occuper pour accorder quelques phrases sans réflexion sur un sujet aussi important. Ils viendrent dans une séance du soir, et à la hâte,

après six mois de longueurs, proposer un décret intignifiant, ou peut-être un non-délibéré sur cet objet essentiel, comme s'il s'agissoit de se débarrasser d'une vétille, ou qu'ils eussent honte d'avoir

abaissé leur génie vers cette matière.

Et que diroient ils, ces sages, s'ils nous entendoient avancer, que saos les dernières représentations de Brutus, ils seroient peut-être plus embarrassés qu'ils ne le pensent; que sans Charles IX, les décrets sur le clergé n'auroient pas été acceptés par le peuple avec tant de philosophie; que sans le Mariage de Figaro, le peuple n'eût pas appris tout d'un coup, le 12 jui let 1789, à secouer ce respect de servitude que les grands avoient imprimé sur la nation entière? Que diroient-ils, si nous leur disions que la révolution n'est due qu'aux lumières saines et à l'empire de la raison; que ces lumières et cet empire sont le fruit de la philosophie; que les philosophes n'ont triomphé qu'après une longue guerre ; que dans cette guerre, la viol toire eût été du côté des prêtres et de la superstition sans l'expulsion des jésuites; que l'on n'eût jamais chassé les jésuites si le peuple n'eût où les yeux dessillés sur l'hypocrisie, la cupidité, le charlatanisme et la cruauté de cette secte terrible; que si les jésuites ensin ont été connus pour être haïs, c'est à Pascal qu'ils doivent cette haine chez les gens du monde, et à l'immortel Molière (1) chez

<sup>(1)</sup> Ce grand homme n'est pas encore connu comme il mérite de l'être. Nul en aucun temps et chez aucun peuple n'a été plus au-dessus de son siècle; car il est supérieur en philosophie à tout ce qui a paru d'hommes illustres jusqu'à ce jour. En politique, il est encore sublime. On démêle dans ses ouvrages ses principes sur ce point. Obligé, forcé de se taire dans un temps de servitude horrible, la liberté lui sortoit par les pores. Forcé de louer Louis XIV, il fa soit ses prologues mauvais, et détestables à plaisir; il y brisoit les règles mêmes

le peuple? Oui, telle est la marche des opinions et des événemens humains. Le Tartufe a montré et mis à la portée du peuple le jésuites et le jésuiteme; pas à pas ces hypocrites impérieux, qui s'insinuoient dans les familles, se sont trouvés soumis à la comparaison que faisoient d'eux les pères, les mères, les fils et les filies, aveo l'hypocrite de Molière; petit à petit les yeux se sont ouverts, la mésiance s'est étendue, la conviction en a résulté; et quand les jésuites attaqués, ont crié au secours, ils n'ont trouvé que des ennemis. Telle est, nous l'osons dire, l'influence puissante des représentations théâtrales; et encore un coup, les Grees n'accabloient pas autrement les dangereux et subtils ennemis de la patrie.

Si donc il est vrai que les théâtres soient d'une grande considération dans un gouvernement bien organisé, où l'influence des bons principes et de la morale tende à l'affermissement du respect du aux loix et de l'énergie qui les maintient, il est bien étonnant que les comités de l'assemblée nationale assujettissent à un retard, dangereux sous tous les rapports, le jugement que doit rendre le corps législatif sur la propriété des auteurs et sur la liberté illimitée des théâtres. Ce sont là les deux points

de la pétition des auteurs dramatiques.

de la versification. Les platitudes, les lieux communs les plus vulgaires, il les employoit avec une intention marquée, comme pour avertir la postérité du dégoût et de l'horreur qu'il avoit pour un travail que lui imposoient les circonstances, son état, et la soif de répandre ses talens et sa philosophie. Lisez l'Impromptu de Versaillés, et jugez quel homme c'étoit que Molière, dont le cinisme et la hauteur, se cachant sous un talent exquis et sublime, trouvoient moyen de s'échapper jusqu'au point de reprocher à Louis XIV sa vanité puérile, son despotisme, et la domination des grands, et cela face à face de lui, et en faisant rire ce prince même de sa propre ridiculité.

Le moment est venu où les loix contraires au bon sens ne seront jamais exécutées; voyez celles que l'assemblée nationale a, pour ainsi dire, laissé échapper sur les messageries. Elle a voulu conserver leur odieux privilége; eh bien! tous les jours ce privilége est violé. Des voitures s'établissent sur toutes les routes de France pour le transport des hommes et des marchandises; le jour des départs est publié dans tous les journaux, et affiché à tous les coins de rue; il en sera de même des spectacles, ils s'établiront par-tout en dépit des priviléges et de ceux qui les distribuent; car l'opinion publique est plus forte qu'une mauvaise loi.

Quant aux relations d'intérêt qui doivent exister entre les auteurs et les entrepreneurs des spectacles, elles sont toutes subordonnées à ce principe: que les auteurs sont propriétaires de leurs pièces, jusqu'à ce qu'ils ayent abandonné cette propriété par une vente, et que nul théatre n'a le droit de les jouer sans leur permission. Cette propriété ne finit qu'avec la vie. A la mort de l'auteur, toute

pièce appartient au public.

A l'égard de la censure du théâtre, elle doit être absolument nulle. Elle ne peut exister qu'aux dépens de la liberté de penser; et il est aussi absurde de vouloir gêner la représentation d'une pièce que la publication d'un livre. L'article 11 de la déclatation des droits prononce que tout homme est libre de publier sa pensée de quelque manière que ce soir. Or le théâtre est une manière de publier sa pensée; douc un auteur dramatique doit être libre dans ses productions.

Mais les mœurs, mais le gouvernement seront attaqués? — Ne craignez pas l'effet de la licence et du mépris des mœurs devant des hommes libres de censurer ou d'applaudir. Si les auteurs ou les acteurs se permettent de blesser les règles de la décence et de l'honnêteté, la pudeur publique en fera justice, les spectateurs leur imposeront silenca, et ils seront assez punis de leur témérité.

Ne savez vous pas que la prohibition ne fait que révolter le peuple, et irriter la curiosité? Si le magistrat s'avise d'interdire la représentation d'une pièce, elle sera imprimée, et tout le monde voudra la lire; elle fera cent fois plus de mal que si elle avoit

été jouée librement.

Le gouvernement sera attaqué? — Ou'entendezyous par le gouvernement? Est-ce la puissance qui administre, ou bied les loix en vertu desquelles nous sommes gouvernés ? Si c'est la personne des magistrats que vous voulez défendre, vous avez tort; chez tous les peuples libres, elle a été soumise au fouet de la censure publique, et à Athènes on les jouoit sans pitié. Aristophane mettoit sur la scène tous les coquins de l'aréopage. Si l'auteur a tort, la vie pure, la conduite exemplaire du magistrat suffiront pour le démentir. L'auteur attaque t-il les loix constitutionnelles, le peuple ne le souffrira pas si elles sont bonnes; si elles sont mauvaises, il est juste qu'elles tombent. La nation ne doit pas être sacrifiée aux convenances de la législature.

Gardons-nous également de permettre que les municipalités se mêlent de la police intérieure des spectacles. C'est au public qui paye, c'est aux spectateurs à régler ce qui les concerne. Le peuple a le droit d'imposer silence à un acteur, de le chasser lorsqu'il déplait, de sifiler ou d'applaudir une pièce, de rejeter l'une et de faire jouer l'autre. Les spectacles seront tumultueux peut-être, mais les citoyens seront libres, et où la liberté est tout, les inconvéniens ne sont rien. Chez les peuples. les plus avilis on conserve encore au théâtre le simulacre de la liberté. Sous les bourreaux couronnés qui gouvernèrent l'empire romain, le peuple étoit libre au cirque et à l'amphithéatre : ni les gardes prétoriennes ni les légions ne prostituoient le service militaire à entourer les citoyens, et à les opprimer jusqu'au sein de leurs plaisirs. Il étoit réservé au gouvernement français de hérisser.

nos parterres de baionnettes, et de nous présenter l'image hideuse du despotisme, au milieu même des pièces qui respirent le patriotisme et l'indépendance. Aujourd'hui même, nos municipaux ont adopté cet horrible usage de l'ancien régime, et nos gardes nationaux, fiers de leur habit bleu-de-roi, de leurs moustaches et de leurs bonnets fourrés, ne rougissent pas de s'y conformer.

## De l'imposition mobilière.

L'ancien régime est détruit, toutes les opérations de l'assemblée nationale tendent à en effacer jusqu'au souvenir, il n'y a que les projets du comité d'imposition qui pourroient le ramener. Ce comité, mené par le sieur Dupont, Dupont l'économiste. le balai d'anti-chambre de tous les ministres, et qui caressoit également Calonne et Necker; ce comité, disons-nous, poussera l'assemblée nationale dans quelques lourdes bévues qui seront la cause de sa perte, et qui font ricaner de joie les aristocrates. La finance, disent ils, d'un air capable, sera la pierre d'achoppement de la révolution. Les peuples s'appercevront qu'ils payent plus qu'auparavant, et ils regretteront l'ancien ordre de choses. Est-il vrai, citoyens, que vous regretteriez l'ancien ordre de choses? Ah! plutôt périr que de s'arrêter même à une pareille idée! plutôt périr que de voir le despotisme ministériel, l'aristocratie sacordotale et nobiliaire se relever insolemment sur les ruines de la liberté! Et quand il seroit vrai que nous payerons plus qu'auparavant ( ce que nous sommes bien éloignés de penser), faudroitil, pour quelques écus de plus ou de moins, balancer entre le retour de l'affreux despotisme, et le grand bienfait d'une constitution libre? Citoyens! s'il arrivoit que votre contribution fût augmentée. surveillez l'emploi des fonds, et voyez par vousmêmes si cette augmentation est nécessaire.

Mais il est démontré au contraire que l'imi

pôt, bien loin d'augmenter, sera diminué de plus de 60 millions, sans y comprendre la suppression de la dime, qui est un objet de 80. millions.

Ce n'est donc pas l'augmentation de l'impôt que nous avons à vous dénoncer, ce sont les fausses bases, les faux calculs du comité d'imposition; ce comité, pour faire l'assiette de ce qu'il appelle la contribution personnelle ou mobilière, a pris pour base le loyer des maisons; il faut lui prouver que

sa base est fausse, absurde et oppressive.

D'abord, pour la ville de Paris, cette base est mauvaise, parce qu'elle me peut vous donner aucune mesure juste de l'opulence du contribuable. Le comité avoue que là dessus les taxateurs seront réduits à des présomptions; or des présomptions donnent une libre carrière à l'arbitraire, et c'est précisément l'arbitraire que la nation doit redouter, et que le corps législatif doit éviter. Le loyer, disent les membres du comité, n'est pas la base de l'impôt, mais la base de l'évaluation du revenu. Mais pour que cette base suit juste, il faudroit que la fortune d'un homme réglat toujours le prix de son loyer. Or cela est complétement faux. Une arcade du palais royal, par exemple, se loue mille écus; tous ceux qui les occupent ont ils, conformément aux vues du comité, 30,000 liv. de rente. On peut au contraire assurer agec vérité, qu'il n'y a pas un seul individu à Paris, dont on puisse sans injustice estimer le revenu annuel d'après ce qu'il donne de son logement; il y a une infinité de raisons qui peuvent déterminer deux citoyens à prendre deux loyers du même prix, quoique leurs revenus annuels soient infiniment différens. L'un a son état fait, il est employé dans sa profession, et il a un loyer de mille écus; l'autre paroit nouvellement sur la scène du monde, il a des talens, des connoissances, un beau logement fait partie de son industrie, il peut contribuer à le mettre en erédit, il y met le même prix que l'homme riche

ous parlons: eh bien! seriez-vous juste envers is deux de les taxer sur le pied de 30,000 liv. renu. Souvent le dernier ne gagne pas le e de cette somme.

exemple plus fort est celui d'un homme qui in hôtel garni. Supposons le prix de sa in de 6000 livres; dans ces momens malux où les riches ont déserté Paris, son reste presque vide, à peine fait il ses frais, posserez-vous 60000 liv. de rente (1)? Voyez omme de sa contribution, calculée d'après ase aussi fausse, n'est pas vexatoire; voyez contribution patriotique ajoutée à cette impopermanente, ne doit pas conduire la plupart arisiens à l'impossibilité de pouvoir payer.

calcul oppressif ne produira pas un effet s désastreux dans les villes de province et dans ampagnes. Dans les villes du second ordre, nyénient est à peu près le même qu'à Paris, que l'industrie et le commerce ont aussi n de plus de logement; dans celle de l'ordre nun, les petits loyers vont assez avec les des fortunes. Souvent un homme qui a 10,000 l' onte, paye 400 liv. seulement pour être logé. s les campagues, la proportion est toute difite. Un père de famille aisé se loge souvent à grands frais, il batit pour soi et sa postérité; épensera 20,000 écus pour embellir sa dere, et le voilà logé à mille écus par an au ns; lui supposerez-vous 30,000 liv. de rente, 🗦 ferez vous payer d'après une hypothèse aussi irde? Quiconque connoît les campagnes vous que ce seroit une injustice atroce; sout et très souvent, un bourgeois qui a dépensé no écus pour se loger lui et sa famille, n'a 6000 liv. de revenu net.

<sup>)</sup> Le premier plan du comité présumoit que le prix oyer supposoit dix fois autant de revenu.

Le comité Dupont vient de présenter une nouvelle échelle de proportion pour déterminer les présomptions du revenu mobilière; mais comme cette graduation fiscale conserve toujours la base des loyers, nous la tenons pour également vicieuse. Nous avons donné dans notre nº. 66 un projet d'imposition personnelle. Nous osons y rappeler les collégues du sieur Dupont, si leurs excettences financières ne dédaignent pas d'adopter les plans d'un journaliste.

# Articles décrétés sur l'organisation de la gardé nationale,

Le premier devoir des citoyens est d'obéir à la loi. Celui des écrivains est de la censurer lorsqu'elle est mauvaise, de l'attaquer par tous les moyens que peut leur fournir la liberté de penser et d'écrire. L'assemblée nationale vient de rendre, sur l'organisation de la garde citoyenne, plusieurs décrets qu'il a plu au comité de constitution d'appeler constitutionnels. Selon nous, ces décrets sont trèsinconstitutionnels.

Nous ne nous arréterons point sur les définitions métaphysiques du comité; nous n'examinerons pas si, dans un état libre bien organisé, il faut une force publique intérieure pour l'exécution de la loi; nous passons de suite aux décrets qui nous ont paru mériter l'animadversion des bons citoyens.

« Ceux là seuls jouiront des droits de citoyens actifs qui, réunissant d'ailleurs les conditions prescrites, auront pris l'engagement de rétablir l'ordre au dedans quand ils en seront légalement requis, et de s'armer pour la défense de la liberté et de la patrie.

» L'assemblée nationale déclare que les oitoyens actifs et leurs enfans mâles, âgés de 18 ans, déclareront solennellement la résolution de remplir en n cos devoirs, en s'inscrivent sur les registres destinés ».

ces deux articles, il résulte évidemment que uls citoyens actifs formeront la garde nationale. voilà les deux tiers des habitans du royaume s du droit de défendre leurs fovers : ils seront. is à l'aristocratie des citoyens actifs, ils seront comme les prolétaires de Rome; et libres de , ils seront esclaves par le fait. Quelle est cette déclaration des droits dont on fait tant ruit? quelle est donc cette égalité chimérique ie par nos représentans, si elle est sans cesse e, foulée aux pieds par leurs décrets? Ouoi! avez prononcé que les citoyens naissoient et euroient libres et égaux en droit; et vous étaez l'inégalité la plus monstrueuso qui ait jamais té! Que ferez-vous de cette foule d'hommes : vous avez rendu l'existence civile si équivo-? Aimeront-ils une constitution qui les rejette son sein? Que feront-ils dans cette facheuse émité où votre odieuse politique ne leur laisse que le choix entre l'opprobre et le danger de urrection?

le quel droit osez-vous tourner contre vos imettans les pouvoirs qu'ils ne vous ont conque pour les rendre heureux? Tous les ciens de l'empire, sans distinction, ont concouru otre élection aux ci-devant états-généraux; et ir prix de leurs suffrages, vous les excluez du it de voter dans les assemblées, de défendre atrie à l'extérieur, et de concourir dans l'inieur à l'exécution da la loi! O crime! ô traon de nos représentans, ou plutôt de cet inle comité ministériel, qui se joue avec tant npudence des droits sacrés de la justice et de ımanité! Rien ne peut consoler les vrais amis la liberté d'une aussi mauvaise opération que certitude qu'elle ne sera pas de longue durée. ja on dit que ceux qui ont porté les armes deis la révolution , scront autorisés à continuer leur

service sans être citoyens actifs; sans donte que cet heureux privilége s'étendra à leurs enfans, et bientôt tous les Français domiciliés auront le droit de porter les armes librement pour la défense de la patrie.

Le comité a fait décréter deux autres articles.

qui ne sont pas moins répréhensibles.

«La force armée est essentiellement obéissante. Les citoyens ne peuvent exercer aucun acte de la sorce publique établie par la constitution, sans avoir été requis ». D'où il suit que les citoyens armés seront de purs automates aux ordres des municipaux, à peu près comme dans l'ancien régime les maréchaussées étoient à ceux des intendans et des subdélégués. La force armée est essen. siellement obdissante. Voi a bien la maxime des tyrans! C'est celle qui a causé l'horrible catastrophe de Nancy. Si les soldats qui accompagnoient Bouillé n'avoient pas été essentiellement obcissans, ils auroient vu le piége qu'on leur tendoit, et le sang français n'auroit pas coulé. Si au 14 juillet la force publique avoit été essentiellement obéissante, les boulets rouges, les bombes auroient écrasé Paris. Les soldats campés au Champ-de-Mars auroient marché contre leurs concitoyens, et les remparts de la bastille ne seroient pas tombés sous les mains courageuses des Parisiens. Certes, s'il suffisoit de l'ordre bien ou mal réfléchi d'un chef pour faire mouvoir les gardes nationales dans l'intérieur du royaume, la liberté seroit perdue : les soldets citoyens, bien loin d'être les désenseurs de leurs compatriotes, en sercient an contraire les oppresseurs. Ils deviendroient des shires, des alguasils, des archers de la sainte hermandad, et cent fois pis s'il est possible. Concluons donc que, hors le cas où on doit marcher contre les ennemis extérieurs de l'état, et lorsque la guerre est résolue par le corps législatif, la force armée, bien luin d'être essentiellement obéissante, est au CONTRICE ESSENTIELLEMENT DÉLIBÉRANTE.

(467)

ut dire également que le décret qui paralyse publique, lorsqu'elle ne sera pas requise, surde ; car supposons, par exemple, le cas du at délit, lorsqu'un voleur ou un assassin is sur le fait, s'il fal'oit un ordre, une réson pour l'arrêter, c'est alors que la force que seroit pulle. N'est-il pas essentiel au conque tout citoyen ait le droit de défendre oisin, lorsqu'il est attaqué, sans être obligé requérir l'officier de garde?

l'évènement concernant l'autel de la patrie.

Du'lundi 6 décembre 1790.

jour de Saint-Nicoles, fête des écoliers, les ans du collége des Irlandais jouoient au bat u Champ-de-Mars, quelques-uns couroient et oient sur les marches de l'autel de la patrie. branlèrent dans leurs jeux un piédestal. La nelle leur enjoignit de descendre; ces écoliers endant pas un mot de Français, ne s'empresit pas d'obéir. La sentinelle court à eux et en : un au collet. La mésintelligence naturelle e trouva entre la sentinelle qui parloit frahet les écoliers qui parloient anglais, augmenta que et la résistance; de manière que la quedevint vive. La sentinelle crie à la garde, e ole s'ameute. Le soldat français plaide devant et tire ses moyens de l'outrage fait à l'autel. étourdis dont la défense expressive, mais in nsible au peuple, ressembloit à des juremens. ent encore le malheur d'être vêtus de brur, e porter les cheveux ronds, à la manière de pays: On crie aux calotins! à la lanterne! Ces les gens prennent l'épouvante, se dispersent: en prend six, dont le plus vieux est agé de 16 7 ans, et ils sont conduits à la section des ilides. M. de la Fayette arrive avec un piquet cavalerie, et transère les écoliers à l'hôtel de

ville, d'où ils ont été conduits au châtelet, où ils

out subi interrogatoire.

A l'occasion de ce fait, le lendemain mardi, il fut distribué d'un bout de Paris à l'autre, une feuille de sept pages d'impression, dont neus ne

rapporterons que le titre exact. que voici.

GRAND TUMULTE ARRIVÉ hier au soir à l'occasion d'une insulte faite à l'autel de la patrie, au Champ de la Fédération ET BEAU TRAIT DU GÉNÉRAL LA FAYETTE qui s'empare des coupables et les conduit lui-même à l'hôtel de ville.

Observations sur le rapport fait à l'assemblée nationale concernant la force armée intérieure et permanente.

Le seul appui solide de la loi, c'est le sentiment de la loi acquis par le peuple, c'est le respect religieux du peuple pour la loi : voilà ce qui maintient les loix en vigueur chez le peuple anglais; voilà ce qui assigne, en Angleterre, des bornes si strictes et si précises aux loix, et en même temps un pouvoir si grand, si imposant, que la vengeance publique ne manqueroit pas de punir sur le champ et sans distinction celui qui les outre-passeroit ou les appliqueroit injustement, comme celui qui balanceroit un seul instant à se soumettre à leur empire et à leur prononcé. C'est donc ce sentiment de la loi, et ce respect pour elle qu'il faut que le peuple français acquière: car il ne l'a pas encore acquis : il ne se doute pas même que cette acquisition intime est pour lui d'une nécessité tellement absolue, que sans cela la liberté ne sera pour lui qu'un vain nom; les loix que des piéges où il tombera, que des précipices où le fort et le puissant jeteront toujours le foible et le pauvre.

Il seroit du devoir des législateurs d'approfondir et de savoir par quel moyen le peuple anglais a si heureusement acquis ce sentiment et (469)

pect dont nous parlous? Le comité de conson et le comité militaire nous paroissent ne e savoir, ni s'être souciés de l'apprendre; ce que prouve leur rapport du 21 novembre 1 force publique. Par quelle cause donc les us en sont ils au point où il faudroit que parvinssions? Est-ce l'effet de leurs mœurs? car dans lá relation la plus immédiate que nœurs ont avec les loix, dans ce caractère de e foi et de probité publiques, peut-être les ais nous sont-ils très-inférieurs; parce qu'une n toute marchande a toujours moins de pusociale que celle qui ne l'est pas. Est-ce l'effet religion? Non; car ils en ont soixante, toutes rsement obligatoires; et ils n'ent qu'un seul de la loi. L'importante et véritable cause du iment de la loi qu'ont acquis les Anglais, et respect qu'ils out pour elle, c'est que la Lor e seule chez eux; c'est qu'entre le peuple et oi il n'y a pas de force armée pour appliquer e à l'autre. La constitution anglaise n'admet de simples mandataires, des messagers, pour ilier et exécuter la loi; ils sont revêtus de toute najesté, devant laquelle tout s'incline, et ne t pas suivis d'une force armée, devant laquelle t tremble. Or, celui qui tremble n'aima jamais jet de sa crainte. La terreur et le respect reeux sont deux choses non-seulement différentes, is opposées, et qui s'excluent réciproquement. Du moment que vous donnez la loi à exéter à une force armée, vous atténuez le crime ma résistance; vous m'avez cru incapable d'oir de bon gré à la loi, de m'agenouiller devant majesté, pourquoi m'imputeriez-vous à forfait privation d'une vertu dont vous m'avez cru capable? Si vous ne pouvez donc m'imputer à rfait mon manque de soumission à la loi, je ne anquerai pas de lui désobéir de mon mieux et ur mon plus grand intérêt. Comment prouvez vous maintenant qu'il me sera possible d'aimer No. 74.

et de révérer le pouvoir auquel vous m'apprenez désobéir?

D'ailleurs, pense t-on que, relativement à l'impassibilité de la loi, ce soit une même chose de faire notifier et exécuter la loi par un messager, ou par la force armée? Qu'on ne s'y trompe pas. la loi est simple et sans considération quand elle parle seule; elle est complexe quand on livre son exécution à la force armée: car l'essence de la loi est d'être stable, uniforme en tout, pour tout, et par tout la même; l'essence de la force armée, c'est-à-dire, des hommes, est de tout altérer, augmenter ou modifier au gré de leurs passions. Toutes les fois donc que vous confierez l'exécution de la loi à la force armée, vous devez être assurés, ou que la sévérité de la loi sera assouplie, ou que sa clémence sera oubliée selon le plus ou le moins de puissance et de foiblesse, de haine ou d'amitié, d'intérêt ou d'insouciance que les hommes chargés d'exécuter la loi rencontreront à servir ou à mépriser entre la loi et le justiciable.

Mais comment s'imaginer que sans autre contrainte que celle qui dériveroit de la majesté de la loi, le justiciable, le condamné se soumissent à la loi? On peut donner pour réponse l'exemple de l'Angleterre, où, par le seul contact de sa baguette, un connétable, fût-il foible, fût-il décrépit, attache à sa personne et au joug de la loi l'homme le plus robuste, le plus indocile, et, ce qu'il y a de plus merveilleux, le moins capable de pudeur, de bonne soi et de probité. Oui, tel est Pascendant majestueux de la loi, que cet homme n'imagine pas qu'il lui soit possible de la violer; s'il osoit le tenter, il croiroit voir toute l'Angleterre attachée à ses pas, et certes, il auroit raison, y éprouveroit le refus de l'eau et du feu, et le poids de cet anathême politique que l'opinion lance contre le violateur de la foi nationale.

Nous pensons d'après cela, que les comités de l'assemblée nationale attaquent la constitution (471)

racines, en sollicitant la création d'une née intérieure et permanente pour l'exée la loi. Mais quel est encore le mode posent? La manieurausser!

ons parler les comités, et tachons de ré-

à leurs raisons.

France possède cette force, la maréchaus-

oute prête et toute organisée ».

considération! Seroit ce à dire que préciil faut conserver la maréchaussée, parco ast toute prête et toute organisée? Et les ns aussi étoient tout organisés; le clergé oit tout organisé. Ce ne sont pas là des pour maintenir la maréchaussée. En effet, a même qu'elle étoit organisée; il faut la e; car elle ne l'étoit que par le despotisme. despotisme ne peut rien organiser de bon

liberté; il ne fait rien que de vicieux, et s pour lui; mais ces convenances de coms frappent toujours les foibles, les ignot les fauteurs adroits du despotisme ne man-

jamais de les objecter.

rumise à une discipline très-exacte ».

on de plus, et très-importante pour détruire réchaussée; car un corps exactement discisous le despotisme qui l'a organisé, ne peut pour base de cette discipline exacte, qu'un particulier inhérent et propre à sa constiet à son ministère. Or, le ministère et la tution d'un corps créé et organisé par le tisme, ne peuvent être que malfaisans, et ela même indélébiles; car on ne recule pas la voie du mal, il faut, ou en sortir, ou cer. Donc, plus la discipline de la maréchausest maintenue exacte, plus la maréchaussée est aux principes de son organisation et aux hales de son ministère despotique et arbitraire. Ennemie sévère des perturbateurs du repes blic, accoutumée à les signaler, à les connoi-, à les découyrir et à les poursuivre »,

Ne prenons pas le change. Les mouchards aussi ont leur beau côté; et pour dire vrai sur les éloges des comités, disons de la maréchaussée: « Amie » ardente du bruit et du trouble, pour y interpo- « ser son autorité; désireuse de captures, parce » qu'il y avoit toujours à gagner; accoutumée à ser » vir ses vengeances, son intérêt et sa cupidité » par une fausse application de signalemens qui » s'ajustent à tous les visages. C'est de là qu'est » venu le proverbe : Cz qui est bon a prendre est » bon a rendre ».

« Ami de la loi (le corps de la maréchaussée) » peut-être parce qu'il éteit accoutumé d'en être

» 'l'organe ».

On ne résiste point au plaisir de débiter une antithèse métaphysique, au péril même de démentir toutes les notions du cœur humain. Les cavaliers de maréchaussée, amis de la loi, peut-étre parce qu'ils en étoient l'organe! Eh! bon Dieu! où en sommes nous, si nos législateurs donnent, en ce siècle félon, dans cette afféterie d'humanité, dans cette philantropie bénévole, inventées par les pervers qui, faisant le mal de toute main, avoient

intérêt que l'on jugeat bien de tout.

Vous allez voir que tous ces cavaliers, objets d'effroi, plus encore pour le timide agriculteur que pour les vagabonds; que ces satellites des intendans, des subdélégués, des gouverneurs, des procureurs généraux, royaux et fiscaux, instrumens passifs des grands prévôts et de tout homme et femme puissans; vous allez voir, dis-je, qu'à chaque acte vexatoire et abominable de cette cavalerie oppressive, le cœur saignoit de douleur et de tendresse à ces cavaliers philosophes, et que les poches pleines de menotes, de poussettes et de lettres de cachet de tout étage, ils élançoient vers la nature des vœux fervens pour la régénération de son empire. C'est en conscience se moquer. N'hésitons pas à le dire. Il y a d'honnêtes gens dans ce corps; mais en général, tout hommo qui a pris et occupé la profession de cayalier de maréchaussée n'a pas, certes, une ame tendre et compatissante; et nous nous rapportons du jugement qu'il en faut porter à la conscience et à l'expé-

rience des citoyens.

& Il a dans le cours de cette révolution, contribué à maintenir l'ordre en une foule de lieux; bué à maintenir l'ordre en une foule de lieux; but attendant sans impatience ce qu'ordonneroient de lui vos décrets, associant avec sagesse le cibut visine à la rigidité, et distinguant les mouvemens tumultueux de la liberté, des mouvemens désorbut donnés de la licence ».

Un éloge aussi beau, l'un des plus longs qui nient été prononcés à l'assemblee nationale, et à tout dire, tourné d'une manière ingénieuse et encore plus adroite, nous annonce une intention profonde, et des vues futures très-vastes sur la conservation de la maréchaussée; mais observez, citoyens, que s'ils est vrai que la maréchaussée ait contribué à maintenir l'ordre en une foule de lieux, il est encore plus vrai qu'elle a fort appuyé les ennemis du bien public en une plus grande foule de de lieux; que si elle a su associer le civisme à la rigidité, il faut distinguer ce que monsieur le rapporteur confond, c'est à dire, le civisme manifesté en tel lieu, et la rigidité en tel autre; c'est à dire, le civisme là où la maréchaussée étoit la plus foible, la rigidité là où elle étoit la plus forte. C'est une étrange métamorphose à supposer que d'imaginer les amis de la liberté dans les captureurs du despotisme. Voilà, si l'on consulte l'histoire universelle et partielle de la révolution, ce qu'on doit penser de la conduite de la maréchaussée.

« Vos comités vous proposeront donc, mes-» sieurs, de conserver, d'augmenter même la ma-

» réchaussée »,

Augmenter! avons nous tort de redouter cetteforce armée?

« C'étoit déjà le vœu des peuples ».

Des peuples?.... c'est à dire, du peuple fiscal, du peuple robinocrate, du peuple des grands, du

(474)

peuple des tyrans.... Mais il n'est pas vrai que

ce soit le vœu du peuple français.

On ne peut s'empêcher de déplorer la triste situation des peuples, à qui, dans un état de vigueur, on fait toujours appréhender des maux pour leur offrir des poisons déguisés en remèdes. Nous sommes 3,600,000 citoyens armés, et il nous faut une armée de ligne; et il nous faut des troupes étrangères, et il nous faut une armée de maréchaussée!

Hé! jettons nos armes, brisons nos fusils, et tendons le cou au joug, si nous ne savens être ' libres et obéir à la loi sans l'assistance des des-

potes et de leurs satellites.

Mais non, nous la garderons notre liberté, nons ferons exécuter nous-mêmos notre sainte loi avec force, loyauté, désintéressement et justice, et c'est ce que pas une force armée de l'univers ne peut faire et n'est capable de faire comme nous. Un exemple suffit, et nous le citons à M. Rabaud le rapporteur, parce qu'il l'a vu de ses propres yeux.

Une bande de voleurs, au nombre de dix, tous armés de fusils à deux coups, tous vigoureux, jeunes, le plus âgé ayant trente-quatre ans, infestoient les environs de Nîmes, tous les chemins étoient interceptés ; chaque jour éclairoit cinq. six et dix assassinats, tous à mort; car les brigands ne faisoient point de quartier. La maréchaussée avoit beau réunir ses brigades depuis six. semaines, elle ne rencontroit jamais la horde terrible. Les jeunes gens de Nimes, fatigués et indignés du mal et de l'inefficacité des secours, se présentent chez le procureur du roi, et demandent d'être autorises à courir sur ces brigands; ils obtiennent cette permission. Voilà nos généreux citoyens en campagne. Le dimanche suivant, trois d'entre eux seulement, car ils s'étoient divisés. sont instruits que dix de ces voleurs sont dans une tuilerie, rassemblés en armes et à déjeuner, ils osent s'en approcher; une petite fille, qu'ils rencontrent, va leur chercher main-forte au village mès-veisin; cependant ils tournent, prennent leur

, fondent subitement sur l'entrée de cette e, et couchent en joue les brigands assis à et ayant leurs armes droites le long des Les courageux citoyens, sans quitter leur n, usent de stratagême; ils feignent d'être mbre, et de ne vouloir parler qu'à un seul bande; ils le somment de sortir seul, sous d'être mis à mort. Le brigand obéit, sort, lui met les poussettes, avec défense de dire t. Après celui là, il en est de même d'un et successivement d'un assez grand nomur que le citoven en arrêt ese entrer, toue fusil en joue, pour se mettre entre les briet le faisceau de leurs armes. Enfin, le cout l'audace sont si grands d'une part, l'épousi forte de l'autre, que les dix voleurs sont és de la caverne; et au moyen du secours , arrêtés tous les dix; ils ont été exécutés s dix le même jour vers la fin du carême 33. Voilà la véritable force armée. Voilà u'il nous faut, que nous avons, et non la haussée.

#### Section de la Fontaine de Grenelle.

te section vient d'effacer l'opprobre dont étoit couverte par son arrêté relatif à la dén de M. Gouvion.

ine de respect pour l'opinion publique, elle se la première, de faire passer à la censure uple ceux qui seront élus pour les places de de paix et de leurs assesseurs, à l'instar de i s'est pratiqué pour les élections des memlu corps municipal. Voici les termes de l'aru'elle a pris à ce sujet:

arrêté qu'elle portera son vœu à la munici, à l'effet d'obtenir qu'avant de recevoir le ent des juges de paix, de leurs assesseurs et éans, et de les mettre en exercice, la liste ns et des autres sera imprimée, publiée, ée et-envoyée à toutes les sections; e sur le vœu de huit d'entre elles, la com-

mune entière sera convoquée dans le plus court délai possible, à l'effet de délibérer sur le présent arrêté, ou, si le corps municipal juge; comme la section l'espère, l'objet assez important pour mériter une prompte discussion, de convoquer sans délai la commune, en l'invitant à procéder à l'admission ou réjection de chacun desdits juges de paix, assesseurs et suppléans, selon le mode qui a été observé pour l'admission ou rejection des représentans de la commune et municipalité actuelles ».

Cet arrêté honorera à jamais la section de la Fontaine de Grenelle. Afin de lui donner plus de force et d'influence, nous invitons les citoyens qui auront quelque reproche à faire à ceux qu'une confiance mal éclairée aura honorés des fonctions de juges de paix, de nous adresser leurs motifs de réjection; nous les publierons avec tout l'empressement, dont nous avons toujours donné des preuves, pour tout ce qui intéresse le bonheur de nos concitoyens.

### Section de Bondy.

L'attention publique, fixée sur le despotisme du commandant général, ne permettoit guère aux citoyens de surveiller l'administration de M. Bailly. Sa vanité connue le faisoit croire uniquement occupé de l'honorifique et de la représentation de sa place, tandis qu'il travailloit sourdement à en augmenter l'influence et l'autorité. Cependant faute d'un citoyen plus digne qui se nât sur

les rangs, il a été élu maire de Paris.

Aujourd'hui la section de Bondy vient de dénoncer un de ces abus de pouvoir qu'il se permet journellement. Deux officiers civils du châtelet se sont présentés chez le sieur Kornmann, banquier, pour y procéder à une saisie illégale, ordonnée d'abord par une sentence du châtelet, et défendue ensuite par un arrêt du parlement ces deux officiers étoient accompagnés d'un détachement de la garde nationale qui avoit été commandé par l'état-major, sur un ordre du maire de Paris. La maison du sieur Kornmann a été investie par une compagnie enuète de la garde nationale du centre; on avoit même commandé

un piquet de cavalerie, afin de donner plus à l'expédition. Cette manière d'exécuter un débioit assez inconnue sous l'ancien régime, où quelcords suffisoient pour assister un huissier; il étoit à l'administration éivique de MM. Bailly et la ., de prostituer le service de la garde nationoble emploi de faire le siège des maisons des

président de la section dans un discours très-bien développé avec beaucoup de sagacité la véritable e sur les pouvoirs du maire. Il a prouvé que ses ons atteninistratives étofent inséparables des memu bureau municipal et des différens départemens; 'a aucun ordre à donner sans la participation des administrateurs, et que le seul pouvoir distinctif i soit attribué par la constitution, c'est la surveilde l'administration commune.

maire de Paris, non plus que les autres maires mmunes du royaume, n'a donc pas le droit de quer des ordres généraux ou particuliers sans la pation des administrateurs ses collégues dans les ons municipales. Les maires ne sont que les présides corps municipaux; ils ont simplement voix rative avec eux. Le seul acte d'autorité qu'ils droit d'ordonner seuls, c'est l'arrestation d'un in pris en flagrant délit, lorsque ce délit est un de police.

oyens, veillez attentivement à la restriction la plus reuse de l'autorité des maires. Surveillez sur-tout de Paris, dont la complaisante administration est urs prête à pallier les violations de domicile, et s coups d'autorité commis par le commandant géné-Qui de vous ne s'est pas apperçu que M. Silvain y n'est que le prête-nom du sieur la Fayette? Quand t inculpé, son excuse ordinaire est M. Bailli m'a ré; d'après les ordres de M. le maire. Si tout s'arrange ôtel de la mairie, que deviendra le corps muni-Les ordres du cabinet de M. Bailly doivent-ils faire oublier que la maison commune est le véri-: siège de l'administration publique ?

e bataillon Notre-Dame se distingue par sa conduite -civique. En vertu d'un arrêté très-inconstitutionnel, No. 74.

il vient d'exclure de son sein trois volontaires distingués par leur patriotisme; les sieurs Maillard, Bertrand et Barry, dont tout le crime est d'avoir offert au grand général, et porté eux mêmes à leur chapeau un bouton sur lequel étoit écrit le mot nation. Ce bataillon n'avoit pas le droit d'exclure ces honnêtes citoyens: tout Français peut servir dans la garde nationale; il n'y a qu'un jugement légal, prononcé par un tribunal reconnu par la constitution, qui puisse le priver de ce droit aussi essentiel que celui de voter dans les assemblées primaires. L'arrête du bataillon n'a rien qui nous étonne; en effer, il est composé de procureurs, d'huissiers, d'evocats, de solliciteurs, etc.

On publie que M. Duvernier, ayant à réclamer auprès du maire de Paris en faveur des comédiens de Monsieur, et s'exprimant un peu vivement, M. Bailly lui répondit: Oubliez-vous que vous parlez au premier magistrat du reyaume?

Vous vous fâchez, M. le maire; et que sera-ce donc quand je vous dénoncerai? lui répondit froidement M. Duvernier. On ne sait pas sur quoi doit porter cette dénonciation.

On a vendu, depuis le commencement de la vente des biens nationaux, quatre-vingts objets; ils avoient été estimés 1,841,263 liv., et ont éte adjugés pour 3,183,250 l.

Los tribunaux des six districts du département de Paris sont placés ainsi qu'il suit :

1°. Le tribunal de la section des Tuileries, etc. sera placé dans une grande salle du couvent des Jacobins Saint-Honoré.

2°. Le tribunal du fauxbourg Montmartre, etc. dans le couvent des Petits-Pères de la place Victoire.

3°. Le tribunal du fauxbourg Saint-Denis aux Pères de Nazareth.

4°. Le tribunal de la Place-Royale, etc. à l'arsenal, au

batiment neuf.

5°. Le tribunal de Notre-Dame, etc. à l'abbaye Sainte-Geneviève, salle des papes.

6º. Le tribunal de la section de Henri IV, etc. à

l'abbaye Saint Germain-des-Prés.

Les juges de ces tribunaux sont, jusqu'ici, MM. Fréteau, Merlia, Duport, Thouret, Target, Treilhard, Agier, 'Ormesson, Morel de Vindé, Dionis du Séjour, Chadroud, Tronchet, Bigot de Freameu, Meinier, Réco-

(479)
Garand de Coulon, Houdard, Vermeil, de la
, d'Augy, Clément de Blavet, Heraut de Se, le Pelletier de Rosambo, Goquereau, avocat,
et avocat. M. Péthion de Villeneuve a refusé.
premiers sont présidens de droit.

société bourgeoise a joué, mercredi 8, sur le : de Nicolet, au profit des pauvres de la section nple; et l'on a eu soin de ne pas omettre sur les : PAR PERMISSION DE M. LE MAIRE. Jusqu'à aura-t-on donc besoin de la permission du maire, pour faire de bonnes actions?

9 de ce mois, le bataillon des enfans se trouvoit rée de la Piace-Dauphine, à l'instant où passoit eval attelé à une voiture vide. L'animal ombrageux ement fait un écart, et a renversé quatre de ces ureux enfans. L'un d'eux est mort sur le champ; tre a les deux cuisses cassées; les deux derniers rièvement blessés.

#### Théâtre de Monsieur:

a représenté sur ce théâtre ALCESTE A LA CAM-E, comédie en trois actes et en vers. Cette pièce fort applaudie; ce qui n'empêche pas que la forme soit foible, et le fonds très-vicieux. lheureusement pour la patrie, l'habitude du temps fait que quelques gens de lettres sont plus desireux lies choses que de bonnes choses, plus serviteurs art que de la morale, plus empressés de sacrifier tu à la corruption que d'opposer une barrière à la ption, par un talent fondé sur la vertu, c'est-à-dire, ment armé de

ces haines vigoureuses

Que doit donner le vice aux ames vertueuses.

MOLIFRE, Misant., act. 1, scene 1.

premier tort de l'auteur, avec des intentions telles les siennes, est d'avoir pris l'Alceste de Molière pour héros; car, au moyen de ce choix, sa pièce est, bout à l'autre, une lourde bévue, si ce n'est un songe effronté. Où cet auteur a t-il pris qu'Alceste stât les hommes par goût, par principe, et avec

délices? Où a-t-il vu que le principe d'Akesse sur la nature humaine fût que l'homme est né méchant? Comment n'a-t-il pas compris que, bien loin que le courroux du vertueux Alcesse se nourrisse de ces maximes atroces, c'est, dans un sens opposé, que son ame s'échauste, s'indigne et s'exhale; qu'il ne hait ensiu les hommes que perce qu'ils ont corrompu l'œuvre de la nature, la boaté originelle de l'homme? Pourquoi cet auteux n'a-t-il pas voulu voir que cette opinion qu'il prête à Alcesse n'est, au contraire, que celle de Philinte? En combattant Alcesse, que dit-il, ce Philinte, avec le sang-froid détestable des satalistes et des optimistes?

Oui, je vois ces défauts, dont votre ame murmare, Comme vices unis à l'humaine nature;

Et mon esprit enfin n'est pas plus offensé

De voir un homme fourbe, injuste, intéressé,

Que de voir des vautours affamés de carnage,

Des singes mal-faisans et des loups pleins de rage.

MOLIERE, Misine., act. 1, scene 1,

Voilà donc véritablement celui qui soutient que l'homme est né méchant. Système exécrable! qui n'est entré dans l'esprit des pervers que comme une espèce d'excuse de leur propre méchanceté, excuse avec laquelle ils ne font néanmoins illusion à personne, à commencer par eux-mêmes.

Quelle gaucherie donc à cet auteur d'avoir fait choix d'Alceste, pour le montrer horrible quand il est admirable, et noir de blanc qu'il est? N'a-t-il pas craint de passer pour un calomniateur, d'une part, et, de l'autre, pour extravagant, de s'être cru assez vigoureux pour terrasser le modèle de la vertu la plus pure? Qu n'oublie

p s à ce point le quid valeant humeri.

Certes, à juger des maximes de cet auteur et du fonds de son ouvrage, nous sentons parfaitement à quel point l'Alceste de Molière devoit l'embarrasser; et il s'est conduit comme le coupable qui empoisonneroit son accusateur.

Quelle pièce, en effet, que celle où l'on établit pour maximes fondamentales: Que la politesse est la première des vertus; que la base de la morale est de chercher à plaire à tout le monde; qu'on a trouvé le complément de la vertu, quand on est nimable; que cette amabilité consiste à adoucir ses formes, aux

(481)

'e quoi que ce puisse être! enfin (et l'on ne peut retracer orreur ces propres mots) QU'IL FAUT LOUER OUP LE BIEN, ET GARDER LE SILENCE SUR LE

ne verrai trahir, mettre en pièces, voler, que je-sois.... Morbleul je ne veux point parler, t ce raisonnement est plein d'impertinence.

MOLIERE, Misant. act. 1, scène 1.

d'entre nous ne sera pas saisi d'une généreuse, quand il verra, dans cette pièce, l'Alceste de 2, sans autre raison que sa haine pour les hommes, c la dureté d'un fermier-général, chasser un inforqui cherche assistance auprès de lui, et le tout par 1se d'auteur, c'est-à-dire, pour transporter le mérite bonne action qui se présente à faire à son perge favori, à une demoiselle Ursule, apôtre doux des maximes des gens du monde? ligne abus de la fiction dramatique, de prêter granent un crime à la vertu austère, pour attribuer un ait au vice aimable! Que diroit-on de celui qui oit une maxime des tyrans dans la bouche de Caton, relever une opinion patriotique qu'il feroit avancer Intoine?

ni ne souriroit de pitié de voir cette Ursule, mettant ofit l'amour d'Alceste pour elle, donner en plein re des leçons de politesse et de maintien à l'austère de Molière, le faire marcher, rire, saluer, tourner hapeau, danser et capitulér avec cet homme sévère es sacrifices de sa franchise et de sa vertu, qu'elle et qu'elle obtient de lui en faveur de l'amabilité os coquettes, de la complaisance de nos égoïstes, la bonté de nos merveilles de corruption?

c'est au jour de la régénération française, que l'on t débiter au peuple ce poison trop dangereux de ien régime, cette nourriture des esclaves, ces prins de lâcheté, qu'il suffiroit d'écouter un seul jour, rentrer dans cette apathie honteuse qui nous mérita ng-temps la verge et le mépris des tyrans!

u reste, si, après avoir insulté à la morale et à lière, il peut rester à l'auteur des motifs de conson dans le triste avantage de montrer du talent en

faisant le mal, nous ne lui refuserons pas l'aveu de nos sentimens sur ce point, en y ajoutant l'avis d'employer à l'instruction publique, et non à sa dépravation, les moyens que la nature ne lui donna, et que la patrie ne perfectionna que pour ce saint usage.

La manière dont l'auteur a traité cette comédie n'annonce pas une bien grande connoissance du thés tre; mais il y a du vrai talent dans la conception du gouverneur gascon. Ce personnage, quant à l'art et quant aux mœurs, est le seul de la pièce qui soit bien traité; il a de l'originalité; ce caractère est vrai, il est même heau de talent. La scène où ce gonverneur fait grace à la cour qu'il déchiroit et dont il étoit oublié, précisément parce qu'il vient d'en recevoir une faveur, est trèscomique de fonds et de situation. La situation où Alceste renvoie le gouverneur dans son gouvernement, a bien quelque effet; mais elle est apprêtée, et sans nécessité: c'est une de ces situations locales, achetées aux dépens du wrai, ce qui n'empêche pas qu'elle ne soit très-spirituelle. Le style de cette comédie est celui d'une plume exercée, mais foible; il a quelquefois de la facilité, jamais de la force. Le dialogue n'est pas toujours naturel; mais il indique que l'auteur seroit capable de mieux faire, s'il traitoit un sujet plus léger : trop souvent il tombe dans des déclamations, fortes seulement de mots, et par cela même vagues et insignifiantes; en général, de l'esprit, quelques traits heureux, des locutions caressées, du précieux, point de cette abondance éloquente qui naît de la succession juste et rapide des idées, mais quelquefois de la prétention à l'énergie, et très-souvent de la foiblesse d'ame, qu'on nomme graces.

Le maire de Varaise n'a pas soul été victime de son zèle pour le maintien des loix; celui de la ville de Cloye, district de Châteaudun, recommandable par son civisme, a été de même assassiné par des scélérats; dont on ignore encore le nom. Heureusement il est hors de danger, et les assassins sont arrêtés.

On a des nouvelles certaines sur la disparution de M. de Chiniac. Après dix-sept jours de recherches, le cadavre de ce malheureux citoyen a été trouvé au moulin

1 to 1 1

(483)

ouvie; il a paru, d'après l'ouverture du corps, it péri par la faim. Les citoyens de Brives-lae lui ont rendu les derniers honneurs avec la nde pompe,

curés viennent d'être promus à des évêchés. bert, curé de Sedan, au siège du département lennes; M. Davoine, curé de Gommecourt, à Versailles; et un troisième, à l'évêché de Quimper, le curés patriotes rappelle toujours celle des deux urés de Soupes et d'Embermenil.

atiment le Necker, venant de l'île de France, rellement arrivé à l'Orient, a apporté des nouqui rassurent sur les bruits alarmans qu'on avoit touchant les troubles de cette colonie. De deux ni y commandoient, l'un, M. Conway, a cédé i général, et a quitté la colonie; l'autre, M. Duénéralement estimé, est resté et a prévenu tous ordres qu'on nous avoit faussement annoncés.

nous demande; 1°. si un notaire peut être élu le paix; 2°. comment les frais de voyage et de seront taxés par les sentences des juges de paix, notaire peut être élu juge de paix, parce qu'il point exclu par les décrets. Un notaire, qui, en sa de juge de paix, aura rendu une sentence arbine pourra pas recevoir les transactions des parties; se récuser.

ant aux frais de voyage et de séjour, ils seront suivant les anciens réglemens, jusqu'à ce qu'il y é pourvu par les nouveaux.

citoyen de Mouceaux nous écrit pour nous deer si les officiers municipaux peuvent être nommés hommes ou juges de paix, sans quitter leurs places cipales.

us répondons qu'on ne peut pas cumuler ces ders fonctions avec les fonctions judiciaires; c'est le des décrets de l'assemblée nationale, et plus encore de la raison qui demande, pour condition d'un bon ernement, que les pouvoirs soient toujours divisés de manière que ceux qui en sont revêtus ne puissent pas en abuser.

Le gouvernement aristocratique de Fribourg continue toujours à poursuivre les citoyens généreux qui avoient conçu et tenté le projet d'arracher à la tyrannie les habitans de ce canton. Ils réclament comme coupables du crime de lèse-nation les neuf Suisses réfugiés à Paris dont trois sont sortis des galères de Brest. Les sociétés patriotiques des cafés de Foi et du Caveau les ont pris sous leur protection.

# Extrait d'une lettre écrite de Dax, département des Landes.

Le 20 novembre 1790, le fanatisme a provoqué, dans la garde nationale du bourg Saint-Esprit, près Bayonne, une dissention qui peut avoir des suites sérieuses. Il existe dans ce bourg beaucoup de juifs portugais qui ont été admis, comme les autres citoyens, dans la formation de la garde nationale. Cette garde est composée de onze compagnies; elle a son comité militaire. Les juifs ont été confondus jusqu'ici parmi les autres citoyens; ils ont été promus à des grades, et nommés membres du comité. La septième compagnie a, ridiculement et injustement, prétendu que les juifs devoient être séparés des chrétiens. Cette prétention a été accueillie par le comité militaire, dont l'avis a été requis et ensuite approuvé par la municipalité: les juis se sont plaints au directoire du district, vers lequel ils ont député les sieurs Castro et Sylocyre. Dans l'intervalle, le sieur Mauriet, chrétien, capitaine de la sixième compagnie, où il ne se trouve aucun juif, a cu le courage de s'élever contre un préjugé bathare; il a donné l'exemple à ses concitoyens, en protestant contre la décision bureaucratique et municipale; il en a été puni par sa compagnie, qui a été poussée à le destituer; elle s'est donné un autre capitaine. Le directoire du district de Dax, en exprimant son avis en faveur des juifs, a donné de justes éloges à la conduite du sieur Mauriet. On espère que le dépastement des Landes ramenera les citoyens égarés à des principes que l'humanité et la justice ont consacrés, et assurera l'exécution des décrets rendus en faveur des juifs portugais et sur l'organisation provisoire des gardes nationales. ASSEMBLEE

# EMBLEE NATIONALE.

Séance du mardi 30 novembre 1790.

été fait droit sur les pétitions des assemblées istratives de divers départemens, qui demandoient ibuneux de commerce.

rété que les bureaux destinés à la perception des es nationales seront incessamment rétablis dans les mitrophes et du pays de Labour, où il existoit des ux de traite.

Goudart, au nom des comités d'agriculture et de serce, a fait un rapport sur le tarif des droits qui ient être perçus à l'entrée et à la sortie sur les qui en ont paru susceptibles. M. de Boislandry nbattu l'opinion du comité. L'impression de son urs a été ordonnée.

met du soir. M. Viellard a fait le rapport des événs arrivés à Saint-Jean-d'Angely, et il a été déque l'information commencée contre les prévenus assassinat du maire de Varaise et leurs complices t continuée, et leur procès fait devant les juges ribunal établi à la Rochelle. 2°. Qu'il seroit inforde la conduite des officiers municipaux et notables aint-Jean-d'Augely, dans les journées des 21 et 22 bre dernier.

L'assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été par son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit: RT. PREMIER. « Chaque directoire de district sera d'envoyer, avant le 20 décembre prochain, au ctoire du département, un état par apperçu, soit deniers provenant des revenus des biens nationaux pourroient être en caisse au premier janvier 1791, des traitemens ou pensions qui se trouveroient paya-à la même époque, au clergé séculier et régulier, ompris les religieuses et chanoinesses; chaque directe de département enverra ensuite avant le premier ier 1791, à l'assemblée nationale, un état général né sur les états particuliers qui lui seront envoyés. L. « Chaque directoire de département, par l'interliaire de ceux des districts de son arrondissement,

Nº. 74.

vendra la main à ce que les termes des traitemens et pensions dûs et échus au premier janvier 1791, soient exactement payés; à cet effet, lorsqu'une caisse de district ne sera pas suffisamment garnie, et qu'il se trouvera une surabondance dans une ou plusieurs autres, il ordonnera des unes dans les autres les versemens qui seront récessaires. Si dans toutes les caisses des districts de son arrondissement, il ne se trouve pas de sommes suffisantes pour l'acquittement des dépenses de ce genre à faire dans le département, il en donnera avis à l'assemblée nationale.

III. « Dans les payemens qui seront à faire des deniers provenant de biens nationaux, les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, ordonneront d'abord celui des traitemens et pensions, ensuite celui des intérêts qui seront dûs aux créanciers : quant aux capitaux, ils n'ordonneront le payement d'aucuns, sans y être autorisés par l'assemblée nationale, sauf à user avec retenue et modération de la faculté qui leur est accordée par l'article 23 du titre quatrième du décret du

23 octobre dernier.

IV. « Si, faute de diligence de la part des receveurs de ce district, pour recucillir des fermiers et déhiteurs les sommes dues et échues, il ne se trouve pas en caisse des sommes suffisantes pour faire face aux payemens qui seront à faire au premier janvier 1791, les dits receveurs ainsi que leurs cautions seront, en vertu de la responsabilité prononcée par l'article 27 du décret des 6 et 11 août dernier, contraints à avancer ce qui manquera sur la recette qu'ils autoient dû faire.

V. « Les directoires de département et de district sont et demeurent chargés de faire exécuter, et d'exécuter eux-mêmes ponctuellement le présent décret, à peine d'être garans et responsables avec les receveurs, chacun en ce qui pourroit les concerner, des négligences et

retards respectifs.

VI. « Il en sera usé de même pour les quart ers d'avril, juillet et octobre de l'année 1791, et ainsi chaque année suivante, sauf à en être autrement ordonné, s'il

y a lieu.

VII. « Les directoires de département pourront au surplus, sur l'avis de ceux des districts, ordonner tels payemens à compte des traitemens et pensions qu'ils juge-ront à propos, en attendant la liquidation des unes et des

autres, sens cependant excéder le minimum de ce que chacune pourra prétendre, et néanmoins il ne sera fair aucun payement, ni à compte, ni provisoire, ni définitif, à ceux qui n'auront pas satisfait aux dispositions du décret des 6 et 11 août dernier, ainsi qu'à celles de l'article 39 du décret du 24 juillet précédent, concernant le traitement du clergé actuel, duquel l'exécution a été ordonnée par le décret du 27 novembre ».

Séance du mercredi premier décembre. Sur la propositionde M. Duport, il a été décrété que les juges des tribunanx du département de Paris, qui vont être nommés par les électeurs, autres que ceux députés à l'assemblée nationale, formeront un tribunal pour jugerles affaires vennes par appel du châtelet, et les autres sièges du ressort du ci-devant parlement de Paris.

D'après le rapport du comité de constitution, il a' été décrété que les biens possédés par les établissemens des protestans sont exceptés de la vente des biens nationaux, et continueront d'être administrés comme par

le passé.

Sur le projet du comité de commerce touchant les droits d'entrée et de sortie sur les marchandises, l'as-semblée a adopté l'amendement de M. Desmeuniers.

conçu en ces termes:

« 2°. On convertira en droits, qui n'excédéront pas. 25 pour cent, quelques-unes des productions et les marchandises étrangères dont l'entrée dans le royaume a été défendue jusqu'à présent, ou toutes autres qu'onne croiroit pas devoir permettre en franchise, ou écarter par une prohibition absolue.

« 3°. Le comité d'agriculture et de commerce, aprèss'être concerté avec celui-des impositions, présentera, dans le plus court délai possible, un projet de tarif des.

domaines, rédigé d'après ces bases ».

Sur le rapport du comité de constitution, l'assemblées

a rendu le décret suivant :

« 1°. Dans les lieux où les juges de paix sont élus, et les tribunaux non installés, les juges de paix commenceront leurs fonctions après avoir prêté le serment prescrit par l'article 6 du titre 7 du décret du 12 août dernier, à la charge de faire déposer au gresse des tribunaux de district le procès-verbal de leur nomination, lorsque les tribunaux de district seront installés.

«20. Dans les lieux où les tribunaux de district sons

#### RÉGIMNNS.

#### Appointemens par an.

Les colonels auront 6,000 livres; les lieutenans-colonels de la première classe, 4,200 livres; ceux de la seconde classe, 3,600 livres; indépendamment des appointemens fixés pour chacun desdits officiers, il y aura en outre par régiment, un traitement de commandant, de 1,200 livres; chacun desdits colonels aura, pour le fourrage d'un cheval, 270 livres; les quartiers maîtres auront 1,500 livres; les adjudans-majors, 1,500 livres; les capitaines de la première classe, auront 2,800 livres; ceux de la deuxième, 2,600 livres; de la troisième, 2,400 livres; de la quatrième, 2,000 liv.; de la cinquième, 1,600 livres; ceux de la deuxième, 1,000 livres; de la troisième, 1,000 livres.

#### MINEURS.

Les capitaines de la première classe auront 2,800 liv.; ceux de la deuxième, 2,600 livres; de la quatrième, 2,000 livres; de la cinquième, 1,600 livres; les lieutenans de la première classe, autont 1,200 livres; ceux de la deuxième, 1,100 livres; de la troisième, 1,000 livres; l'adjudant-major aura 1,500 livres; et pour les frais de bureau 300 livres.

#### OUVRIERS.

# Appointemens par an.

Les capitaines de la première classe auront 2,800 liv. 5 eeux de la seconde, 2,600 livres; de la quatrième, 2,000 livres; de la cinquième, 1,600 livres; les lieutenans de la première classe auront 1,200 livres; ceux de la deuxième, 1,100 livres; de la treisième, 2,000 liv.

IV. « La solde journalière et annuelle de chaque grade et de chaque classe de sous-officiers et de soldats-

canoniers, sera fixee ainsi qu'il suit.

« L'emploi de cette solde sera, comme dans tout le reste de l'armée, divisé en trois parties; la première, pour le prêt; la seconde, pour la poche; et la troisième, pour la masse de linge et de chaussure.

#### R É · G I M E N S.

Adjudans auront par jour 2 l. Tambour - majors 1 l. 11 s. 2 d. Musiciens, 14 s. Maîtres ouvriers, 8 s. 6 d. Sergens-majors, 1 l. 11 s. 2 d. Sergens, 1 l. 2 s. Caporaux-fouriers, 16 s. 10 d. Caporaux, 15 s. 10 d. Appointés, 12 s. 10 d. Canoniers ou hombardiers et sapeurs, 10 s. 10 d. Apprentis, 8 s. 6 d. Tambours, 10 s. 10 d.

Les soldats employés comme artificiers et ouvriers dans les compagnics, auront de haute-paye, en sus de la

solde de leur grade ou de leur classe, I s.

#### M.NEURS.

Sergens-majors, auront i l. 11 s. 2 d. Sergens, i l. 2 s. Caporaux-fouriers, 16 s. 10 d. Caporaux, 15 s. 10 d. Appointés, 12 s. 10 d. Mineurs, 11 s. 10 d. Apprentis mineurs, 9 s. Tambours, 10 s. 10 d.

# OUVRIERS.

Sergens-majors, auront I l. 17 s. 110 d. Sergens, I l. 2 s. Caporaux-fouriers, I l. 4 d. Caporaux, 19 s. 4 d. Appointés, 17 s. 4 d. Ouvriers de la première classe, 16 s. 4 d. Ceux de la seconde, 13 s. 4 d. Apprentis, 11 s. 4 d. Tambours, 10 s. 10 d.

V. « Le grade de lieutenant en troisième est supprimé; les officiers qui en seront pourvus conserveront les appointemens dont ils jouissent; ils auront droit à leur remplacement, concurremment et alternativement avec

les élèves.

VI. « Les sept capitaines en second et les officiers détachés dans les places, sous le titre d'anciens garçonsmajors, réformés en 1776, ne seront point remplacés, et ils conserveront en retraite les appointemens dont ils jouissent en ce moment.

« L'assemblée nationale décrète en outre ce qui suit: ART. PREMIER. « La place de premier inspecteur

d'artillerie est supprimée ».

Les articles 2 et 3 sont ajournés.

Séance du soir. Plusieurs députations ont été admises à la barre.

(492)

On a passé à l'ordre du jour. Il avoit pour objet la suite d'un projet de décret sur les rentes foncières. Les articles suivans ont été adoptés presque sans discussion.

#### TITRE L

# Quelles sont les rentes assujettis au rachat.

ART. PREMIER. « Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine. 2 quelques personnes qu'elles soient dues, gens de mainmorte, domaine, apanagistes, ordre de Malte, même les rentes de dons et legs, pour cause pie ou de fondation, seront rachetables: les champarts de toute espèce et sous toute dénomination, le seront pareillement; au raux qui sera ci-après sixé. Il est désendu de plus. à l'avenir, de créer aucune redevance foncière non remhoursable, sans préjudice des baux à rente ou emphytéose et non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur durée, et pourront être faits, à l'avenir, pour 99 ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même pour phisieurs terres; à la charge qu'elles n'excèdent pas le nombre de trois.

II. "Les rentes ou redevancés foncières établies par les contrats comms, en certains pays, sous le titre de locatarie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et prohibitions de l'article précédent, sauf les modifications ci-après sur le taux de leur rachat ...

#### TITRE II.

# Principes généraux sur le rachat.

ART. PREMIER. « Tout propriétaire pourra racheter les rentes et redevances foncières perpétuelles, à raison d'un fonds particulier, encare qu'il se trouve posséder plusieurs fonds grevés de pareilles rentes envers la même personne, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous une rente ou une redevance foncière solidaire, auquel cas le rachat ne pourra être divisé.

II. "Lorsqu'un fonds grevé de rente ou redevance foncière perpétuelle, sera possédé par plusieurs co-propriétaires ces, soit divisément, soit par indivis, l'un d'eux ne point racheter divisément ladite rente ou redeau prorata de la portion dont il est tenu, si ce lu consentement de celui auguel la rente ou redesera due, lequel pourra refuser le remboursement en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous les igés; mais quand le redevable aura fait le rembourt total, il demeurera subrogé aux droits du créanpour les exercer contre les co-débiteurs, mais iucune solidarité; et chacun des autres co débipourra racheter, à volonté, sa portion divisé-

Pourront les propriétaires de fonds grevés de ou redevance foncière, traiter avec les propriédesdites rentes ou redevances, de gré à gré, à somme et sous telles conditions qu'ils jugeront à s, du rachat desdites rentes ou redevances; et les , ainsi faits de gré à gré, entre majeurs, ne pourtre attaqués, sous prétexte de lésion quelconque, e que le prix du rachat se trouve inférieur ou ieur à celui qui auroit pu résulter du taux qui serarès fix*é.* 

"Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs upilles, mineurs, ou interdits, les grevés de substin, les maris, dans les pays où les dots sont inaliés, même avec les consentemens des femmes, ne ont liquider les rachats des rentes ou redevances ères, appartenantes aux pupilles, aux mineurs, aux dits, à des substitutions, et auxdites femmes ma-, qu'en la forme et au taux ci-après prescrit, et à la e du remploi. Le redevable, qui ne voudra point urer garant du remiploi, pourra consigner le prix achat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont etties au remploi, qu'en vertu d'une ordonnance du , rendue sur les conclusions du commissaire du roi, el il sera justifié du remploi.

" Lorsque le rachat aura pour objet une rente ou vance foncière appartenante à une communauté oitans, les officiers municipaux ne pourront le liquiet en recevoir, le prix, que sous l'autorité et avec des assemble. La administratives du département ou eurs directoires , lesquels seront tenus de veiller au

ploi du prix.

1. "La liquidation du rachat des rentes devenues

bien national, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouvera situé le fonds grevé de la rente, ou leur directoire, sous l'inspection et avec l'autorisation des assemblées administratives du département; le payement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu'à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du district sora tenu de faire verser le prix dans la caisse de l'extraordinaire.

VII. " La disposition de l'article précédent aura lieu indistinctement, et sauf les seules exceptions ci-après, à l'égard des rentes vendues à la nation, à quelque établissement, corps ou bénéfices, et offices supprimés qu'elles appartiennent, encore qu'il s'agisse d'établissemens dont l'administration a été conservée provisoirement, ou autrement, par les précédens décrets, et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, colléges, fabriques, établissemens d'étude ou de retraite, hôpitaux, maisons de charité, bénéfices acquellement régis par l'économe général du clergé, enfin à certains ordres de religieux ou religieuses. même à l'égard des rentes appartenantes aux établissemens protestans mentionnés en l'article 17 du titre I du decret du 23 octobre dernier; à l'égard de toutes lesquelles rentes devenues bien national, la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de département et district, et le prix du rachat ne pourra être versé qu'en la caisse du district, ainsi qu'il à été dit en l'article ci-dessus, à peine de nullité desdits rachats.

VIII. "Sont exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes appartenantes au domaine de la couronne, aux apanagistes, aux engagistes, aux échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés. La liquidation du rachat desdites rentes sera faite, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par les administrateurs de la régie actuelle des domaines, ou par leurs préposés, à la charge, 1°. par eux de se conformer aux taux ci-après prescrits; 2°. que les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrations du département et district, dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les fonds affectés auxdites rentes; 3°. de compter par les administrateurs de la régie du prix desdits

(495)

, et de le verser à sur et mesure dans la caisse trict dudit arrondissement qui le reverseta dans la le l'extraordinaire ,...

ce du vendredi 3. Sur quelques difficultés survel'occasion de la suppression des droits féodaux,

é décrété:

. Que les baux à ferme qui ne comprenoient que oits supprimés, sans mélange d'autres biens ou , demeureront résiliés à l'expiration de la préannée, sans autre indemnité que la restitution ots-de-vin ou celle des fermages légitimement d'avance, au prorata de la non-jouissance.

°. Ou'à l'égard des fermiers qui ont pris à bail roits supprimés avec d'autres biens ou droits mon més, ils ne pourront demander que la réduction sts-de-vin, loyers ou fermages, en proportion du dont ils cesseront de jouir, suivant l'estimation a sera faite par les assemblées administratives ou directoires, sous les observations des municipasans qu'il puisse y avoir lieu à d'autres et plus es indemnités; interdisant à tous fermiers et sousers de porter ailleurs leur demande que pardevant partemens ou leurs directoires, dont les arrêtés t exécutés provisoirement et nonobstant toutes op-

i le rapport de son comité des finances, l'assemblée

rété :

°. Oue dans tous les cas où les délibérations du il général de chaque commune deviennent néces-, d'après l'article 54, lesdites délibérations ne

ont être exécutées conformément à l'article 56 du e décret, qu'avec l'approbation de l'administration u directoire de département, qui sera donnée, s'il ieu, sur l'avis de l'administration ou du directoire istrict.

2°. Que dans tous les cas où il s'agira d'établir un it sur le district, sur le département, ou de faire mprunts concernant lesdites administrations, les imlions ou emprunts ne pourront avoir lieu sans l'autoion spéciale du corps législatif.

3°. Comme les députations à la fédération géné-, ordonnées par les décrets des 8 et 9 juin, avec faau directoire du district, et à leur défaut aux nicipalité des chef-lieux de district, de fixer de la

manière la plus économique, la dépense à allouer aux députés pour le voyage et le retour, et que plusieurs districts sollicitent du corps législatif des autorisations, à l'effet d'emprunter ou d'imposer pour satisfaire aux-

dites dépenses qui concernent chaque district.

« L'assemblée nationale, pour prévenir la multiplicité des opérations sur cet objet, décrète que, pour les cas dont il s'agit seulement, elle autorise les administrateurs ou directoires de département, à approuver et homologuer les délibérations de district, à l'effet d'imposer, chacun dans leur ressort, les sommes nécessaires pour subvenir au payement et dépenses dont il s'agit.

« 4°. A l'égard des emprunts, îls ne seront autorisés que dans le cas où l'imposition ne pourroit avoir lieu sur les districts par des circonstances particulières, telles que des surcharges momentanées d'impôts, des événemens de grêle, inondations, incendies et autres, et cette autorisation d'emprunt ne sera accordée qu'à la charge de poutvoir, par l'autorisation même, au mode et à l'époque des remboursemens à faire dans de brefs délais.

« 5°. Comme il est arrivé que dans quelques villes ou districts on a obligé les receveurs de deniers publics, à faire l'avance des différentes sommes, soit pour ladite fédération, soit pour d'autres dépenses relatives au nouveau régime, l'assemblée nationale, prohibant pour l'avenir de telles infractions, ordonne que lesdites sommes seront incessamment rétablies entre les mains des receveurs que l'on a obligé de verser, sauf aux districts ou municipalités à faire imposer les sommes nécessaires audit remplacement; les administrat ons ou directoires de départemens demeureront autorisés, pour cette fois seulement, à homologuer les délibérations qui seront prises à cet effet.

Le reste de la séance a été employé à discuter la question de savoir si on imposeroit ou non les rentes viagères sur le trésor public, la discussion a été conti-

nuée au lendemain,

Séance du samedi 4. « L'assemblée nationale décrète que les membres des ci-devant cours supérieures doivent être imposés à la capitation pour la présente année, chacum dans le lieu de leur domicile, et relativement à leurs facultés, de la même manière que les autres citoyens ».

( 497 )

été décrété que pour subvenir aux besoins du nombre de pauvres qui se trouve dans le déparde Seine et Oise, il seroit accordé provisoirece département la sommé de 50,000 livres à r sur la part des secours qui lui sera définitivessignée, d'après le projet de secours extraordiqui sera présenté à l'assemblée par les comités idicité et des finances réunis.

repris la discussion sur l'imposition des rentes.
nave a vivement combattu le projet d'imposition,
inguant que les rentiers devoient être imposés
les rentes. La discussion fermée, un membre a
par amendement que les créanciers du trésor
ne pussent être payés qu'en faisant une déclade toutes leurs rentes, afin de pouvoir les impoconséquence dans la contribution perso nelle.
nendement a été combattu et rejeté; enfin, après
ngue agitation, il a été décidé qu'il n'y avoit pas
délibérer sur la question de l'imposition.

e du soir. M. Pétion est élu président, on a lu ttre du roi qui annonce que M. Lambert est rem-

oar M. de Lessart.

l'ronchet a continué son rapport sur le rachat des

Les articles suivans ont été acceptés.

"Sont pareillement exceptées des dispositions des s 6 et 7 ci-dessus, les rentes appartenantes aux inderies, dignités et grands prieurés de l'ordre de Lesdits rachats, jusqu'à ce qu'il en ait été autrordonné, pourront être liquidés par les titulaires, à la charge, 1°. de se conformer au taux qui-après prescrit; 2°. de faire vérifier et approuver idation par les administrations de département et ricit, dans l'arrondissement desquelles se trouve-situés les manoirs ou chef lieux desdites commandignités et grands-prieurés; 3°. de verser le prix rachat à fur et mesure dans la caisse du district arrondissement, qui le reversera dans la caisse de ordinaire.

"Les administrateurs des établissemens français et éques et curés français, qui possèdent des rentes sur des fonds situés en pays étrangers, me pourn recevoir aucun remboursement, quand même il eroit offert volontairement, à peine de restitution tadruple, en cas de contravention. La liquidation du rachat desdites rentes, s'il étoit offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district, dans l'arrondissement desquelles se trouveront les manoirs, desdits bénéfices, ou les chef-lieux desdits établissemens, sous l'inspection et l'autorisation des assemblées administratives du département, et le prin du rachat sera versé dans la caisse du district dudit arrondissement, et de là dans celle de la caisse de l'arrondissement de l'extraordinaire, ainsi qu'il est dit en l'article 6.

XI. "Les tuteurs, curateurs, et autres administrateurs désignés dans l'article 4 ci-dessus, pourront liquider à l'amiable, et sans être obligés de recourir à des estimations par experts, les rachats des rentes foncières appartenantes aux personnes soumises à leur administrarion, à la charge que leurs évaluations seront faites par articles. séparés, lorsque les rentes seront composées de redevances de diverses quotités et natures, que chacun des articles indiquera la conformité de l'évaluation, avec le mode et le taux cl-après prescrit; pourront en outre lesdits administrateurs qui voudront se mettre à l'abri de toutes recherches personnelles de la part de ceux soumis à leur administration, faire approuver lesdites liquida-

tions par un avis de parens.

XII. "Pourront pareillement les officiers municipaux, dans le cas de l'article 5 ci-dessus, les directoires de district, dans les cas où la liquidation leur est attribuée par les articles 6 et 7, et les administrateurs des biens nationaux qui sont autorisés à liquider le rachat par les articles 7 et 9, procédér auxdites liquidations à l'amiable, à la charge de se conformer à la règle presérite par l'article précédent, et en outre à la charge de les faire vérifier et approuver par les directoires de département; sans préjudice aux directoires des dépattemens, de pouvoir, avant d'accorder leur visa, exiger une estimation préalable par experts, du tout ou de parrie des objets à liquider, dans le cas seulement où ils jugeroient ne pouvoir apprécier autrement la régularité desdites liquidations.

XIII. « Dans tous les cas où la rente rachetée, et dont. le prix aura été versé dans les caisses de district et de . l'extraordinaire, appartiendra à des établissemens non supprimés, et qui ne le seront point par la suite, il sera, s'il y a lieu, et d'après l'avis des assemblées administrat

(499)
urvu à telle indemnité qu'il appartiendra en fatigne dits établissemens ».

#### TITRE III.

#### Mode et taux du rachat.

I. « Lorsque les parties auxquelles il est libre et de gré à gré, ne pourront point s'accorder rix du rachat des rentes ou redevances fon-le rachat sera fait suivant les règles et les taux

Le rachat des rentes et redevances foncières orinent créées irrachetables et sans aucune évaluacapital, seront remboursables: savoir, celles en
ur le pied du denier vingt, et celles en nature
is, volailles, denrées, fruits de récolte, services
es, chevaux, ou autres bêtes de somme et de
au demier vingt-cinq de leur produit annuel,
les évaluations qui en seront ci-après faites. Il
outé un dixième auxdits capitaux, à l'égard des
qui auront été créées sous la condition de non
des dixièmes, vingtièmes, et autres impositions

« A l'égard des rentes et redevances foncières orinent créées rachetables, mais qui sont devenues tables avant le 4 août par l'effet de la prescripe rachat s'en fera sur le capital porté au conoit qu'il soit inférieur ou supérieur aux deniers us fixés.

« Dans les pays où il est d'usage, soit dans les rente, soit dans les locataries perpétuelles, d'in-au preneur la coupe des bois de haute-futaie, la réserver au bailleur, ou d'assujettir le preneur à bourser la valeur au bailleur, celui-ci conservera le le couper lesdits bois lorsqu'ils seront parvenus à naturité, si mieux il n'aime consentir d'en recevaleur actuelle, suivant l'estimation qui en sera faite perts ou à l'amiable, auquel cas le preneur sera e remhourser au bailleur le prix desdits bois, outre ital fixé par l'article 2 ci-dessus pour le rachat de la

« L'évaluation du produit annuel des rentes et rede-

Vances foncières non-stipulées en argent, mais payables en nature de grains, denrées, fruits de récolte ou service d'hommes, bêtes de somme ou voitures, se fera d'après

les règles e t les distinctions ci-après.

VI. « A l'égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur, d'après le prix des grains de même nature, relevé sur les registres du marché du lieu où se devoit faire le payement, ou du marché plus prochain s'il n'y en a pas dans le lieu. Pour former l'année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l'époque du rachat; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus foibles, et l'année commune sera formée sur les dix années restantes.

VII. « Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans

les registres des marchés. 🔠

« À l'égard des lieux où il n'est point d'usage de tenir de registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, l'évaluation des rentes de cette espèce sera faite d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l'article 15 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devoit se faire le payement, lequel tableauservira, pendant l'espace de dix années, de taux pour l'estimation du produit annuel desdites redevances; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres,

coutumes ou réglemens.

VIII. « A l'égard des ventes et redevances foncières stipulées en service de journées d'hommes, de chevaux, bêtes de travail et de somme, ou de voitures, l'évaluation s'en fera pareillement d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l'article 16 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu ou devoient se faire lesdits services, lequel tableau servira pareillement pendant l'espace de dix années pour l'estimation du produit annuel desdites redevances; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou réglemens.

Ce 11 décembre 1790, PRUDHOMME.

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

# No. 75.

# É VOLUTIONS

DE PARIS.

DIÉES A LA NATION it au District des Petits-Augustins.

gravures analogues aux différens événemens, ot les cartes des départemens.

E CONDE ANNÉE.

DE LA LIBERTÉ FRANÇAISE.

I X I È ME TRIMESTRE.



# DÉTAILS

Du li au 18 Decembre 1790.

lresse au peuple des campagnes, touchant le clergé.

nous nous adressons. Le citadin, plus près du er, connoît mieux que vous les mal-intentionnés attisent le feu de l'anarchie.

Nous vous avons plus d'une fois suivi cans vos travaux nourriciers; nous avons étudié vos mœurs débonnaires; nous avons aussi porté nos regards observateurs sur ces hommes, d'autant plus coupables que les coups qu'ils assènent partent de dessous un manteau que vous respectez encore. La révolution ne peut se faire sans vous, sans votre assentiment; elle ne se fera pas, tant que vous écouterez ces individus à double visage qui, par état et par principes, doivent s'opposer de tout leur pouvoir aux progrès de la raison, au règne de la liberté. Les oiseaux de nuit jettent des cris, à la lueur d'un flambeau; ils ne sont bien que dans les ténèbres; le grand jour les blesse : il en est de même des prêtres; ce sont des hôtes dangereux qui font rouler la pomme de discorde sur toutes les tables où ils sont admis. Malheur à la nation qui temporise avec eux, et qui, dans les premiers momens de son insurrection, s'arrête au milieu de sa justice! Dans les temps de révolution, la justice du peuple doit être éclatante et prompte · comme la foudre du ciel. Il faut que toutes les têtes qui s'obstinent à rester élevées au-dessus de la nation, qui ne reconnoît que des égaux, soient frappées par elle, ou rentrent dans les limites de l'ordre public.

Habitans des campagnes! yous le voyez! ce que tout le peuple français a juré à la face de l'Europe, ce serment auguste de vivre libre, et de ne reconnoître d'autre loi suprême que la volonté générale; les prêtres (1) se refusent à ce serment:

<sup>(1)</sup> Croiroit-on que le procureur de la commune du Puy-en-Velay, et l'état-major de cette petite ville ont cassé un jeune officier, chargé d'une petition tendante à obliger l'évêque du lieu à prêter son serment civique. Et le serment n'a pas été prêté. Comment la garde nationale ne met-elle pas à la raison son état-major et le chapitre? Il ne s'agit que d'enlever aux uns leurs épaulettes, et aux autres leurs aumusses, et l'entreuen de leurs aumusses,



large March of March Lagran and his war aprile of party of the party of the second for the secon

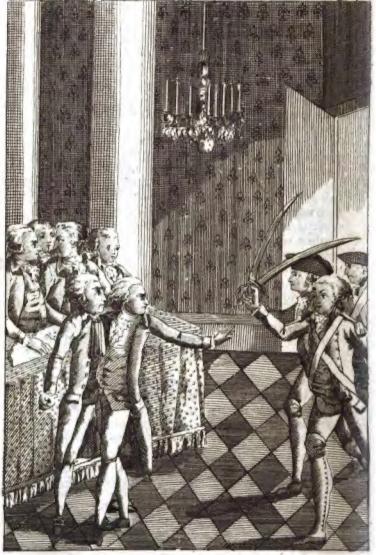

Los soldats et oficiers de Royal Liegeois et hussents de Lausens après avoir en faux les boutiques en courant dans les rues de Béfort, fouissent par entrer à l'Hôtel de Ville, où ils se conduisent comme des brigands, & c.

pourtant écrit dans l'évangile. Soyez soumis uissances, y lit on; et quelle puissance plus le que celle d'une nation qui se gouverne ême? Mais on trouve aussi dans l'évangile roles étranges, sorties de la bouche sainte du teur qui a succédé à Moïse: Je suis venu

terre apporter le glaive.

as! c'est maintenant sur-tout qu'il nous faut à la véracité des prophéties. Le clergé se l'en faire en ce moment l'application. Il agité ses mains un glaive à deux tranchans. L'entrous dire aux riches: amis, coalisez-vous sous; notre cause est la vôtre; on s'empare s biens; quand on nous aura dilapidés, les rdonnés iront à vous; et la loi agraire, dont ele déjà, est une conséquence du sequestre a osé mettre sur les propriétés ecclésiasti-? Comme si c'étoit violer la loi sainte de la lété, que de rentrer un peu tard dans son

clerge dit au peuple: Enfans! vous voyez e on nous traite! souffrirez-vous la spoliale vos bienfaiteurs? Verrez-vous tranquillenos belles possessions passer dans des mains ¿ères? Les verrez-vous indignement morcelées, mer à la friche d'où nous avions eu tant de à les tirer? Permettrez-vous que ceux qui faisoient vivre à l'ombre des autels protec-, soient honteusement chassés de leurs antidomaines? Et l'on voudroit mettre le sceau te iniquité, en nous obligeant à prononcer mêmes l'arrêt flétrissant qui nous dépouille! is! vous le savez, un seul prélat nouvrissoit in canton; une seule maison religieuse alimenplusieurs villages peuplés de vassaux nom-A présent et désormais que ferez vous de ras oisits? Le prix du pain est baissé; mais re vous faudra-t-il du travail pour en gagner. palais, dont on fait malignement contraster ste avec la simplicité des premiers apôtres,

ces palais n'ont été construits par les prélats, que pour occuper la classe indigente. Depuis que les malheurs des temps ont fait cesser tous ces travaux, que d'infortunés gémissent, et regrettent ce

luxe tant de fois reproché aux évêques!

Bonnes gens des campagnes, dites: n'est-ce pas là les propos qu'on vous tient depuis une année? Dans nos grandes villes, on n'oseroit pas nous parler sur ce ton. Nous sommes trop près de la lumière; nous allons donc répondre pour vous à pes discours qui seroient insolens, s'ils n'étoient

insensés. Dites-leur donc, avec nous:

Prêtres du seigneur, interprètes d'une loi d'égalité et de paix, parlez plus bas! Nous vous faisons l'honneur de vous regarder comme des citovens; nous voulons bien oublier yos scandales passés. Vous principalement, prélats de France, qui, par votre conduite, avez haté en France la chute des mœurs, vils esclaves d'une cour dissolue, que parlez vous de palais? Eh! quoi, vous avez le front de dire au peuple que c'est vous qui le faisiez vivre, lui qui vous salarioit! Pontifes superbes et durs! vous aviez le cœur de voir vos pères nourriciers se nourrir de pain noir sous un toit de chaume appuyé aux murailles de vos parcs superbes! Ingrats! ivres d'encens, gorgés d'or, vous ne saviez que faire de vos biens; vous aviez parcouru le cercle des jouissances. Votre imagination s'épuisoit en projets d'ouvrages inutiles, autant que dispendieux. Si Armide (1) vous eut remis sa baguette, vous vous seriez bien donné de garde d'appeler les bras du pauvre pour la confection de vos routes, pour la construction de vos sérails et de vos haras, pour les dispositions

<sup>(1)</sup> La baguette d'Armide, espèce de fiction dans le genre de la verge d'Aaron. Il faut convenir pourtant que la mythologie du Tasse est plus naturelle et plus aimable que celle de Moïse.

; jardins qui enlevoient tant de bonnes terres sulture; et vous auriez l'impudence de vous honneur de ces travaux, de vous en faire re à la reconnoissance de ceux qui avoient heté de se laisser appeler vos vassaux? A entendre, ne croiroit on pas que votre abva frapper de stérilité ces grandes possesdont on vous a abandonné trop long temps uit? Nous apprécions à sa valeur votre solle pastorale: mais soyez tranquilles, les huit fermes, dont le produit suffisoit à peine aux ux besoins d'un seul individu, rendront heus huit cents familles honnêtes, dont les chefs erront pas à Rome pour savoir s'ils peuvent oute sureté de conscience prononcer à la face el le serment de vivre et de mourrir libres, abre des loix fraternelles faites par eux-mêmes. est temps encore; jurez avec nous; devener frères, profitez de notre modération, elle he à son terme. Nous consentons à ne. plus der en arrière, pourvu que vous marchiez vant et d'un pas ferme dans le droit sentier nous nous sommes frayé avec tant de peine avers tant de dangers. Dépouillez le vieil me, pour vous revêtir des principes régénéurs de la nouvelle constitution. N'allez pas cher dans le fond du tabernacle ces vieilles es que jadis vous teniez en réserve pour imner la terreur à la foule ignorante et peureuse; s vous arracherions du sanctuaire. Ne comppas réussir mieux dans vos chaires de vérité, pien au fond de vos confessionnaux poudreux; s vous ferions sortir les premiers de nos églises, trop long-temps ont retenti de vos homé-(1) séditieuses, prononcées en votre nom par

t) La municipalité de Marseille vient de rendre une tence contre un prédicant aristocrate, qui le conine à 50 livres d'amende envers l'hôtel dieu de la

des orateurs à vos gages. Vos ouailles sont devenues sourdes aux insinuations perfides de leurs pasteurs infidèles. Prélats de France! descendez de vos siéges, faites place à des pontifes selon le cœur de la nation; ou bien, du giron de l'église, passez dans le sein de la patrie; elle a plus besoin de citoyens que d'évêques; elle a plus besoin de mœurs que de dogmes. Laissez - lui reprendre l'administration des biens qu'elle avoit eu l'imprudence de vous donner en garde; reposez vous sur elle du soin d'alimenter vos frères nécessiteux; ils sont aussi ses enfans. Fiez vous à elle pour l'amélioration des terres dont vous étiez les fermiers dissipateurs: elle négligera peut être de mettre la dernière pierre aux édifices dont vous avez jeté les fondemens à grands frais; mais elle employera vos menses abbatiales à bâtir des habitations commodes et sans faste pour ceux de ces enfans, qui, n'ayant où reposer la tête, venoient, à la chute du jour, mendier à votre porte un peu de paille dans un coin de vos étables. Convertissez vous au patriotisme, et prononcez avec nous le serment d'être citoyens: vous en avez fait de plus pénibles et de moins honorables.

Habitans des campagnes, répondez ainsi aux

Un curé, près de Lille en Fiandre, ne voulut jamais dans une procession porter le Saint Sacrement sous un dais aux trois couleurs nationales: on s'est contenté de le reconduire à son presbytère au milieu des huées, et content de faire.

e'est tout ce qu'il convenoit de faire.

ville, sous plus grande peine en cas de récidive. Il ne falloit peut-être d'autre correction, que de laisser là le prédicateur raconter aux échos solitaires ses jérémiades anti-patriotiques. On doit laisser délirer tout à l'aise dans les églises, comme dans les cafés; mais le peuple n'est pas encore assez instruit pour permettre aux magistrats d'user de ce tolérantisme civil: on a pris le bon parti; les prêtres sont plus sensibles à la plus foible amende pécuniaire, qu'à la plus forte dose de mépris.

(507)

) subalternes que le haut et moyen clergé i milieu de vous, pour vous intéresser, au la religion, en faveur de ses ministres. Péous bien de ce grand principe : l'église est ans l'état, l'état n'est point du tout dans La religion n'est qu'un lien fraternel, imaur resserrer les nœuds politiques. Ce lien, temps, étoit devenu une chaîne fort lourde. tissue d'abstractions (2). Il est temps de vir le culte simplifié de véhicule à l'instruces prêtres ne sentent pas assez toute la du rôle qui leur reste à jouer. En cessant les jongleurs vivant de leurs tours de gobecraignent de perdre toute leur consistance, oient pas que ce serment qu'on exige d'eux réhabiliter aux yeux des honnêtes gens. a révolution, ils n'étoient que les frelons de e. C'étoit des parasites qu'on avoit la foid'héberger dans la maison commune. Ils nt le murmure des uns, le mépris des auils étoient suspects à tous. A présent, s'ils : nous promettre de s'en tenir à l'évan-

rois curés de Dijon s'étoient donné le mot pour, le imanche à la grand'messe, faire à voix très-basse du décret sur la réduction des cures, et fa re ensuite hans adieux à leuts quailles. Toutes les dévotes rtier d'assaillir aussi-tôt le pied de la chaire, en plus de décrets, s'il faut nous priver de nos 3. Les curés aimèrent mieux pourtant subir la mortification de relire les décrets par ordre du re que de donner leur démission. curés de Strasbourg ont tenu une toute autre e; ils n'ont jamais voulu lire dans leurs églises station que le cardinal de Rohan, leur évêque, oit envoyée pour être luc. Bonnes gens des campagnes! cette expression ne s vous être familière. Encore un peu de temps. abstractions métaphysiques seront bannies toutu culte. Cette heureuse révolution dans les idées a, quand la religion sera devenue tout à fait na-. Nous touchons peut-être à cette époque.

gile, et d'en 'appliquer la morale à la nouvelle constitution; s'ils consentent de bonne grace à n'être pius de gros décimateurs, de gras prébendaîres; s'ils se contentent de l'honnête salaire qui leur est alloué; c'est ators, mais ce n'est qu'alors que nous fraterniserons avec eux, et que nos enfans, élevés par eux, les honoreront comme de se-

conds pères.

Mais si, donnant la main à la haute et basse noblesse, le haut et moyen clergé se ménageoit de l'emploi dans quelque drame contre révolutionnaire; si, places sur la montagne, les prélats affectoient de lever les mains au ciel pour procurer la victoire aux nobles combattans dans la plaine: ou bien si, plus adroits, corrompant les sources pures de l'instruction apostolique, ils essayoient d'ébranler votre patriotisme par l'effroi d'un avenir malheureux, habitans des campagnes! imposez silence à ces faux docteurs! Couvrez de huées leur jactance impie; chassez du temple ces vendeurs de choses saintes; dégradez les juridiquement. Traduisez les au pied de l'orme antique pardevant le tribunal de vos anciens, et livrez-les ensuite aux ris moqueurs de vos femines et de vos enfans : ils ne seront plus à craindre du moment qu'ils seront devenus ridicules. Si l'évêque de Tréguier, par exemple, ou celui de Nantes, eut été condamné par le peuple à remplir les fonctions de magister dans le dernier des hameaux de son diocèse, comme jadis le roi Denis, maître d'école à Corinthe, nous n'en serions pas, envers les prélats de France, aux reproches, aux menaces, et peufêtre aux craintes.

Rassurons-nous pourtant; l'opinion publique soutiendra la révolution contre la mollesse de l'assemblée nationale et les irrésolutions du roi. L'opinion publique a décrété avant l'assemblée, a sanctionné avant le roi le serment imposé aux évêques. Ils le prêteront, ce serment, si mieux ils n'aiment être livrés par l'opinion publique à la vindicte populaire.

Ŀø

(50g)

ple des villes et des campagnes est le grand er des prêtres et des rois. Répétons-le. Chaur amène un fait à l'appui de cette vérité; u'il y aura sur la terre des prêtres de profest des nobles de race, ne nous flattons pas tranquilles et libres tout ensemble. Le des campagnes marche entre deux écueils; êtres et les riches ou les nobles le harcèlent eux côtés à la fois. On le travaille en sens con; on le poussera à bout : qu'on y prenne! Il finira par faire main basse sur les uns les autres, et n'aura d'autre regret, après expédition tant de fois provoquée, que de r pas pris plus tôt ce parti extrême.

# Du patronage.

mot prend ici une acception différente de qu'il a eue jusqu'ici dans la jurisprudence; il me la faculté de défendre les biens, l'hon, la personne et la vie de tout individu de la té.

tte faculté, fondée sur le droit naturel, est imriptible et mattaquable, parce qu'elle tient itiellement aux principes et aux fins de la té, qui sont de réunir les hommes pour leur é réciproque; parce qu'elle tient à la base i morale, à la vertu innée de l'homme, à la , qui veut, qui ordonne que je secoure le maleux, que j'assiste le faible, que je défende rimé.

oute loi donc qui mettroit des obstacles à communauté de secours, à cette réciprocité sistance, seroit non-seulement absurde, mais nnique. Elle mettroit la justice en péril; elle afferoit la fraternité civique; elle rendroit nuls n les élans, les efforts et les actes de l'amitié, a parenté, de la vertu, et de tous les sentis généreux dont l'homme puisse être susceps pour le bonheur de son semblable.

Cependant les comités de l'assemblée nationale proposent cette loi : encore dominés par les abus, par les erreurs, par les préjugés du régime ancien, ils proposent de laisser subsister une classe d'hommes privilégiés (les avocats) qui auroient seuls le droit de se mêler des affaires d'autrui.

A de telles propositions on est tenté de se demander à quor sert la révolution, si les législateurs modernes font découler de leurs principes cette conséquence ridicule autant que vexatoire, que e ne pourrai pas même disposer de ma confiance.

Quoi! je suis attaqué dans mes biens ou dans ma vie, j'ai à défendre ma propriété ou mon existence, et vous tracez un cercle à ma défense, hors duquel je ne peux sortir? Vous me présentez une liste d'hommes que je ne connois pas, qui dépendent du gouvernement, qui sont les créatures d'une hiérarchie de gens dont je dois me désior, une liste d'hommes dont le métier sera de vivre de mes droits ou de mes malheurs, qui ne pourront voir dans ma détresse ou dans mon oppression que de l'argent à gagner, et je serai forcé de choisir dans cette liste mon défenseur, mon ami, mon protecteur, mon consident intime! C'est à ces privilégiés que vous me livrez comme une proie: si je suis riche, vous me contraignez à in'abandonner au plus cupide, au plus intrigant de ces avocats; si je suis pauvre, c'est au plus ignorant, au plus récalcitrant de tous qu'il laut que je confie mon existence civile ou corporelle. J'ai un père, un fils, un frère, un ami qui s'offrent à plaider ma cause; d'autant plus ardens et habiles à me défendre qu'ils veulent le faire gratis, et par pure amitié pour moi; ils se présentent pour me protéger, et je ne peux profiter de leur zèle et de leur désintéressement .: votre loi les rend incapables de me rendre ce service; je ne peux trouver de recours que sur votre liste d'avocats...! En vérité, il est impossible de ne pas frémir d'indignation et de désespoir à la seule

(511)

sition d'une telle loi. Il est bien vrai que les és ne pouvant se dissimuler l'iniquité d'un ojet, y ajoutent une petite modification pour mieux abuser; ils consentent à ce que je choisir où je voudrai un défenseur, qu'ils lent un avocat officieux. Remarquez d'abord donnent à cet avocat que j'aurai choisi, une ète défavorable. Ils n'oublient rien; mais il ne faut rien passer à des gens pour qui le che d'ignorance seroit ici une grace. Le mot eux comporte un ridicule; au moyen de quoi la majeure partie des défenseurs avides de qui se trouve écartée de la noble fonction itronage, parce que ces défenseurs ne seroient les officieux. Gardez vous de tenir cette obsern comme de peu de conséquence. Chez un le où les mots valent plus que les choses, où licule est plus pesant que le vice, ceci devient rtant: mais passons. En accordant la liberté ployer ces officieux, les comités ont grand de multiplier les moyens de les écarter, dans s où ils seroient employés; les comités veuque les juges puissent rejeter ces officieux uns après les autres, selon qu'ils garderont ou moins de respect devant le tribunal; c'est-à-, selon le plus ou le moins de politesse, ou ranchise, d'amabilité ou d'énergie qu'ils emront dans leur défense; et encore, selon qu'ils cuperont plus ou moins des vrais moyens de nse que la cause exige; c'est à dire que, lorsin client s'avisera d'appeler un officieux à sonours, les juges décideront, non-seulement du cès, mais encore de la manière dont il doit. plaidé par les officieux. Observez que cette cule attribution n'auroit lieu qu'envers les ofsiix, et point du tout envers les avocats de liste; sorte que ceux-ei auroient carte blanche dans rs moyens, et dans la façon de les employer, les officieux seroient perpétuellement au bord d'un piege, ce qui ne porteroit pas bien vivement

les plaideurs à les employer.

A l'aspect de ces combinaisons misérables et improbes, l'homme d'honneur se sent saisi de colère; il ne peut voir sans effroi et sans mépris ces tortueux apprêts d'une espèce d'hommes qui ne peuvent reculer sur le chemin du vice, qui n'ont encore pu étancher cette soif du sang des familles; qui cherchent avec une subtilité coupable à perpétuer le règne de la chicane, le mobile de la dissension, et dont la cupidité se travaille à renforcer cet impôt désolant des procès; qui pèse depuis si long temps sur les passions humaines, et qui fait circuler jour et nuit la discorde entre tous les citoyens de l'empire.

Mais nous dirons aux promoteurs de cette loi, aux partisans des avocais privilégiés: de quoi vous mélez-vous? Que le législateur établisse des tribunaux, et une forme à suivre pour contenir la justice dans ses bornes légales, à la bonne heure. Mais qu'y a t-il de commun entre ces établissemens et ma liberté individuelle? Pourquoi vous ingérez-vous dans l'administration de mes affaires domestiques et personnelles, et jusque dans les

affections de mon cœur?

Si j'ai un procès, c'est mon a faire et non la vôtre; c'est à la loi à le juger; c'est à moi à le soutenir comme il me plaira, à le gagner si je peux, et même à le perdre si je veux; car s'il me plait de le perdre, et que mon avocat ou moi plaidions en conséquence, il n'appartient à qui que

ce soit de l'empêcher.

Toutes les fois que je traduirai mon droit devant un tribunal, je dois être absolument libre de l'y présenter comme bon me semblera, et par qui il me plaira. Je peux défendre ma cause moimème; car nul ne sait mieux mes affaires que moi nul ne peut y prendre plus d'intérêt que moi. Si je préfère à mon insuffisance le ministère d'un défenseur, c'est à moi seul à choisir ce défere

ne sait mieux que moi en qui je dois es mettre ma conhance. Il doit m'etre libre sir qui je voudrai pour me défendre, depromier jusqu'au dernier des hommes, ci-1 non régnicole ou étranger; la raison est la raison, et dans toutes les bouches, j'attaque ou me défends, il ne s'agit pas enances, mais de mon affaire. S'il arrive plaidant ou à mon défenseur, de blesser dans notre défense, punissez nous : mais l'il vous plait de supposer que tout avocat c, que vous n'aurez pas choisi, pourroit les loix ou la dignité du tribunal, n'en oas l'occasion de me donner un fripon pour r, un traître pour me trahir, un ignorant e perdre, un flatteur pour m'abuser, un pour me ruiner. Vos avocats privilégiés être tout cela et pis; au lieu que mon ami, lent de mon cœur, sera toujours pour moi nête homme; il sera éloquent, zélé, désé, non parce que je l'aurai choisi pour mon mais parce que je n'en aurai pas choisi t ces qualités.

cet homme de votre choix, direz-vous, noîtra peut être pas les loix. Que vous imc'est de mon bien, c'est de ma vie dont et il vous plaît de croire que je serai moins que vous à me choisir un défenseur, moins que vous, qui n'avez rien à voir ni à dans mon affaire, et qui, dans cette affaire e, ne pourriez trouver un intérêt qu'au, e vous auriez influé sur le choix de ceux

vent s'en mêler?

ulte donc que l'établissement d'une classe les de loi, de défenseurs privilégiés, seroit une iniquité; car, vous qui proposez cette ins-, si vous êtes de bonne foi, en y ajoutant té de choisir des avocats officieux, vous pir que vos avocats de liste seroient inutiles; loi bon cette liste, si vous ne voulez pas m'y ramener? Et si votre but est de m'y ramener, pourquoi ce leurre des officieux?

« Mais, direz vous, il faut bien des gens de loi par état, sans quoi personne ne se livreroit à l'étude des loix, et cette belle science se perdroit ». De grace, moins d'appréhension; c'est au contraire le privilége de savoir la loi qui dispense de l'apprendre. Dans nos jurandes hautes et basses, rarement les maîtres étoient de bons ouvriers, Laissez à la concurrence des talens le soin de produire de bons legistes. Ciceron, Hortensius, Varron, et tous ces fameux avocats romains, qui devinrent les premiers personnages de la république, n'étoient point habiles par privilége. Le génie fut leur baccalauréat et leur licence, l'admiration constante du peuple sous la tribune, leur stage, et le livre éternel de l'histoire le tableau de leur inscription.

Citoyens, souvenez vous donc de faire entendre vos droits à cet égard; ne vous laissez pas enlacer de nouveau par le démon de la chicane; maintenez votre droit de vous défendre vous-mêmes, ou par le ministère de qui bon vous semblera, tant au civil qu'au criminel. C'est bien assez d'avoir des hommes pour juges, conservez-vous des amis

pour défenseurs.

# Dictature du GRAND général.

Dans un état libre et bien organisé, tous les membres du corps social sont liés entre eux par la chaîne commune du bonheur public. Si un individu est opprimé, les autres réclament pour faire cesser l'oppression. L'injure d'un seul est regardée comme une injure faite à tous. Oh! combien nos mœurs sont encore éloignées d'une harmonie aussi parfaite! On emprisonne les citoyens; on les plonge dans les cachots sous les plus frivoles présextes. Le commandant de la police parisienne déploie l'autorité dictatoriale contre les

(515)

la liberté; des propos vagues, des improdes censures verbales sont traités commetes; et les Français, dociles aux imprest vieux régime, aveugles sur les progrès annie, attendent tranquillement les fers ur prépare sans s'inquiéter de la destinée i frères.

peu d'exemples, même sous le règne du me, d'une persécution aussi atroce, aussi ément combinée que celle que les infames châtelet font souffrir au sieur Rotondo (1). yen est actuellement décrété et emprisonme prévenu d'avoir tenu des propos indére le roi, la reine, les ministres et M. La Voilà le prétexte de sa détention : en véritables collèses.

de l'expédition de l'hôtel de Castries. 'ayette vint faire une promenade militaire rue de Varenne à la tête de la troupe à Le sieur Rotondo, appuyé contre une regardoit tranquillement défiler; mais s'apnt que l'imprudence dès cavaliers qui pasu galop au milieu de la foule pouvoit être aux citoyens, il interpella un officier de ettre sa troupe au pas. L'officier se crut et courut à toute bride dire à M. la Fayette omme s'opposoit à l'exécution de ses orgénéral vint, questionna le sieur Rotondo, emanda s'il n'étoit pas Anglais. Moitie l'un, l'autre, lui répartit celui ci. Cette plaisanadressée à un patriote tel que le général. nère. Il la sentit, et dès ce moment il jura du sieur Rotondo. Quelques plats subal-

a fusion du club de 1789, dans celui des Jaa empoisonné la source du patriotisme. Qui qu'on y écoute avec l'indolence la plus couexposé des motifs de l'arrestation du sieur Ro-

ternes, décorés de l'épaulette, se chargèrent d'étre les ministres de sa vengeance; L'un d'eux fit arrêter le coupable; au moment où il passoit devant le corps de garde des Feuillans. Conduit à la maison du maire, M. Bailly le renvoya libre, sans lui donner la moindre satisfaction. Quelques jours après, il fut assassiné rue Croix-des-Petits-Champs par des mouchards en habit de garde national; et le le surlendemain, il fut décrèté par le châtelet sur la plainte du procureur du roi, et d'après la dénonciation de quelques hommes vendus au

général.

Aussi tôt les journalistes, même ceux qui passent pour patriotes, se sont acharnés autour du malheureux Rotondo; on a fouillé jusque dans sa vie passée, et on lui a Peproché d'avoir été emprisonné en 1784, comme impliqué dans une affaire d'escroquerie. Le sieur Rotondo s'est trèsmal défendu, il a nié et avoué à demi les propos dont on l'accusoit; on est parvenu à le rendre odieux, et personne n'a osé prendre sa défense (1). C'est une singularité bien remarquable, et qui fait honte à la révolution, que le procureur du roi du châtelet ait osé rendre plainte en son nom pour des propos tenus contre les ministres et M. la Fayette. Quelle est donc cette étrange jurisprudence qui veut nous imposer un respect servile pour les agens infidèles de l'autorité, qui déclare · inviolable la personne des ministres et du com-

mandant

<sup>(1)</sup> Nous affirmons que nons ne connoissons nullelement M. Rotondo. Ses habitudes, ses opinions nous sont totalement érrangères. Il peut se faire que son personnel soit très-peu intéressant; mais il est citoyen, et à ce titre il a droit d'occuper une place dans un ouvrage consacré à la défense de la liberté. Français! si vous voulez déjouer les combinaisons atroces des tyrans, renoncez à votre insouciance naturelle pour les maux d'autrui, et pénétrez-vous bien du sens de co proverbe latin: Hodie mihi, cras sibi.

it general? En serions-neus denc venus à ré d'abrutissement où il seroit permis de re, à condition de ne parler de personne? il est bien affreux qu'au milieu de Paris, t mois après la prise de la bastille, le mipublic, le mandataire du roi ose a coler ne plainte le nom du général à coux du roi a reine, qu'il ait, disje, l'impudence de ux yeux d'une nation libre le crime abt nouveau de lese-la-Faneuse. énéral a bien senti qu'il alloit se couvrir cule, si la plainte se suiveit mil a fait ins juzes à ne pas s'ocquper des personnalités concernent. Aussi-tot les badeus de crier à deur d'ame; à la générosité: pour nous, ie voyons dans ce trait d'hypecrisie qu'un e plus, qu'un symptome plus effrayant de sance arbitraire du général. Ainsi il dispose x et de ses ministres ; ainsi il est en son r d'enchainer le cours de la justice, et de igner, à son choir, les victimes qu'elle doit

sons un instant le général pour en venir cusations qui ont pour objet les personnes et de la reine. Il s'agit de propos indesens. l'indécence, même sous l'ancien régime, : pas un crime; ce seroit tout au plus un délit de police qui ne doit point faire t d'une instruction criminelle. Des propos nt des crimes que dans le code des tyrans. in peuple libre, le droit de parler et d'écrire it connoître d'autres limites que celles de la e; les actions seules sont punissables, Mais. on le roi est déclaré inviolable par une loi tutionnelle, et lui manquer de respecta ioler la loi. — Il est absurde de prétendre inviolabilité du roi s'étende jusqu'à le metl'abri de la consure publique. Au contraire, précisément parce que la royauté est élevée ssus des atteintes de la loi, qu'il faut laisser 1. 75.

an chef de l'état le seul froin qui puisse le dégoûter de devenir un tyran, l'opinion et la critique des orateurs et des écrivains. Quant aux propes contre la reine et les ministres, ils n'étoient point de la compétence du procureur du roi, parce que, comme nous l'avons déjà prouvé en vingt endroits de cet ouvrage, la reine n'étant point déclarée personne publique par la constitution, les injures qu'on lui adresse ne peuvent point être considérées comme des orimes publics. Il en est de même de celles qu'on distribue aux ministres et au commandant général.

Citoyens! si vous ne suivez pas avec attention l'affaire du malheureux Rotondo; si vous n'enchaînez pas, par une opinion fertement prononcée sur son arrestation injuste, les vues perverses des juges du châtelet, et du commandant général vous étes perdus; il n'y a plus de sureté pour vous, vous n'oserez plus vous expliquer librement sur le compte de vos mandataires, vous tremblerez devant les aides de camp du dictateur la Fayette, comme autrefois devant les inspecteurs de police; la défiance, la terreur habiteront parmi vous, jusqu'au sein de vos foyers, et vous retemberez dans votre ancien état d'esclavage et d'avilissement (1).

<sup>(1)</sup> Les dénonciateurs du sieur Rotondo, lesquels ont fait également le rôle de témoirs, sont Germain, marchand mercier, grenadier de la section de Henri IV, cour de Lamoignon; Gamache. marchand de viu en gros, rue Grenier-Saint-Lazare, n°. 7; Moret, commis, rue des Petits-Pères, n°. 2. Nous invitons ceux de nos lecteurs qui ont le malheur de connoître de pareils gens de nous faire passer leur signalement, nous nous ferons un plaisir de le publier, afin que si la tyrannie du général prend des forces, les honnêtes gens sachent devant qui parler.

Décret définitif rendu sur l'affaire de Nancy.

Nos prophéties se sont accomplies (1), elle vient de paroître cette proclamation, ou plutêt ce décret par lequel les représentans du peuple; pleins d'indulgence pour ses ennemis, ensevelissent leurs crimes dans l'oubli, et ne frappent que les patriotes.

C'est M. Sillery qui s'est chargé d'immoler les innocens, et de blanchir les coupables. Dans un rapport brillant, et présenté de la manière la plus insidieuse pil a couvert ses victimes de fleurs; il s'est attendri sur le sort des malheureux soldats du régiment du Roi; il a glissé légèrement sur les crimes, les forfaits des Malseigne, des Bouillé, des membres de la municipalité et du département, il. s'est arrêté sur les fautes des soldats, et il a fini par proposer 1º. d'anéantir la procédure instruite pardevant les officiers du bailliage de Nancy, et de faire mettre en liberté les citoyens et les soldats arrêtés et détenus en vertu des décrets rendus par ce tribunal. 2º. De licencier les régimens du roi et de Mestre de-Camp. 3º. De supplier le roi de faire négocier avec les cantons suisses la grace des soldats du régiment de Chateau-Vieux condamnés aux galères, ou renvoyés à la justice de leurs corps. Ce projet a été décreté à la très-grande majorité. Trois députés patriotes (2) ont seuls osé le combattre : ils ont accusé les véritables auteurs des maux de Nancy, les sieurs Bouillé et la Fayette, ils ont demandé un nouveau rapport.

Certes, il ne falloit pas se contenter d'anéantir l'odieuse procédure des juges de Nancy; on devoit arracher l'instruction de cette procédure à ces juges prévarieateurs, non pour arrêter le cours

<sup>(1)</sup> Voyez notre nº. 62, page 478.

<sup>(2)</sup> MM. Louis Noailles, l'abbé Grégoire et Prugnots.

de la justice, mais pour en revêtir des magistrats intègres, des patriotes qui fissent retomber le châtiment sur les vrais coupables, sur ces corps administratifs, par exemple, qui avoient trahi leurs devoirs les plus sacrés, en négligeant, en refusant d'instruire des soldats égarés par la plus respectable des passions, le fanatisme de la patrie.

L'indulgence pour les soélérats est une injustice, une cruauté pour les bons; si on pardonnes aux contre révolutionnaires, chaque jour verra éclore une nouvelle conjuration, et des flots de sang innocent seront versés, pour avoir conservé quelques hommes impurs dont le cœur endurci et inaccessible aux bons principes ne se convertira jamais. Croyez-vous qu'on puisse transiger impunément avec les méchans? Il ne peut y avoir ni paix ni trève avec eux, parce qu'il ne peut exister aucun traité entre le vice et la vertu, entre l'injustice et la probité.

Et ce qui couvrira à jamais d'opprobre le colonel rapporteur qui a égaré l'assemblée nationale sur cette malheureuse affaire, ce sont les conclusions prises contre les soldats du régiment du Roi et Mestre-de-Camp. Quoi ! licencier ces soldats. pour avoir demandé leur compte à leurs officiers; pour avoir cru, d'après les avis et les démarches de la municipalité, que Bouillé étoit un contre-révolutionnaire, pour s'être préparés à la défense contre un ennemi public que le pouvoir civil leur dénonçoit! Falloit-il donc leur faire porter la peine due aux scélératesses de leurs instigateurs? Falloitil les punir d'avoir ignoré le fatal décret du 16 août, et cette proclamation-Bouille qu'on leur a si soigneusement cachée? Falloit-il les déshonorer pour le crime d'autrui?

Vils ennemis du bien public, vous aurez beau vouloir égarer l'opinion sur les véritables causes de l'horrible catastrophe de Nancy, vous n'y réussirez jamais; malgrez-vous, la plume impartiale des écrivains patriotes désignera les vrais coupables

(521)

ration de la postérité. On saura par quelles bles manœuvres on avoit préparé et amené, atre-révolution dans la département de la e; on conneitra les indignes ressorts qu'on ouer pour précipiter le peuple de l'armée plus affreux abime; on saura que les réans de la nation sauvés au 14 juillet 1789, atriotisme du régiment de Chateaux Vieux, chement sacrifié à l'ambition, aux fureurs ques chefs aristocrates; on saura enfin que algente justice pour des coupables puissans, evenue sévère que pour punir des innocens és.

que yous serez puissant ou misérable, agemens de cour vous rendront blanc ou noir.

et sur l'affaire du régiment de Royal-Champagne.

aire du régiment Reyal-Champagne, en garl Hesdin, n'a pas eu des suites aussi désasque celle de Nancy. Le sang des patriotes coulé; on n'a pas licencié, déshonoré des innocens; mais on a pailié les crimes des on a traité avec indulgence le ministre de rre et les municipaux prévaricateurs qui t causé les troubles.

révolutionnaire a dominé. La division des ns se communiqua dans le principe au régi-Royal-Champagne; comme de raison, les of-commandés par le sieur Fournès, l'un des se noirs de l'assemblée nationale, furent des rates renforcés; les soldats, au contraire, ent du plus pur patriotisme. La France n'oupas que des sous-officiers et les soldats de iment donnèrent les premiers l'exemple d'un fédératif avec la garde nationale. La muni-é d'Hesdin repoussa cet acte de civisme : les res'y opposèrent; mais malgré les manœuvres

des uns et des autres, la fédération fut jurée, et l'assemblée nationale applaudit par un décret à l'enthousiasme patriotique du régiment Royal-Champagne. La cour ne le vit pas du même œil: sur les plaintes des officiers, le ministre la Tour-du - Pin ordonna le départ de ce régiment. La garde nationale ne voyant dans l'ordre de ce départ qu'une punition de l'association fédérative, s'y opposa de leur côté, les cavaliers refusèrent de partir, et ils envoyèrent un de leurs adjudans à Parispour faire révoquer l'ordre du ministre. L'ordre fut suspendu.

Depuis l'époque du pacte fédératif jusqu'au milieu de juin, il n'y eut pas le moindre mouvement dans Hesdin. Ce fut alors seulement que les soldats se permirent quelques réclamations, et demandèrent des comptes à leurs officiers. On transigea, les soldats se relachèrent sur plusieurs points, et tout fut soldé pour cinq à six mille francs.

Cependant les chefs épicient l'occasion de fomenter des troubles. Un décret de l'assemblée nationale défendait toute promotion d'officiers jusqu'à nouvel ordre. Au mépris de ce décret, ils élevèrent un sieur Odille au grade de sous-lieutenant. Un sieur Fongard fut nommé à la place de maréchal des logis. Le lendemain de ces deux nominations, les cavaliers se rassemblèrent sans armes devant la porte du major du régiment; ils déclarèrent qu'ils ne reconnoîtroient jamais pour leurs officiers ceux qu'on avoit nommés contre le vœu des décrets du corps législatif. Un décret du 7 août improuva la conduité du régiment, qui devoit, avant de réclamer, commencer par obeir. Il n'est parvenu à Hesdin que le 13; il ne fut proclamé que le lendemain. Deux jours avant ce décret, le colonel Fournès, qui étoit sûr de son fait, écrivit aux officiers de son corps que la décision de l'assemblée nationale seroit sévère; qu'il leur conseilloit de se mettre sous la protection de la municipalité, pour être à l'abri de la fureur des cava(523) .

tte lettre étoit une insulte faite au patrios s soldats, qui ont toujours reçu avec le plus respect les décisions de l'assemblée na-

ues jours après la proclamation du décretr, les officiers, qui vouloient perdre à quelx que ce fût les soldats patriotes, auteurs dération, envoyèrent vers le ministre un s camarades pour lui dénoncer de prétendus s, qui n'ont jamais existé que dans les relarulentes des officiers. La Tour-du Pin teniége au comité militaire; il lui écrivit, sous e de le consulter, pour savoir s'il pouvoit ongédier sans formalité des hommes dont ice étoit dangereux par leur esprit d'insuition. Le comité militaire, gagné ou trompé, it d'une manière favorable. Aussi tôt grands atifs de la part de la Tour-du-Pin pour donis d'éclat au coup d'autorité qu'il méditoit. nmandant de la province recut ordre de se orter à Hesdin, d'y faire entrer des trou-: de donner des cartouches de congé aux rs qui lui seroient désignés par leurs offi-Le 21, cet ordre fut exécuté; trepte:six homlont deux adjudans, neuf maréchaux des logis x brigadiers qui, presque tous, avoient, de-5 jusqu'à 30 ans de service, furent renvovés inieusement. Leurs cartouches portoient la que les hommes congédics seroient tenus de dre dans leur pays. Les officiers, acharnés e se à la poursuite des soldats patriotes, eu-'infamie de faire signer par une trentaine de ers, une adresse à l'assemblée nationale, par le ils applaudissoient au renvoi de leurs cales. C'est sur ce renvoi que l'assemblée a eu noncer ainsi que sur les troubles qui l'avoient dé. M. Sallé de Choux avoit proposé, au nom ois comités réunis, le projet de décret suivant: L'assemblée nationale décrète que les congés rés aux sous-officiers et cavaliers du régiment

Royal-Champagne seront nuls et de aul effet; qu'ils toucheront leur solde jusqu'à remplacement; que le roi sera prié de les incorporer dans la maréchaussée, conformément à la demande qu'ils en ont faite, et suivant l'ordre de leur ancienneté et de leurs grades respectifs; l'assemblée improuve la conduite du sieur la Tour-du-Pin, ci-devant ministre de la guerre; elle improuve également celle de la municipalité d'Hesdin, en ce qu'elle a excédé les bornes de son pouvoir ».

Ce projet n'a pas été suivi en entier : l'assemblee a déclaré qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer quant a présent sur les dispositions tendantes à improuver le ministre de la guerre et la muni-

cipalité.

Nous ne concevons pas comment l'assemblée nationale a pu hésiter un instant sur cet objet. comment elle a pu garder un lache silence sur les prévarications du ministre de la guerre et de la municipalité d'Hesdin. Le délit du ministre est constant; il a renvoyé, arbitrairement et sans jugement préalable, trente-six cavaliers avec des cartouches infamantes, des cartouches qui les exiloient dans leur pays, et leur défendoient de s'arrêter ailleurs. Un décret du 6 août avoit défendu de donner des cartouches jaunes, sans forme de procès; et les cartouches blanches données aux cavaliers de Royal-Champagne, ne différent des autres que par la couleur; leur rédaction est flétrissante pour les soldats. Ce qui rend le ministre encore plus coupable, c'est d'avoir fait tomber le poids de sa colère aristocratique sur de vieux serviteurs, aussi précieux au régiment par leur longue expérience dans le métier des armes, que par leurs sentimens patriotiques. Il s'étaye à la vérité de l'avis du comité militaire; mais de quel poids peut être cet avis contre des décrets? Un autre abus d'autorité de la part du ministre, est d'avoir fait enfermer dans un cachot de la citadelle d'Arras, M. d'Avoux, jeune officier du régiment

régiment Royal-Champagne, pour avoir épousé et soutenu avec toute la chaleur du patriotisme la cause des cavaliers. Tous ces forfaits ministériels méritoient une punition exemplaire; ils sont d'une évidence palpable, et l'assemblée nationale a hésité de prononcer, et de livrer le sieur la Tour-du-

Pin au glaive vengeur des loix!

Quant à la municipalité, ses orimes ne sont pas moins prouvés. A l'instigation des sieurs Biandos et Fournès, elle a provoqué l'opération des cartouches infamantes, et du renvoi des cavaliers patriotes; elle a cherché à allumer la guerre civile à Hesdin, en s'entourant d'un appareil militaire capable de révolter tous les esprits, en rassemblant des troupes de sa propre autorité, en faisant fabriquer des cartouches qu'elle distribueit ensuite à la garde nationale qui obéissoit en improuvant ses ordres. Cette conduite de la municipalité est d'autant plus répréhensible, que dans tous les temps elle a tracassé la garde nationale, soit en l'empêchant de délibérer sur dès objets qui la concernoient, soit en favorisant même des projets qui tendoient à la dissoudre. En dernier lieu, elle æ fait défendre aux citoyens de sortir en armes hors. du service; ainsi la municipalité est aussi coupable. que le ministre de la guerre. Les preuves de tous les faits que nous venons de parcourir sont claires 🛊 l'application de la loi doit se faire sans difficulté. Les ministres et les municipalités, et en général tous les agens du gouvernement sont déclarés res-, ponsables par la constitution; il est de l'intérêt public que cette responsabilité ne soit pas méprisée, qu'elle épouvente les grands criminels, afin. qu'on ne dise pas que c'est aujourd'hui comme sous l'ancien régime, où il n'y avoit que les malheureux de punis. L'assemblée nationale se déshonorera, elle se décréditera dans l'esprit des peuples. si elle ne revient pas sur l'affaire du régiment Boyal-Champagne, si elle ne livré pas au prochain tribunal de lèse-nation, le ministre et les munici-No. 75.

7 522 ) des uns et des autres, la fédération fut a sont Passemblée nationale applaudit par 🎷 l'enthousiasme patriotique du régissi Champagne. La cour ne le vit par sur les plaintes des officiers, les mois, le du Pin ordonna le départ de .nolée natiogarde nationale ne voyant dan 🕖 nues dans les qu'une punition de l'associa; desident du corps posa : de leur côté, les cavent du tribunal, se tir, et ils envoyèrent un complimens d'usage. pour faire révoquer l'e a juges en activité pour fat suspendu. Depuis l'époque ? Cependant, nons n'avons né de constitution s'occupe lieu de juin, il n've gens de loi, et il onblie d'ordans Hesdin. Ce se permirent quaturion sublime qu'il nous a prorent des com- d'emphase, et qu'il nons fait si les soldats. s mendre, peut-être pour nous en pritout fut se fendons hommage aux lumières et au Cepend of des juges élus à Paris; mais jamais menter mes ne seront aussi respectables aux yeux tionale amis de la liberté que celles des jurés. sont corruptibles et quelquefois corrom-Fles jurés sont incorruptibles par leur essence, Laqu'ils ne sont point connus des accusés, si pest au moment où ils vont prononcer sur sort. Pourquoi faut il que la dernière chose bet s'occupent toujours les législateurs soit le maheur de l'humanité? Le sort des gens de plume a de chicane doit-il donc les intéresser davantage que la destinée de cette troupe d'infortunés qui languissent dans les prisons, et qui n'en sortiront que pour se voir inconstitutionnellement livrés à Parbitraire des juges?

<sup>. (1)</sup> Les ventes des biens nationaux ne se font point à Hesdin; le parti patriote y est accablé sons le despotisme municipal. On est peut-être à la veille d'en venir aux mains.

### Opéra.

Le vendredi, o de ce mois, on donnoit à ce spectacle Iphigenie en Aulide. Les aristocrates ayant applaudi avec fureur la chœur chantons, célébrons notre reine, et ne trouvant aucune opposition à leur prétendu délire, ont voulu faire recommencer ce chœur. Les patriotes, quoiqu'en petit nombre ce jour dans la salle, ont crié non; de sorte qu'il s'est ensuivi un débat d'opinions assez vif et assez long. Le sieur Lainez, qui jouoit Achille, a cru qu'il étoit de la dignité de son personnage de se rendre le chevalier de la reine célébrée, et d'un ton tranchant a donné au public ce petit avis: Messieurs, tout bon Français porr aimer son roi et sa reine, ainsi je vais recommencer. Le chœur a repris ; les applandissemens aristocratiques ont redoublé, et l'on a jeté des quatrièmes loges une couronne de laurier au sieur Lainez.

Le bruit de cet événement s'étant répandu, les citoyens de tous les quartiers de Paris se sont dit: « Nous ne devons aimer que ceux qui méritent notre amour j. l'amour ne se commande pas. Ce n'est pas un acteur de l'Opéra que nous prendrons pour nous éclairer sur ce sentiment. Il n'appartient pas à un comédien de compromettre l'épouse du roi en se rendant son avocat. C'est le dernier des malheurs de Marie Antoinette d'étre réduite à cette assistance; d'ailleurs, nous n'avons que des ariettes à entendre du sieur Lainez, et point d'avis et encore moins de leçons à recevoir; il faut en avertir le sieux Lainez».

En effet, les patriotes se sont portés le dimanche suivant à l'Opéra. A l'apparition du sieur Lainez les sifflets se sont faits entendre, et on a fait voler sur lui une grêle de pommes, et jusqu'à des paquets de verges. Après une assez longue et grande humiliation, on a ordonné au sieur Lainez d'apporter la couronne qu'il avoit reçue; il a obéi: on lui a prescrit de la jeter à terre et de la fouler aux pieds, il a encore obéi; et on l'a abandonné à ses réflexions.

# Troubles da département du Lot.

Il vient d'arriver une insurrection terrible dans le département du Lot, district de Gourdon. Les paysans, pleins d'enthousiasme pour les principes de la révolution et pour la liberté, se sont mis à planter des mai, auxquels ils attachoient, avec des rubans, les emblémes ridicules de la féodalité. Dans les environs de Gourdon, ces folies permises dégénérèrent en sédition. Les paysans, trompés par quelques aristocrates, refusèrent de payer les cens et rentes conservés aux ci-devant seigneurs par l'assemblée nationale; peut-être même que ceux ci vouloient exiger des droits qui ne leur étoient pas dus. Le conseil général du département employa la force armée pour renverser les mai plantés par les paysans; il ordonna en même temps qu'il seroit informé contre les auteurs des troubles. Cette expédition fut le signal d'un soulèvement général: un chef, nommé M. Joseph Linard, conduisit quatre mille habitans des campagnes à Gourdon; il entra en vainqueur dans la ville, dicta des conditions à la municipalité et au directoire de district, et finit par livrer la ville au pillage. Les maisons des ci-devant nobles et des riches ne furent pas épargnées.

Le rapport de cette affaire a été fait à l'assemblée nationale lundi 15. On a décrété que le roi seroit prié d'envoyer des troupes pour en imposer aux factieux, de nommer des commissaires pacificateurs chargés de prendre des renseignemens sur les vraies causes des troubles : on a ordonné en même temps qu'il seroit informé contre les auteurs de l'insurrection pardevant le tribunal de

Gourdon,

# Conspiration de Lyon.

ens! la patrie est encore une fois sauvée, plots sanguinaires de l'aristocratie sont dét nous n'aurons bientôt plus à craindre que ées sourdes de quelques pseudo patriotes, s plus à redouter que les ennemis les plus s de la liberté.

lettre de la municipalité d'Antibes annongrands préparatifs à Nice de la part des français, pour rentrer à main armée dans me ; la correspondance de Turin nous it journellement les arrêtés du conciliabule ces; le ci-devant prince de Condé (1) croyoit procher le moment où il alloit rentrer avec r à Chantilly. On comptoit beaucoup sur lassins de l'opéra, sur les menaces des husutrichiens à quelques Français, et sur tout libelles de Burke, de Calonne et de Lally-al. Eh bien! toutes ces belles espérances évanouies, et la mèche s'est éventée sans e le moindre effet.

ille de Lyon étoit le foyer de cette consavortée. Depuis long-temps une fermenourde régnoit dans cette ville; on l'engademander la suppression des droits d'ena réduction du prix du pain à un sou la ; enfin, le rappel des princes, et la fixa-; leur séjour à Lyon. Les auteurs de ces s perfides sont quelques ci-devant comtes n; et quelques autres aristocrates robins et ces, le sieur Guillin de Pougelon, avocat, urs Décar et Terrasse, tous deux officiers

Le ci-devant prince de Condé est nommé génée des troupes de l'Empire cantonnées dans le

des troupes de ligne; enfin, le sieur la Chapelle, ce commandant envoyé à Lyon pour le rétablissement de l'ordre.

Le 13 décembre étoit le jour marqué pour le massacre général de tous les amis de la constitutien. Une foule de brigands piémontais, armés de sabres et de poignards fabriques à Turin, s'étoit répandue dans la ville. Les princes devoient arriver de Chambéry; les officiers de la Mark et une partie de ceux de Sonnenberg alloient au-devant d'eux, le général la Chapelle à leur tête. Des patriotes zélés, sous le masque de l'aristocratie, ont déconvert le plan infernal et l'ont publié. Les Pougelon, Terrasse et Décar ont été arrêtés et conduits à Pierre-Scize au bruit des acclamations du peuple qui chantoit cà ira, etc.

Le peuple de Lyon est facile à égarer; mais il est très-bon patriote, et si les aristocrates four-millent dans cette malheureuse ville, ce n'est pas parmi les ouvriers qu'il faut les aller chercher. La cour, pour tenir en bride le courage des Lyonnais, les avoit avoit infectés d'une garnison de troupes étrangères, sous prétexte de rétablir l'ordre. Lyonnais! demandez la retraite de vos deux régimens, et qu'ils soient remplacés par des troupes natio-

males.

# Affaire de Perpignan.

Les aristocrates de Perpignan se rassembloient dans un lieu particulier pour machiner contre la constitution, pour corrompre le pouvoir établi, et il paroît qu'ils y avoient réussi, pour déranger l'organisation constitutionelle, comme ils tachent de le faire par-tout, et en dernier lieu enfin pour protester contre les décrets touchant la vente des biens nationaux. Les patriotes, qui n'éprouvoient déjà que trop l'effet des menées et des trames de cette coalition, se portèrent vers la municipalité,

et l'invitèrent à prendre les moyens les plus sages pour s'opposer aux efforts de ces ennemis du bien public. La municipalité, un peu mi-partie de bons et de mauvais citoyens, ne se hâta pas de remplin les vœux du peuple, mais elle avertit les aristocrates. Les patriotes revinrent à la charge, et vu l'urgence du péril qui pouvoit en résulter, ajournèrent à trois jours l'effet de leur pétition. Les seules précautions prises dans ces trois jours, se bornèrent à un approvisionnement secret d'armes de toute espèce et de munitions que firent les aristocrates dans lour lieu d'assemblée qu'ils convertirent en forteresse. Les trois jours expirés, le peuple se porta en foule à la porte de cette assemblée aristocratique, et au passage de chacun de ces noirs, les huées et les brocards à bout-portant ne se faisoient pas attendre. Les aristocrates par tientèrent, et souffrirent les plaisanteries jusqu'à ce que le peuple se trouvât nombreux et amoncelé, de manière qu'ils pussent faire une bonne curée. Ce moment propice arrivé, ils se distribuèrent à toutes les embrasures, firent une décharge de mousqueterie sur les citoyens, et en jetèrent, tant tués que blessés, dix sur le carreau.

Ces perfides aristocrates, semblables à ceux de ce pays, ne douteient pas, qu'à cette agression foudroyante, le peuple qu'ils ont la bêtise de présumer aveugle et timide, ne prît la fuite et ne se dispersât avec une telle épouvante, qu'ils n'auroient qu'à sortir peur l'égorger à loisir, et qu'ils opéreroient ainsi la contre-révolution locale; ils se trompèrent, Le peuple furieux, mais prudent, loin de se disperser, se renforça. La moitié des patriotes bloque la maison. L'autre moitié vole aux remparts, et en vingt minutes, ne traîne pas, mais porte comme une plume un canon de 48 en face des croisées du repaire aristocratique. Le canon est chargé à biscayens et à mitrailles jusqu'à l'embouchure, on y conduit une traînée de poudre de

plus de cent pas de longueur; à un signal le peuple s'abrite, le canon part, et entrouvrant comme la foudre le réceptacle des assassins, en tue un bon nombre et en blesse plus de quatre-vingt.

Au fracas d'un tel siége, le maire accourt, s'agite, et fait battre la générale. Le régiment de Vermandois est sous les armes. Le maire ordonne au régiment de charger les armes, d'investir le peuple et de tirer sur lui. Vermandois ne bouge pas; deux députés sortent des rangs, et disent au maire : « Monsieur, Vermandois ne bougera pas, ne tirera pas sur le peuple que yous n'ayiez exéouté la loi. Proclamez la loi martiale; déployez le drapeau rouge; faites les trois sommations; obéissez enfin aux décrets, et nous obéirons, si le peuple n'obéit pas ». Le maire ne voulant pas donner aux peuple l'avantage d'obéir aux décrets, ne veut point proclamer la loi martiale, et Vermandois ne bouge pas. Les citoyens, qui n'avoient fait que justice, la demandent entière; ils tiennent toujours les aristocrates bloqués. Leurs députés se présentent à la municipalité, et demandent que les assassins soient emprisonnés à la citadelle : on les fait sortir un à un, et les principaux sont emprisonnés. Parmi ces meurtriers se trouvent deux députés à l'assemblée nationale, qui réclament leur inviolabilité. « Rien de plus juste, dit le peuple, donnez à la municipalité votre parole d'honneur,. que vous ne sortirez pas de la ville que l'assemblée nationale n'ait statué sur votre sort »; les députés engagent leur foi, et ils restent libres. Les citoyens ont envoyé des députés vers le corps législatif, pour lui rendre compte de ce fait C'est d'après leur récit et les procès-verbaux dont ils sont chargés, que nous le rapportons.

#### SPECTACLES

# Théatre français.

notre n°. 65, on a vu ce qu'étoit une espèce : intitulé: Le nouveau d'Assas, joué aux italiens: thême en deux façons. Le tombeau de Désilles en vient de paroître sur le théâtre français. C'est le trait héroïque de ce jeune officier qui sert :xte aux idées fausses et aux opinions dange-ue l'on veut répandre dans la capitale, et de là oyaume: tout ceci prouve la constance, et l'ob-1 de certaines gens à vouloir que, relativement ce de Nancy, le peuple ne sache jamais à quoi ir sur les faits, et que sur les maximes de droit et de législation, bases du jugement à porter te affaire et ses suites, il lui devienne im-de ne pas s'égarer.

c'est un déplorable fruit de notre corruption, out de la bassesse et de la lâcheté des esclaves, ffise à ceux-ci de deviner, de conjecturer qu'un à répandre fera la joie de quelques gens en pour se hâter de composer ce poison, de la vec empressement et sans pudeur; et tout cela, seule vue de faire un placement, à leur bénémes le souvenir et les réminiscences des pervers

ont il est le moins question dans l'acte sépulcral s'agit, c'est du héros. On lui a réservé dans le sement un libera en musique, et une procession euses virginales qui viennent déposer sur sa tombé es branches de chêne en papier; en voilà suffint pour le mort.

rièce en entier est au profit des vivans. Elle tend, rt que jamais, à présenter les défunts de Château, tant fusillés ou égorgés, que pendus et roués, des Magdrins et des Cartouches: quant à coux que t à épargnés, ce sont bien les plus vertueux morses plus la profiques chevaliers du monde, par la qu'ils jetent la pierre à leurs camatades morts, tout parce qu'ils rapportent à leurs officiers l'arbu compte qu'ils s'étoient fait rendre; argent que iciers ne veulent pas d'abord recevoir, comme de 75.

raison, mais qu'ils finissent par mettre dans leur poche, comme de coutume.

On a voulu mettre dans cette facétie une espèce de Brueus suisse, qui arrête son fils, pour avoir été un de ceux qui demandèrent de l'argent. DE L'ARGENT! DE L'ARGENT! Mot affreux qu'il ne peut digérer, et pour lequel sculement il veut à toute force prendre congé, pour ne plus déshonorer son corps, qui, depuis 1525, ne sert que pour DE L'ARGENT : ce petit contraste ne hisse pas que d'être plaisant. Il est ingénieux de rayer ainsi du caralogue des proverbes point d'argent point de Luisse. Au reste, le Brutus helvetique se trouve merveilleusement attrapé dans ses combinaisons vertueuses; car il arrive que ce fils, qu'il arrête, est encore plus vermeux que ini. Tour de force admirable, qui montre ce que c'est que l'héroisme concu par certaines têtes! Au demenrant tous ces Suisses, père et fils, officiers et soldats parlent un langage académique, assaisonné des plus grands mots qui donnent à tout cet ensemble un air trèsnaturel. On aime sur-tout à voir avec quelle adresse on sait instruire les généreux soldats srançais sur le fait de la discipline, par des gons qu'on instruit à coups de Laton. Enfin il résulte de l'œuvre que, pourvu que les , soldats de Châceau-Vieux et autres demeurent d'accord qu'eux et leurs camarades ont été des scélérats, que rien n'est plus informe que de demander son compte, que l'état-major est dans tous les pays innocent comme une colombe, tous les officiers humains et justes, et tous les soldats des esclaves, que désormais eux soldats ne s'aviseront plus de murmurer contre le despotisme, et les friponneries de leurs chefs, le colonel et adhérans ne teront alors nulle difficulté de crier : Vive la nation! La koi le et le roi!

Que les patriotes néanmoins ne s'alarment pas de ces coups de longueur A la vérité, on a crié hravo à s'égo-siller, à la première représentation; les aidos de-camp et dépendances ont fait rage, ils ont heurlé au génie; on a demandé l'auteur, on a voté le bis pour le lendemain sans retard; mais le lendemain il n'y avoit pas cent cinquante personnes dans la salle. O ingratitude patriotique!

Aristocratie de l'abbaye de la Trappe.

Frère Ambroise, après vingt années d'abnégation sous la verge monaçale de l'abbé de la Trappe, s'en affran-

eau matin, et vint se réfugier à Citeauxlesls, où il demeura quatre ans. La conscience lu bon Ambroise le détermine à faire le voyage e, pour demander au pape le pardon de sa l'obtient, et rentre dans son repaire monastique. garde de mauvais œil; il devoit s'y attendre: aite durement. Craignant pour les suites, il résolution de resortir, et court à la municii lieu pour y faire sa déclaration, et témoigner intention est de profiter du bienfait de l'assemonale, qui accorde la liberté aux moines. Les ux le recoivent mal, et ont la mauvaise foidire qu'il re peut disposer de sa personne, sans nt de son supérieur. Les décrets décident prét le contraire.

uvre Ambroise, tout tremblant, rentre son front capuche, et s'en retourne pour reprendre ses On l'avoit épié. Il touche à peine le seuil vent, qu'on se jette sur lui. Il se voit traîner l d'un noir cachot, et condamné à consumer le ses jours sur de la paille pourrie, au pain es Hélas! dit-il aux porte-cless de sa prison: en t ici j'ai appris que l'assemblée nationale a porte de toutes les maisons de force, et romus les liens monastiques. On lui répond : les de l'assemblée nationale ne nous regardent pas; istons comme ci-devant, et nous ne changeons notre ancien régime. D'autres fois, pendant la es frères viennent se poster sur le plancher de thot pour insulter à sa douleur, en lui disant: apostat, te voilà ici pour toute ta vie. Frère ise touche au déséspoir.

indant les Trapistes se remuent en tous sens pour de rester comme ci-devant; au mépris de la nouvelle ution, ils font venir à grands frais de Paris un avocat, laider leur mauvaise cause devant les directoires, commissaires se transportent à l'abbave; et dans site, ils rencontrent le cachot du frère Ambroise,

élargissent sur le champ.

s tenoas le fait d'un laboureur, juge de paix du de Soligny, district de Mortagne.

s les 83 départemens de France, les biens se vonwec une rapidité et à un prix qui fout le déses-

poir des ci-devant usufruitiers. Déjà aussi plusicurs chapelles bien inutiles vienment d'être converties en belles granges: eh bien! croiroit-on que les bonnes religieuses de Sainte Marie de Meaux ne se le tiennent pas pour dit, et espèrent encore une contre révolution? Il est vrai que ce sont les plus vieilles qui s'en flattent. L'abamination est dans le lieu saint, se disent-elles; résignons-nous pour le moment, Dieu DÉFERA vout ce que les hommes RE-FONT.

Ce sont les propres expressions des saintes femmes meldeuses. Ces paroles édifiantes ont été proférées en la présence d'une de nos abonnées de Chauconnin.

#### Marcchaussee de l'Isle de France.

A mesure que la liberté déchire le voile qui couvrois toutes les parties de l'administration, on découvre à chaque instant des rapines et des vexations. Les maréchaux des logis, brigadiers et cavaliers de la maréchaussée de l'Isle de France viennent de réclamer à l'assemblée nationale contre le brigandage de leurs chefs. Par l'ordonnance du 18 juillet 1784, le roi leur assigne la somme de 54 livres pour la masse de remonte; et par la même ordonnance, il s'oblige en outre à faire tonds tous les ans d'une somme de 54 livres pour les maréchaux des logis, de 42 livres pour les brigadiers, et de 40 livres pour les cavaliers, pour leur habillement. Malgré cette disposition, on leur retient tous les ans 45 livres. En outre, le roi donnoit une somme considérable pour subvenir au besoin de tous : et les subalternes, pour montrer avec quelle inique partialité cette somme étoit répartie, prouvent dans leur mémoire qu'un simple sous-lieutenant a, par exemple, un supplément d'appointemens par jour de 8 livres 17 sous, tandis qu'un malheureux cavalier n'a que 8 sous; et cette répartition, vraiment révoltante, est fondée sur un adage de leurs chefs, que plus un servizeur est misérable plus il est soumis.

On a, suivant l'usage, tout tenté pour empêcher leurs plaintes de percer; tous avoient signé leur première délibération; les chefs sont parvenus, par menaces, par caresses, par argent, à obtenir la rétractation d'un nombre de signatures; et on a cherché à noircir ceux qui ent persisté, par les plus insignes calonnies. Ils se plai-

ir-tout de la conduite indécente d'un M. Mareutenant-inspecteur de la compagnie, qui a usé emens les plus injurieux et les plus despotiques tenir une rétractation générale. félicitons ceux qui ont tenu bon, de leur ferle semblables exemples, s'ils pouvoient se renouuvent, produiroient trois grands avantages; le , en accoutumant les petits despotes des corps es à ne plus se regarder comme des dieux que e attaquer; le second, en rassurant les hommes dont la timidité nuit à la chose publique, et en uvant qu'il n'est pas si difficile qu'ils le croient er d'erre esclaves; le troisième enfin, en nourdans le peuple l'irréconciliable haine qu'il a dû ux monstres de tous les genres qui ne s'engraisadis que de son sang.

s rois avoient de la mémoire, leurs sottises de la ous épargneroient peut être celles du lendemain; oient du moins prendre la louable coutume de re chaque soir vis-à vis d'eux-mêmes, et de se compte de leur journée par écrit. Marc-Aurèle nquoit jamais, et Marc-Aurèle fut un excellent

oila-t-il pas que Louis XVI se met en goût de ; du moins quelqu'un vient de prendre cette pour lui; et il en est résulté une brochure qui jour titre: Souvenirs d'un roi de France; au châs Tuileries. 1790. in-8°. 71 pages. Souvenirs sont au nombre de vingt-un qui forutant de chapitres, et qui composent une espèce eau de la révolution, vue du château de Saint-, où l'auteur place celui qu'il fait converser avec me, et par fois avec sa famille, et autres personimportans. Les couleurs employées pour cette e, assez fidèle d'ailleurs, ne sont rien moins que iques, et n'en conviennent que mieux peut-être aractériser le héros de ce pamphiet. auteur cût mis dans le style autant de vérité que es sentimens qu'il fait professer à celui qu'il expose scène, ce petit ouvrage en seroit devenu beaucoup iquant encore; mais il y a trop de finesse d'esprit. y trouve pas cette rondeur, cette bonhommie qui, i, constitue la facen de penser, et de s'exprimer rsonnage couronne qu'on met ici en jeu.

Pour donner une idée de cette brochure originale, mons ne citerons qu'un trait pris dans un petit dialogne vers la fin entre le monarque et sa compagne. Ce trait suffira; il est un peu dur : il n'en est peut-être que plus naïf.

Louis. Mais Antoinette, comptez-vous pour rien nos 25 millions? Et, comme dit M. Necker, n'est-ce rien

que le tour du bâton?

Anwinette. Je laisse cela à la nation.

Pardonnons ces aménités aristocratiques aux principaux acteurs de la révolution; et puissions-nous en être quittes pour cela avec eux! Puissent-ils s'en tenir à ces plaisanteries un peu basses, et nous faire grace de leus turpides atrocités!

MÉMOIRE à l'essembée nationale par le sieur Vandezberghe, négociant de Douai, créancier de la nation trançaise, pour en avoir nourri une portion à ses dépens, depuis la fin de 1788, jusqu'en 1789; en perre en ce moment pour cet objet de plus de 1,200,000 liv., éconduit pour tout payement par les municipalités, et pour toute récompense menacé par le peuple, de la lanterne.

L'exposé de ce mémoire est aussi vrai que le titre en est singulier; il est appuyé sur des pièces justificatives toutes très-authentiques. Tandis que feu M. Necker faisoit des phrases, arrondissoit des périodes, sur la famine qui menaçoit la France; tandis qu'il parloit de ses sollicitudes ministérielles pour fournir au peuple des subsistances, que lui et ses agens ne lui procuroient qu'à grands frais, le sieur Vanlerberghe remplissoit les provinces du Nord, la Flandre, l'Artois, la Picardie, des blés de l'Angleterre et de la Pologne. Non-seulement il a nourri les hommes, mais il a alimenté la terre; car sans lui il n'y auroit pas eu de semailles dans ces malheureuses provinces, et les campagnes y seroient restées en friche.

Il est prouvé par un tableau annexé au mémoire dont il s'agit, conténant la date des départs et des arrivées, les noms des ports et des commissionnaires, et l'état des cargaisons, que depuis le premier juillet 1788, ju qu'au 26 août 1789, le sieur Vanlerberghe a fait expédier pour son compte, ou plutôt pour celui de la nation française, 125 VAISSEAUX CHARGÉS DE BLÉ; qu'il en a seul im-

ns le reyaume plus de :TROIS CENT MILLE x pesant, c'est-à-dire, plus de CENT VINGT ETIERS, ou bien la nourriture de plus de ent mille hommes, pendant les deux mois où :, causée par une grêle affreuse, a été la plus

u deux faits bien singuliers et bien remarqua-5 les opérations du sieur Vanlerberghe: l'une cipalités de Flandre, qu'il nourrissoit, et qui yoient pas, hui écrivoit avec humeur qu'elle plus de son ble, que le peuple n'en vouloit plus l'elle, parce que lui Vanlerberghe en avoit Les provinces voisines, au point de le faire CONSIDÉRABLEMENT. Jamais marchand de blé n'a été honoré d'une pareille plainte. Là-1 lui demandoit la résiliation de son marché. cordoit; huit jours après on lui en demandoit la tion, et il l'accordoit encore (1). utre fois le peuple de Douai s'étant amouté, et

nt la tête de son bienfaiteur, ce fut une grace i de n'avoir été mis qu'en prison, pour qu'on emps d'éclaireir les faits. C'est du fond de cette u'il a alimenté Saint Quentin le Quesnoi, plusieurs des environs de Paris, et enfin Paris même. lettre de M. Lambert qui lui parvint dans sa il expédia pour cette dernière ville près de deux

es de blé.

oit trop long de faire le récit de toutes les ions qu'a éprouvées le brave et généreux Vane; il suffit de remarquer que son dévoûment eur public, les sacrifices qu'il a faits pour prosubsistance à ses concitoyens, ne lui ont valu malheurs sans nombre, et des persécutions de bèce.

iri'hui, après deux ans de patience, rebuté par icipalités qu'il a nourries, il s'adresse avec conl'assemblée pour obtenir le payement de ses

Sa créance est juste; elle mérite bien au moins le faveur que les profusions scandaleuses de l'anzime, ou bien les brevets de retenue dont l'asnationale a décrété le remboursement avec une qui doit faire frémir tous les patriotes.

Lette municipalité est celle du Quesnoi.

Le hureau d'agence des biens nationaux établi à l'hôtel de ville étant dans le cas d'avoir besoin de renseignemens relativement aux propriétés nationales qui pourroient ne lui avoir pas été déclarées par leurs cidevant possesseurs, tous les citoyens, principaux locataires ou autres, sont invités à adresser à M. Lardin, audit bureau d'agence, au Saint-Esprit, près l'hôtel de ville, la note désignative de toutes les maisons, terrains et autres objets ci-devant possédés par des corps ou individus ecclésiastiques, dont ils pourroient avoir connoissance, et que les estimateurs, ou autres personnes chargées des opérations préparatoires à la vente, ne seroient pas encore venus visiter.

#### ASSEMBLÉE NATIONALE.

Suite du décret sur le rachat des rentes.

ART. IX. « Quant aux rentes et redevances foncières qui consistent en une certaine portion de fruits récoltés annuellement sur le fonds, il sera procédé par des experts, que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité de la redevance annuelle sera ensuite fixée dans la proportion de l'année commune du fonds, et ce produit annuel sera évalué en la forme prescrite par l'article 16 ci-dessus, pour l'évaluation des rentes en grains.

X. « Dans tous les cas où l'évaluation du produit annuel de la rente pourra donner lieu à une estimation d'experts, si le rachat a lieu entre parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire de la rente, par acte extra-judiciaire, une offre réelle d'une somme déterminée. En cas de refus d'accepter l'offre, les frais de l'expertise, qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l'offre, ou par le refusant, selon que l'offre seraju-

gée suffisante ou insuffisante.

XI. « L'offre se fera au domicile du créancier lorsque la rente sera portable, et lorsqu'elle sera quérable, au domicile que le créancier aura eu sera tenu d'élire

slai de trois mois, à compter du jour de la puf du présent décret, dans le ressort du districé à la rente devoit être payée, et à défaut d'éla personne du commissaire du roi du dis-

Si l'offre mentionnée en l'article ci-dessus est tuteur, à un grevé de substitution, ou à d'aunistrateurs qui n'ont point la liberté de traiter gré, les administrateurs pourront employer en ninistration ceux de l'expertise, si elle a été par l'avis des parens, ou par le directoire, lorsont été jugés devoir rester à leur charge.

Tout redevable qui voudra acheter sa rente ou e foncière dont son fonds est grevé, sera tenu ourser, avec le capital du rachat, tous les arqui se trouveront dus, tant pour les années anque pour l'année courante, au prorata du temps écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour

« A l'avenir les rentes et redevances énoncées ele 9 ci-dessus, ne s'arrérageront point, même pays où le principe contraire avoit lieu, si ce il y ait eu demande suivie de condamnation; s qui consistent en service de journée d'hommes, aux et autres services énoncés en l'article 8 cine pourront pas non plus être exigées en arais en nature seutement, si ce n'est qu'il y ait ande suivie de condamnation. En conséquence, a tenu compte, lors du rachat desdites rentes vances, que de l'année courante, laquelle sera aluée en argent, au prorata du temps qui sera depuis la dernière échéance jusqu'au jour du

#### TITRE IV.

fet de la faculté du rachat relativement aux droits seigneuriaux.

I. « Dans les pays et le. . . . . où le rachat nes foncières irrachetables, les propriétaires des ant fiels ne pourront point exiger de droit de ventes, sous prétexte de la faculté qui a été ée par le décret du 4 août, et qui est confirmée . 75.

par le présent décret, de racheter les rentes soncières créées irrachetables. Les dits droits de sols et ventes ne pourront être exigés que lors du remboursement effectif des dites rentes, et dans le cas où les droits casuels n'en auroient point été rachetés avant ledit remboursement; sauf aux propriétaires des ci-devant siefs à se faire payer des droits accoutumés, soit dans le cas de mutation ou d'aliénation des sonds, soit dans le cas de mutation ou d'aliénation des rentes, tant que les dites rentes n'auront point été remboursées, ou que le rachat de droits casuels n'aura point été fait.

II. « Les dispositions de l'article précédent auront lieu à l'égard des rentes foncières originairement créées rachetables, mais devenues irrachetables par convention ou

prescription.

III. « A l'égard des rentes foncières rachetables, créées avant le décret du 4 août 1789, et à l'égard desquelles la faculté de rachat n'étoit point éteinte, on suivra les anciens usages établis par les dissérentes loix, coutumes et statuts qui régissoient les fonds grevés de ces sortes de rentes.

« Et quant à celles créées depuis le 4 août 1789, ou qui pourront l'être par la suite, les lods et ventes ne pourront être perçus par les possesseurs de ci devant fiefs que lors du rachat desdites rentes, nonobstant tous usages et coutumes à ce contraires.

« Ne pourra néanmoins le présent article former attribution de droit dans les pays où le rachat des rentes

foncières étoit exempt de lods et ventes.

IV. « Il sera libre au propriémire du fonds grevé de rente foncière, de racheter les droits casuels ci-devant scigneuriaux, soit à raison seulement de la valeur de son fonds, déduction faite de la valeur de la rente, soit à raison de la valeur totale du fonds, sans déduction de la rente.

V. « Le propriétaire de la rente pourra racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux, à raison de la valeur de la rente seulement, encore que le propriétaire du fonds n'ait point racheté, ou ne veuille point racheter les dits droits, eu égard à la vâleur de son sonds.

VI. « Si le propriétaire du fonds n'a racheté les droits casuels que en égard à la valeur du fonds, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer, en cas de mutation ou d'aliénation de la rente, à raison seu-

(543)

lement de la valeur de ladite rente; et réciproquement si le propriétaire de la rente a seul racheté les droits casuels, eu égard à la rente, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer, en cas de mutation ou d'aliénation du fonds, à raison du fonds seulement.

VII. « Si le propriétaire du fonds rembourse la rente dont il est grevé avant d'ayoir racheté les droits casuels du fonds et de la rente, il demeurera à l'avenir assujet t auxdits droits jusqu'au rachat d'iceux, à raison de la valeur totale du fonds, nonobstant le payement qu'il aura fait des droits à raison du remboursement de la rente.

VIII. « Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus n'auront lieu que dans le pays où la vente du fonds ou de la rente donnoit lieu séparément aux droits de vente et autres droits casuels, et non dans les pays où la mutation de la vente ne donnoit lieu à aucun de ces droits qui étoient payés par le possesseur du fonds, à raison de la totalité de sa valeur, abstraction faite de la rente.

IX. « Si le propriétaire du fonds a racheté les droits casuels, tant a raison du fonds que de la rente, audit cas il demeurera subrogé de plein droit aux droits du ci-devant propriétaire du fief dont le fonds étoit mouvant, tant pour la perception des droits casuels en cas de mutation ou d'alienation de la rente, que pour la perception du prix du rachat des droits casuels, lorsqu'il sera offert par le propriétaire de la rente.

X. « Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière, qui remboursera la rente ayant que le rachat des droits casuels en ait été fait, sera tenu de faire enregistrer la quittance de remboursement sujette au droit de lods, en cas de mutation, et de le dénoncer au pro-priétaire du ci-devant fief, dont son fonds relevoit, dans le mois du remboursement, à peine d'être condamné au double du droit dont il se trouvera débiteur en conséquence dudit remboursement ».

#### TITRE

De l'effet de la faculté du rachat vis-à vis du propriétaire de la rente et du débiteur.

ART. I. «La faculté du rachat accordée aux débiteurs des rentes foncières ne dérogera en rien aux droits, privilèges et actions qui appartenoient ci-devant aux bailleurs de fonds, soit contre les preneurs personnellement, soit sur les fonds baillés à rente; en consequence les créanciers bailleurs de fonds continueront d'exercer les mêmes actions hypothécaires, personnelles ou mixtes qui ont eu lieu jusqu'ici, et avec les mêmes priviléges qui leur étoient accordés par les loix, coutumes, statuts et jurisprudence qui éroient précédemment en vigueur dans les différens lieux et pays du royaume.

II. « Néanmoins la disposition particulière de l'article 8 du chapitre 18 de la con tume de la ville et échevinage de Lille est abrogée, à compter du jour de la publication du présent décret, sauf aux propriétaires des rentes foncières, régies par cette coutume, à exercer pour le payement des artérages les autres actions et priviléges autorisés par le droit commun, et par ladite coutume.

III. « La faculté de racheter les rentes foncières ne changera pareillement rien à leur nature immobilière, ni quant à la loi qui les régissoit; en conséquence elles continueront d'être soumises aux mêmes principes, loix et usages que ci-devant, quant à l'ordre des successions, et quant aux dispositions entre vifs et testamentaires, et

aux alienations à titre onéreux.

IV. « Les boux à rente, faits sous la condition expresse de pouvoir, par le bailleur, ses héritiers et ayant cause, retirer le fonds en cas d'aliénation d'icelui par le preneur, ses héritiers et ayant cause demeureront dans toute leur force quant à cette faculté de retrait qui pourra être exercée par le bailleur, tant que la rente n'aura point été remboursée avant la vente du fonds.

V. « Aucun hailleur de fonds à rente foncière ne pourra exercer le retrait énoncé en l'article ci dessus, si le bail à rente n'en contient la stipulation expresse, nonobstant toute loi ou usage contraire; et notamment nonobstant l'usage admis en Bretagne sous le titre de retrait censuel, lequel n'étoit point seigneurial, est et demeure aboli, à compter du jour de la publication du présent décret.

VI. « Est et demeure pareillement abolie, à compter du jour de la publication du présent décret, la faculté que les coutumes de Hainaut, Valencieunes, Cambrai, Arras, Béthune, Amiens, Normandie et autres semblables accordoient ci-devant aux dépiteurs de rente foncière irrachetable de la retraite en cas de vente d'icelle.

VII. « Est pareillement aboli le droit de retrait, coma en Normandie sous le nom de retrait à droit de lettre lue »

#### TITRE · VI.

et de la faculté du rachat vis à vis des créanciers du bailleur.

i. « La faculté du rachat des rentes soncières ne rien aux droits que les loix, coutumes et usages t sur icelles aux créanciers hypothécaires ou haires des bailleurs, lesquels continueront à er comme par le passé, sauf les modifications

Dans les pays où les rentes foncières ont suite thèque, les créanciers hypothécaires qui vounserver leur hypothèque sur les rentes foncières, cas d'aliénation, soit en cas de remboursement seront tenus de former leur opposition au greffe thèques du ressort du lieu de la situation des evés desdites rentes, sans préjudice de l'opposils pourront en outre former, entre les mains du, au remboursement; mais cette dernière oppose pourra donner aucun droit de concurrence

des opposans au greffe des hypothèques; et ns le prix du remboursement sera distribué par sypothèque entre les simples opposans, entre les débiteur, après que les opposans au sceau des e ratification auront été payés.

Dans les pays où l'édit de 1771 n'a point d'exél'opposition à l'effet de conserver l'hypothèque e au greffe du tribunal de district du ressort de ion du fonds grevé de la rente, et il sera payé au du district le même droit que celui établi par 1771.

Dans les pays où les rentes foncières ont suite othèque, les débiteurs de rente foncière n'en teffectuer le remboursement qu'après s'être assun'existe aucune opposition enregistrée au greffe othèques, ou au greffe du district dans les lieux de 1771 n'est point en vigueur.

is le cas où il existeroit une ou plusieurs oppoils s'en féront délivrer un extrait, qu'ils dénonu propriétaire sur lequel elle sera formée, sans faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposans. Les intérêts cesseront à compter du jour de la communication, lorsque la consignation ou le payement auront été exécutés, huitaine après l'expiration des trois mois.

V. « Pourront les parties liquider le remboursement de la rente, et en opérer le payement en tel lieu qu'ils jugeront à propos. Les payemens, opérés hors du lieu du domicile des parties, ou du lieu de la situation de l'héritage, et qui auront été faits d'après un certificat qu'il n'existoit point d'opposition, délivré par le greffier qui en aura le droit, seront valables nonobstant les oppositions survenues depuis, pourvu que la quittance ait été enregistrée dans le mois de la date du certificat ci-dessus énoncé ».

Séance du dimanche 5 décembre. M. Rabaud a proposé au nom du comité de constitution des maximes constitutionnelles sur la force publique qui ont été décrétées.

# · De la force publique en général.

ART. I. « L'assemblée nationale déclare, comme principes constitutionnels, ce qui sui?:

« 1°. La force publique, considérée d'une manère générale, est la réunion des forces de rous les citoyens

4, 2°. L'armée est une force habituelle, extraite de la force publique, et desunée essentiellement à agir contre les ennemis du dehors.

« 3°. Les corps armés pour le service intérieur sont une force habituelle, extraite de la force publique, ex essentiellement destinée à agir contre les persurbateurs

de l'ordre et de la paix.

« 4°. Ceux-là sculs seront citoyens actifs, réunissant d'ailleurs les conditions preserites, qui auront pris l'engagement de rétablir l'ordre au dedans, quand ils en seront légalement requis, et de s'armer pour la défense de la liberté et de la patrie.

« 5°. Nulle force armée ne peut exercer le droit de

délibérer.

# 6°. Lea force armée est essentiellement obéissante.

« 7°. Les citoyens ne pourront exercer le droit de suffrage dans aucune des assemblées politiques, s'ils sont armés, ou seulement vêtus d'un uniforme. « 26. Que les citoyens qui font actuellement les fonctions de gardes nationales, continueront le service dont ils seront requis; et qu'il ne sera rien innové d'après le présent décret dans la composition des gardes nationales actuelles, jusqu'à ce que l'organisation générale ait été déterminée ...

M. Camus à fait un rapport sur la caisse de l'extraordinaire, et l'assemblée à adopté une série d'articles qui

fixe l'état de cette caisse et son mode de service.

Il a été décrété que le commerce des eaux de vie seroit désormais libre dans la ci-devant province de Bretagne.

Les articles suivans touchant la vente des biens natio-

naux ont été décrétés.

ART. I. Toutes les acquisitions de domaines nationaux, faites par les municipalités, les ventes, reventes, adjudications et subrogations qu'elles en feront, ensemble les actes d'emprunts de deniers pour parvenir aux dites acquisitions, avec assolutions de priviléges sur les dits fonds, soit de la part des municipalités, soit de la part des particuliers, faisant d'ailleurs l'emploi réel et effectif des deniers en acquisition de fonds nationaux, ainsi que les quittances relatives au payement du prix des acquisitions, seront enregistrés sans être assujettis à autres droits que celui de 15 sous, et ce, pendant les quinze années accordées par le décret du 14 mai dernier.

II. « Toutes les acquisitions des mêmes domaines, faites par des particuliers, les ventes et cessions qu'ils en ferent, et les actes d'emprunt faits pour les causes et aux conditions portées au précédent article, ne seront pareillement assujettis qu'au droit d'enregistrement de 15 sous, pendant les cinq années accordées par le décret des 25, 26 et 27 juin dernier ».

Séance du soir. Toute cette séance a été employée au rapport de l'affaire de Nancy. La discussion continuée

au lendemain.

Séance du mardi. On a décrété la suppression de quelques droits de consommation sur des denrées venant des colonies françaises de l'Amérique.

M. Beauharnais a fait, au nom du comité militaire, un rapport sur l'organisation du corps du génie. Son pro-

fet de décret a été adopté sans discussion.

Nomination

# Nombre d'officiers généraux attachés au corps du génie.

VII. « Le corps du génie roulera sur lui même pour les grades d'officiers généraux : en conséquence, sur les quatre-vingt quatorze officiers généraux, conservés en activité, quatre seront particulièrement attachés au corps du génie, sous le titre d'inspecteurs généraux ; deux du grade de lieutenant général, et deux du grade de maréchal-de-camp.

# Nomination au grade de maréchal-de-camp.

VIII. « On parviendra du grade de colonel directeur à celui de maréchal-de-camp par ancienneté et par le choix du roi.

« Sur deux places de maréchal-de-camp vacantes, une sera donnée au plus ancien colonel-directeur, et l'autre, par le choix du roi, sera donnée un colonel-directeur en activité dans ce grade depuis deux ans au moins.

IX. « Si un colonel-directeur, que son tour d'ancienneté porteroit à la place d'inspecteur général, préféroit se retirer avec le grade de maréchal-de-camp, à être employé commeinspecteur général, il en auroit la liberé, et recevroit la retraite fixée pour les colonels directeurs, sans égard à son grade de maréchal-de-camp.

X. « Le colonel qui préféreroit se retirer avec le grade de maréchal-de-camp, sans y être employé, ne pourroit néanmoins faire y erdre le tour d'ancienneté à celui qui le suivroit, et qui, dans se cas, seroit nommé

à la place vacante.

## Nomination au grade de lieutenant général.

XI. « On parviendra du grade de maréchal-de-camp, à celui de lieutenaut général, par ancienneté et par le choix du roi.

« Sur deux places de lieutenant général vacantes, une sera donnée au plus ancien maréchal-de-camp, l'autre à un maréchal-de-camp en activité dans ce grade depuis deux ans au moins.

XII. « Si un maréchal-de-camp que son tour d'an-

« Conserveront néanmoins lesdits officiers le droit de rentrer en activité comme inspecteurs généraux, dans le

nombre de ces places laissé au choix du roi ».

Séance du soir. Dans cette séance, la discussion du rapport de l'affaire de Nancy a été continuée, et il a été décrété que toutes les procédures commencées seroient abolies, les soldats et citoyens détenus mis en liberté, et les régimens du Roi et de Mestre-de-Camplicenciés.

Séance du mercredi. L'assembléé a endu un décret concernant l'uniformité des poids et mesures, et un autre qui conserve provisoirement les statuts et réglemens de

Pel c: de la pêche de Marseille.

Séance du jeudi 9. M. de Cussy, au nom du comité des monnoies, a repris son rapport sur la question de la fabrication de petite monnoie. Ajourné au samedi 11.

M. Fermond est monté ensuite à la tribune, il a rappelé les bases sur lesquelles avoit été fait le tarif de la contribution personnelle. Le premier article a été adopté.

ART. I. « Les loyers au-dessous de 100 liv. seront présumés être de la moitié du revenu du contribuable.

Ceux de 100 à 500 l. du tiers.

Ceux de 500 à 1,000 du quart. Ceux de 1,000 à 1,500 du cinquième.

Ceux de, 1,500 à 2,000 du cinquième et demi.

Ceux de 2,000 à 2,500 du sixième.

Ceux de 2,500 à 3,000 du sixième et demi.

Ceux de 3,000 à 3,500 du septième.

Ceux de 3,500 à 4,000 du septième et demi-

Ceux de 4,000 à 5,000 du huitième.

Ceux de 5,000 à 6,000 du huitième et demi.

Ceux de 6,000 à 7,000 du neuvième.

Ceux de 7,000 à 8,000 du neuvième et demi.

Ceux de 8,000 à 9,000 du dixième.

Ceux de 9,000 à 10,000 du dixième et demi.

Ceux de 10,000 à 11,000 du onzième.

Ceux de 11,000 à 12,000 du onzième et demi. Ceux de 12,000 et au-dessus, du douzième et demi.

La discussion du second article a excité le plus grand

tumulte, il a été ajourné au lendemain.

Séance du soir. Il a été décrété que les religionnaires fugitifs et autres, dont les biens ont été confisqués pour cause de religion, leurs héritiers successeurs, ayant droit pourront, selon les formes décrétées, rentrer dans les

qu'au lieu de sa principale harrianen; et sera considérée comme habi aixen principale, celle dont le loyer sera le plus cher; en conséquence, tout citryen qui aura plusieurs habitations, sera tenu de les déclarer à chacune des municipalités ou el es seront arnées, celle, dans laquelle il sera imposé, et de justifier du payement dans les six mois; si, au surplus, il a des domestiques et des chevaux dans différence, l'abitations, chaque municipalité taxera, dans son role, ceux cid sej surmerout habituelle mont dans son territoire.

VI. 4 Pour l'année 1791, la désirction à raison du revern soncier qui doit etre accordée sur la cote de sacultés mobilières, sera éva ué d'après la contribution soncière qu'il aura été payée en 1790; et quant aux parties du royaume qui n'étoient pas assujetties aux contributions soncières, on recevra la déclaration des propriétaires, pourvu qu'ils l'ayent communiquée à la municipalité, de la situation des biens, et fait certifier par elle.

VII. « Le percepteur sera tenu de compter, dans les délais prescrits, soit en argent, soit en ordonnances de décharge et modération, soit en justifiant de l'insolvabilité des contribuables dans la forme qui sera prescrito pour 1701 ».

Séance du soir. M. Salles, au nom des comités réunis, a fait un rapport sur les troubles de la ville d'Hesdin

L'assemblée a rendu le décret suivant :

"L'assemblée déclare nulles et non-avenues les cartouches délivrées aux cavaliers, sous-officiers du régiment de Royal-Champagne; décrète en conséquence qu'il leur en soit désivré de nouvelles, sauf à faire le procès, suivant les loix, aux soldats et aux officiers devant une cour martiale, s'il y a contre eux quelques accusations postérieures à la promulgation des décrets des 6 et 7 août; ordonne néanmoins que les cavaliers congédiés recevront leur solde depuis leur absence du corps jusqu'à définitif jugement ».

Séance du dimanche 12. La discussion sur la nouvelle fabrication des monnoies a été reprise, et l'impression du discours de M. de Mirabeau à ce sujet a été ordonnée.

Sur le rapport de M. Merlin, et d'après une lettre adressée au ministre de la guerre par les départemens du Nord et du Pas de Calais, il a été décrété que tous les ci-devant soldats des troupes belgiques, et tous autres étrangers actuellement en France, seront tenus de dé-

sur le pied de l'infanterie française, chacun relativement

à son grade.

IV. « La moindre solde de l'infantetie française étant de 10 sous par jour, ou de 182 liv. 10 sous par an, c'est de cette somme de 182 liv. 10 sous qu'on partira pour

régler les retraites de tous les grades.

V. « Celui qui demandera sa retraite, d'après ce qui est réglé ci-dessus, de quelque arme et de quelque grade qu'il soit, recevra, pour les trente premières années, 150 livres; et s'il jouissoit d'une haute paye à raison d'ancienneté ou d'un grade, ou à titre de rengagement, il sera ajouté aux premières 150 livres le quart de la

haute-paye dont il jouissoir.

VI. « Il sera en outre formé un total des différentes masses affectées à l'entretien du soldat; savoir, 15 liv. de la masse d'habillement; 15 livres de la masse de l'hôpital; 9 livres de la masse de bois et lumières, et 6 livres pour son lit, formant ensemble une somme de 45 livres, à laquelle somme seront ajoutées les 32 livres 10 sous qui font le complément de la moindre solde, et les trois quarts restans de la solde de ceux qui jouissoient d'une baute-paye à raison de leur aucienneté ou de leur grade, ou à titre de rengagement, pour le tout être diviséen 20 parties égales, dont le pensionnaire recevra autant de parties qu'il aura servi d'années au delà de trente, de manière qu'après, cinquante ans de service, le montant de la retraite sera de la solde entière du grade que le pensionnaire aura rempli, et de la totalité des partiesdes différentes masses qui avoient été affectées à son entre-

VII. « Tout militaire, que des infirmités contractées dans ses fonctions obligeront de quitter le service avant les trente ans expliqués et dessus, recevra une pension déterminée par la nature et la durée de ses services; et celui qui sera blessé à la guerre au point de ne pouvoir plus continuer son service, recevra le maximum de la retraite de son grade.

On a repris la discussion sur la suppression des offices

ministérielles, qui a encore eté ajournée.

Ce 18 décembre 1790. Signé, PRUDHOMME.

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais F. S. G., No. 20.

# No. 76.

# VOLUTIONS

DE PARIS,

IÉES A LA NATION

u District des Petits-Augustins.

cures analogues aux différens événemens, et les cartes des départemens.

CONDE ANNÉE LA LIBERTÉ PRANÇAISE.

## IIÈME TRIMESTRE.



# DÉTAILS

18 AU 25 DÉCEMBRE 1790

Manifeste des patriotes français.

, Français patriotes, déclarons solennelleouloir désormais vivre et mourir libres; , glaives de l'Europe levés sur nos têtes 76. ne seront pas capables de nous faire renoncer à la liberté que nous avons conquise à la pointe de nes glaives. Tous les rois conjurés contre nous ne seront pas assez puissans pour nous obliger à rendre au nôtre le pouvoir arbitraire. Nous déclarons que, pénétrés de nos devoirs de citoyen, et jaloux des droits de l'homme, nous sommes prêts à sacrifier nos biens et notre existence au maintien de nos droits, à l'acquit de nos devoirs. Le nombre de nos ennemis et le choix de leurs armes ne sauroient nous intimider. On est fort quand on com-

bat sur ses foyers devenus indépendans.

On nous parle d'un cercle effrayant de guerriers prêts à fondre sur nous de toutes parts. Le nord et l'est de la France sont hérissés de soldats étrangers, qui n'attendent qu'un signal pour servir la rage de ceux qui les guident. Déjà même quelques gouttes de sang français ont coulé, dit-on, sous le fer autrichien, dans quelques hameaux voiains de Strasbourg; c'est la cause des rois que ces hordes ennemies viennent défendre. Tous ces milliers d'eselaves aguerris veulent, dit-on, nous punir d'avoir osé nous rendre libres. En bien! c'est ce moment que nous choisissons pour déclarer que, sous les armes depuis le 14 de juillet 1789, nous ne les posérons que quand vaincus par nous, nos adversaires, devenus libres comme nous, toucheront dans nos mains en signe de fraternité. Nous déclarons que, puisqu'on veut ensanglanter la plus belle révolution de l'histoire des hommes, qu'on auroit pu terminer autrement, nous sommes resolus à rougir de notre sang les débris de nos chaires, plutôt que de nous en laisser imposer de nouvelles. Nous déclarons que tout ce qui tendra à affermir notre indépendance nous paroitra légitime; et que dans notre résistance aux attaques de nos ennemis, étrangers cu autres, nous ne distinguerons personne.

Eh! jamais nation eut-elle cause plus belle à

soutenir?

Vingt-trois millions d'hommes, connus et recherchés sur tout le globe pour leurs talens aimables, pour leurs vertus sociales, végétoient depuis des siècles, courbés sous le sceptre révéré d'un plat gouvernement, sous la verge magique d'un clergé vil; des femmes sans mœurs tenoient dans leurs mains impures le timon de l'état; des princes qui n'avoient pas même les premières notions de la justice, chaque soir, au milieu de leurs honteuses orgies, signoient, les yeux fermés, le diplome qui devoit le lendemain faire la destinée de 23 millions de sujets. Et des prélats, flatteurs à gros gages, dans tout l'empire faisoient prêcher par leurs subalternes la soumission aveugle aux caprices du maître. De noirs cachots, semblables à la tombe, s'ouvroient pour engloutir à jamais les victimes généreuses qui avoient élevé des murmures contre le ministre ou ses filles de plaisir. La sueur de 23 millions d'esclaves couloit jour et nuit pour engraisser un groupe d'hommes-pourceaux digérant dans la fange des plus sales plaisirs. Encore quelques jours, et la nation, pressurée comme le marc de la vendange, épuisée de toutes ses ressources, desséchée dans toutes ses parties, alloit devenir le rebut de ses maîtres eux-mêmes. Encore quelques jours, et la surface de la France couverte de cadavres ambulans, de squelettes organisés, offroit le tableau complet de toutes les horreurs ou mêne le despotisme, dans sa bruta-·lité, quand ce monstre démuselé ne rencontre aucun obstacle. Déjà les insulaires, nos voisins, en repassant la mer, dans leur pitié insultante. disoient de nous : Les malheureux! ils ont aidé l'Amérique à se rendre indépendante, et eux, ils restent toujours esclaves. En effet, nous l'étions encore le matin du 12 juillet 1789.

Le soir du 14 juillet 1789, nous ne l'étions déjà plus. Le sentiment de la liberté s'est reveillé dans toutes les ames à la fois. Nous nous sommes levés tous à la même heure; et d'un effort com-

mun nous avons brisé nos fers, et sans attendre, des débris de nos chaînes rompues nous avons frappé nos tyrans encore endormis, et qui la yeille s'étoient couchés dans l'espoir atroce de nous voir réduits par la force à tendre la gorge aux plus honteux liens. Nous nous ressaisissons en même temps de tous les pouvoirs qu'on nous avoit successivement enlevés; à la vue du pavillon national, flottant sur les créneaux de la bastille, conquise en trois heures, les princes coupables prennent lachement la fuite; leurs héros mercenaires les suivent; un trop petit nombre de traîtres subit le jugement dernier du peuple; les cachots s'ouyrent pour ne plus se refermer, et rendent leur proje; le sceptre s'abaisse devant les faisceaux populaires; et la nation française, debout, et dans toute sa majesté, s'impose elle-même, se juge elle-même, s'organise elle-même, et commande en souveraine aux agens qu'elle avoit trop long-temps honorés comme ses maîtres.

Voilà l'exposé de nos torts; tels sont les sorfaits que plusieurs puissances conjurées de l'Europe s'apprêtent, dit on, à punir. Qu'elles viennent! Mais avant de porter sur notre territoire un pied

agresseur, qu'elles nous répondent.

Ennemis de la révolution française, que prétendez-vous? à qui en voulez-vous? A un peuple, sans doute maître chez lui, et qui, par une loi formelle, vient de décréter qu'il renonce à tout projet de conquête. Nous sommes-nous présentés sur vos frontières pour vous sommer d'être libres à notne exemple? Pourquoi venez yous nous prêcher l'esclavage, les armes à la main?

Mais, direz-vous, nos sujets s'éghaussent aux récits, d'une nation voisine, devenue subitement

indépendante.

Est ce notre faute si le cri de la liberté les rend sourds aux ordres du despetisme? Faites-leur aimer l'esclavage, si vous pouvez; et laissez-

qu'on a regardés jusqu'à présent comme des automates enrégimentés. L'instruction sera notre médiatrice entre eux et nous; nous leur apprendrons à raisonner leur obéissance; nous leur apprendrons qu'ils ont aussi une ame et une patrie; qu'ils sont nés à la liberté comme nous; et que le pire de tous les métiers est celui d'un esclave qu'on occupe à river lui même ses fers.

Quant à leurs chefs, n'avons-nous pas en réserve, pour les Tarquin et les Porsenna, les poignards (1) de nos Scevole et de nos Brutus?

#### Du mariage de nos rois.

Quand on veut sérieusement empêcher un mal, le premier soin et de remédier à la cause. Vous ne pouvez nier que les malheurs, les guerres, la dévastation et l'oppression dont la France a été affligée pendant tant de siècles, ne soient le fruit des alliances des rois de France avec d'autres rois; c'est-à-dire, des pactes formés entre des despotes, dont les combinaisons tendoient à réunir leurs intérêts et leurs forces pour asservir leurs esclaves respectifs, et s'en mieux assurer l'obéissance, la substance et les dépouilles. Vous ne pouvez nier que les subversions de l'état les plus désastreuses, et qui nous ont coûté des fleuves de sang, n'aient été le résultat des mariages de nos princes, et l'œuvre des femmes étrangères.

Eléonore de Guyenne nous apporta la guerre longue et cruelle, qui a jeté peut être pour jamais

<sup>(1)</sup> Etoit ce à M. Desmoulins de calomnier nos syrannicides, en les assimilant aux assassins du Vieil de la Montagne, et à proposer sérieusement de recruter pour ce bataillon sacré dans les tripots et autres mauvais lieux? Comment des idées aussi basses, aussi turpides, ont-elles pu venir à la lecture d'une institution aussi sainte, aussi patriotique que celle des tyrannicides?

qui dédaigna les avances ridicules de cette vieille coquette. Privée de cet amant, qu'elle ruina, elle en paya bientôt de plus complaisans: D'accord avec le chancelier Duprat, son proxénète, elle déroba dans le trésor public l'argent nécessaire à ce commerce infâme, argent destiné à la guerre qu'elle occasionnoit. Quand ce vol fut découvert, elle le nia avec une effronterie, dont rien n'égale la scélératesse, si ce n'est celle qu'elle employa à rejeter ce vol sur le ministre des finances Semblançai qui lui avoit livré l'argent, et qu'elle fit pendre sans miséricorde pour mieux ensayelir les preuves de ses crimes.

CATHERINE DE MÉDICIS, vint bientôt après. Que dirons nous de cette reine, dont le nom seul réveille l'idée de la scélératesse et de l'hypocrisie les plus consommées. Nos familles ne sont pas encore remises des maux profonds et innombrables que cette italienne a attirés sur nous. Le règne de cette femme est l'image de l'enfer. Essayez d'imaginer un crime dont la théorie et la pratique ne fussent pas en usage dans la cour de Charles IX, de l'rançois II et de Henri III, vous ne

trouverez pas.

MARIE DE MÉDICIS, indigne épouse de Henri IV, avec moins do talens pour le mal, nous en fit peut-être plus, en prêtant les mains à l'assassinat de son magnanime époux. Aussi quelle fut la suite de ce complot des aristocrates? Des guerres civiles toujours sanglantes et toujours funestes à ce peuple français, qui paya toujours de son sang la corruption et l'orgueil des cours étrangères.

Ajoutons à cela que si nous sommes aujourd'hui menacés d'une guerre étrangère, nous la devrons aux deux puissances avec lesquelles nous sommes le plus étoitement alliés par des pactes de famille, par les mariages de nos princes. En dernier lieu encore, la Hollande n'a perdu sa liberté, que parce que le stathouder avoit épousés d'ame et d'action le roi des Français à la loi française, comment voulez-vous qu'une princesse étrangère, élevée dans des principes opposés, nourrie dans une habitude d'orgueil, et de domination absolument contraire à notre contitution, au lieu de porter notre roi à ses devoirs, n'em ploie pas au contraire tous ses moyens de séduction et de caractère, à le pervertir et à lui faire

transgress la loi?

A moins que vous ne vous figuriez que votre roi ne sera pas un homme, mais un arge, mais un prodige de raison, de fermeté, et en même temps un être impassible, sur qui l'influence d'une femme n'aura point de prise, vous ne pouvez, sans folie, sans extravagance, espérer que votre roi sera ferme et invulnérable sur le chemin de la constitution, tandis que jour et nuit son esprit, son ame, et ses sens seront obsédés et circonvenus par une femme aimable, ou adroite, ou méchante, ou même vertueuse, mais qui, dans tous les cas, sera toujours femme, toujours fille ou sœur d'un despote, toujours nourrie dans des principes diamétralement opposés aux loix sous lesquelles nous avons fait vœu de maintenir la patrie et le gouvernement au prix de tout notre sang.

Quelles raisons nous opposerez vous? Quelle force mettrez vous en jeu pour empêcher l'influence du lit royal placé sur une double constitution, dépositaire à la fois de la liberté et du despotisme? Sans cesse il vous faudra lutter, citoyens, contre les insinuations d'une Circé ou d'une Armide : et nous le répétons, la vertu même fût-elle placée, une fois entre mille, dans ce lit, sachez que la vertu des princes et des rois n'exclut point la haine pour la liberté du peuple; toujours il vous faudra veiller et combattre; toujours être attentifs et habiles à déjouer les projets, les demandes. et les prétentions de la cour qui vous aura envoyé cette épouse; et fissiez yous toutes ces choses avec (570)

notres, mais dont l'intérêt et celui des siens nous seront le garant de son attachement à la constitution: de cette belle union, naitront des princes, tout français, dont le sang purement national, sera tout amour pour nous, exempt de toute politique hétérogène, et libre de ces affections externes (1) qui n'ont jamais attiré sur nos foyers qu'esclavage, misère et malheur.

Violation de domicile; attentat à la liberté de la presse.

La source de tous les maux politiques qui affectent l'ordre de choses sous lequel nous vivons, est dans ce conflit funeste des idées anciennes et des idées nouvelles. Les agens de l'ancien régime infectent les municipalités et les corps administratifs. Eux seuls avoient l'expérience des affaires; ils se sont, couverts du masque du patriotisme, et le peuple, aisé à tromper par des grimaces, a mis en eux sa confiance.

Il n'est que trop vrai, citoyens! que vous n'avez fait que changer de maîtres. Les satellites de l'ancienne police vous poursuivent encore, des mouchards répandus dans l'intérieur de vos maisons, épient vos actions, et l'administration complaisante de l'hôtel de ville autorise en leur faveur les invasions militaires, les violations de domicile les plus scandaleuses.

M. Marat, dans un de ses numéros, avoit désigné comme mouchard de M. la Fayette, un

<sup>(1)</sup> Le ci-devant comte d'Artois, dans la candeur et l'innocence du jeune âge, et amoureux de mademoiselle de Condé,
ne vouloit pas d'une Savoy arde, et disoit fort raisonnablement: « A quoi bon aller chercher ailleurs ce qu'on a chez
» soi»? Certainement, si l'on eût écouté ce mot plein de
sens, nous aurions aujourd'hui moins d'ennemis, moins de
craintes; et lui plus de repos.

sieur Etienne, véhémentement soupçonné d'être le complice de l'assassinat et de l'arrestation du sieur Rotondo. Etienne, sur sa simple requête, sans assignation préalable, sans au une des formalités ordinaires de la procédure, obtint une ordonnance de l'administration de police, qui autorisoit le commissaire de la section de Henri IV à faire une descente militaire dans l'imprimerie de la demoiselle Colombe, place Dauphine.

L'objet de cette expédition, indiqué dans l'ordonnance, étoit de faire reconnoître ou méconnoître par l'imprimeur deux écrits, portant pour titre; l'un, l'Orateur du peuple; l'autre, l'Ami du peuple, d'en indiquer l'auteur; et dans le cas où l'édition desdits deux écrits s'y trouveroit, DE S'EN EMPAREN, et de la saire déposer au comité

de la section.

Les commissaires de la section se sont en effet transportés chez la demoiselle Colombe, accompagnés du sieur Etienne; là ils ont fait tirer une épreuve de l'Ami du peuple; ils s'en sont emparés, ainsi que des deux seuls exemplaires restans du

n°. 57 de l'Orateur.

Quand il seroit vrai que le sieur Etienné eût réellement à se plaindre de l'Orateur et de l'Ami du peuple, il no s'ensuivroit pas de la que la municipalité dût, pour l'intérêt d'un particulier, violer l'asile sacré il'un citoyen, et sacrifier ainsi à de vaines idées de convenance et d'ordre, la sureté individuelle qu'elle est chargée de maintenir. Dans les pays où la liberté de la presse est restreinte, ceux qui ont à se plaindre des délits qu'elle peut occasionner, doivent employer dans la poursuite de ces délits les formes de la procédure ordinaire. Il n'est jamais permis d'ordonner une exécution domiciliaire, sans plainte, sans information, sans décret de juge, et d'après une simple déclaration extrajudiciaire. C'est une prévarication odieuse de la part de l'administrateur de la police, et d'autant plus punissable, qu'il étoit d'ailleurs absolument incompétent pour connoître du démèlé entre M. Etienne et MM. Marat et Martel. Il s'agissoit d'une plainte en diffamation; et l'action pour calomnie est exclusivement de la compétence des tribunaux ordinaires. C'est au magistrat civil, que l'administrateur pervers ou imbécille qui a l'aché l'ordre illégal du 14 décembre, devoit renvoyer M. Etienne. Le pouvoir administratif ne s'étend pas jusqu'à régler les différens qui naissent entre domiciliés. Quant à l'enlévement des écrits trouvés chez la demoiselle Colombe, fûtil la suite d'une exécution soumise aux formes de la loi, c'est un attentat contre la liberté de la presse, contre laquelle tout écrivain patriote doit réclamer.

Il ne peut y avoir aucune loi raisonnable contre la liberté absolue de penser et d'écrire; aucun tribunal humain n'a le droit de punir les prétendus abus de cette liberté. Toute punition pour un délit de ce genre seroit nécessairement arbitraire; car quel signe la loi donneroit-elle pour reconnoître si un écrit est dangereux ou incendiaire? Ce ne pourroit être que l'opinion des juges, ou si l'on veut des jurés. Mais est-ce à l'opinion des hommes, nécessairement faillibles et passionnés qu'il faut laisser à décider du sort d'un accusé? Les gens les plus vertueux, les plus éclairés seroient sans cesse embarrassés; les méchans seuls ou les sots décideroient promptement; et de là quel déluge, quel abyme de maux et de vexations (1)!

Mais, dira-t-on, si la liberté de la presse, comme toutes les espèces de liberté, n'a pas ses bornes légales, vous exposez les bons à être victimes des calomnies des méchans. — Erreur, absurdité. Si vous êtes attaqué par la voie de la presse, elle vous offre la même, ressource pour vous défendre. Un écrivain vous calomnie-t-il? Opposez à ses dis-

<sup>(1)</sup> Lorsque l'assemblée nationale s'occupera de la presse, nous donnerous une dissertation pour prouver qu'elle doit être dégagée de toute espèce d'entraves.

.

.

tribes la réponse toujours efficace d'une vie pure et intacte. L'honnête homme rit des efforts ridicules des auteurs à gages, pour le noircir dans l'esprit de ses concitoyens; leurs traits impuissans viennent se briser contre une probité connue et éprouvée; l'écrivain seul est diffamé. Si au contraire vous le poursuivez, vous ne donnez que plus de consistance à son accusation; méprisez-la, elle

tombera d'elle-même. Spreta exolescunt.

En général tous les prétextes qu'on emploie contre la liberté absolue de la presse, sont pris dans le code des tyrans. Eux seuls ont intérêt que leur conduite ne soit point dévoilée, et que les peuples restent dans l'ignorance, afin de donner carrière à leurs principes arbitraires. Nous ne connoissons qu'un moyen de les dégoûter eux et leurs sbires, de la manie des exécutions illégales, c'est de permettre, par une loi expresse, à tout citoyen de brûler la cervelle, sans miséricorde à tout porteur d'ordres illégitimes, au moment où il les met à exécution. C'est un droit positif en Angleterre, où l'on peut sans crainte mettre à mort un huissier, porteur d'un warrant, sur la seule raison qu'il n'est pas rédigé dans les formes prescrites par la loi (1).

## Serment exigé des réfugiés.

La conspiration découverte à Lyon a enfin our vert les yeux à l'assemblée nationale sur les dangers qui nous environnent. Les malheureux événemens d'Aix et de Perpignan, prouvoient jusqu'à quel point les aristocrates savoient se concerter dans le midi de la France. Les avis reçus de Nice,

<sup>(1)</sup> Il n'y a pas long-temps qu'au tribunal du banc du roi, Kings-banck, il y a eu une affaire qui vient à l'appui de notre assertion: il se trouvoit une faute grammaticale dans le warrant, et l'accusé du meurtre de l'huissier a été renvoyé absous.

N°. 76.

de Turin, de Bruxelles, l'arrivée subite et secréte de M. Calonne auprès des princes réfugiés, les courses de M. d'Autichamp, aunoncoient une invasion prochaines; il étoit temps que l'on se mit en mesure de déjouer tous les complots des ennemis de la liberté (1).

Les aristocrates réfugiés seront obligés de se déclarer ouvertement pour ou contre la révolution. L'assemblée nationale vient de décréter, samedi 18 décembre, « que tous Français fonctionnaires publics, ou recevant des pensions ou traitemens quelconques, qui ne seront pas présens ou résidens dans le royaume, et qui n'auront pas prêté le serment civique dans le délai d'un mois après la publication du présent décret, sans être retenus en pays étranger par une mission du roi pour les affaires de l'état, seront, par le seul fait, déchus de leurs grades et emplois, et privés de leurs pensions, appointemens ou traitemens ».

Quelques honorables membres vouloient qu'on étendit la teneur de ce décret au traitement donné aux princes réfugiés, en remplacement de leur appanage. Cet article a été ajourné. N'est-il pas étonnant qu'on permette aux membres de la dynastie régnante, à ceux qui, à défaut de l'héritier pré-

<sup>(1)</sup> Voici ce qu'un patriote actuellement à Paris et nouvellement arrivé de Turin, nous écrit : « Turin est actuellement le foyer de tous les complots qui se trament contre la liberté française. Les mouchards de toutes les cours de l'Europe y sont rassemblés. Malheur à qui dit du bien de la révolution, il ne risque pas moins que d'être assassiné! Dans l'espace de cinq mois que j'ai passés dans cette ville, j'y ai compté vingt-sept assassinats commis sur des Français patriotes. L'or et l'argent arrive de France dans la plus grande abondance. Avertissez, je vous prie, nos frères des frontières d'être plus vigilans sur les voyageurs et sur les équipages; on passe au pont de Beauyoisin et ailleurs, avec la même facilité qu'au milieu de la rue Saint-Honoré; il en est de même des autres passages ». Signé, R,....

Noilà bien la preuve; c'est dans cette assemblée que ces quatre messieurs ont complotté d'assas-

siner le général, en voilà bien la preuve.

M. Dubois. Mes amis, comment se peut-il que vous vous laissiez abuser de la sorte, et qu'on ait la scélératesse de vous insinuer de telles impostures: on vous trompe.

GARDE. Il n'y a pas d'imposture à ca. M. \*\*\* (1), aide-major de la garde nationale, est témoin de la

conspiration.....

AUTRE GARDE. Il l'a vue.

GARDE. Oui, je crois qu'il l'a vue; il y étoit. Et l'autre jour, en pleine assemblée, il nous dit et nous attesta la vérité du tout, telle que nous vous la disons.

M. Dubois. Au nom de la vérité, au nom de la paix! mes braves camarades, gardez-vous d'ajouter foi à ces atrocités; je vous le répète, on vous trompe; croyez que l'on vous trompe.

GARDE. Mais, Monsieur, écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve, et nous voyons clair. Nous savons que M. de LAMETH veut avoir la place du général (2), ainsi il est bien sûr qu'il veut le faire

<sup>(1)</sup> Le nom de cet officier ne nous est pas connu; mais il a été prononcé, et nous le saurons.

<sup>(2)</sup> Toute la France connoît la parole d'honneur authentique donnée par M. de Lameth dans les papiers publics, de ne jamais accepter la place de commandant général de la garde nationale parisienne, en supposant toutefois que l'on daignât penser à lui pour l'y élever; il est vrai qu'en ce temps on ne menaçoit pas les candidats de la mort. On n'auroit pas encore imaginé cet épouventail. Nous ne comprenons pas d'après qu'elle conscience cette tournure est inventée; mais pour pen qu'on la conjecture et qu'on en scrute les possibilirés, il est certain que si nous avons un nouveau commandant général, il sera intrépide.

esant imaginer et attester de prétendus complets.

dignes des furies.

Une circonstance toutefois nous frappe en ceci: il est impossible, oui, impossible, que M. de LA FAYETTE lût instruit du poison versé dans le cœur de ces gardes nationales; il est impossible qu'au premier mot qu'on eût osé lui en dire, il n'eût de son premier regard, pétrifié et anéanti le téméraire crédule ou scélérat qui eut osé l'en entretenir. Pourquoi donc ce jour-là la garde nationale avoit-elle extraordinairement pris les armes? Pourquoi le motif de cet armement étoit-il pour les soldats, tel que nous l'avons rapporté? Il étoit donc commun à tous et sans équivoque, puisque ces soldats en faisoient si peu de mystère.....? La garde nationale prend-elle les armes à l'insu du général? Alors quels sont les traftres et les imposteurs qui peuvent pousser la séduction à cet excés? O GÉNÉRAL! que vous êtes à plaindre, d'avoir des courtisans qui vous captivent des cœurs par des procédés si étranges! O général! découvrez-les, chassez-les, et soyez à la bonne cause sans alentours, et tout vous-même.

## Vainqueurs de la Bastille.

L'Ami du peuple avoit accusé plusieurs vainqueurs de la bastille de s'être faits mouchards de M. la Fayette; la compagnie entière de ces braves gens s'est assemblée pour vérifier les accusations et faire comparoître les accusés. On les a entendus, on les a confrontés avec les témoins, et on a chassé les coupables convaineus. Un seul a reçu sa grace, comme le prix de l'aveu sincère qu'il a fait de sa faute, et du récit détaillé des circonstances dans lesquelles il a eu la foiblesse de se laisser entraîner. Cette conduite exemplaire n's pas besoin d'éloges.

Embléme

La nation existe par elle-même; le Roi n'existe que par la nation. La nation est un corps indépendant qui sort du sein de la nature; le Roi est une convenance de la loi faite par la nation.

Les monarchistes n'entendent donc rien aux emblémes. Leur ba'ance n'a point de justesse, et s'ils veulent continuer à tenir en équipolence la matrion et le Roi, ils sont ou des ignorans ou de mauvais citoyens.

Citovens, qui conservez encore quelque étincelle de religion, gardez-vous d'assister aux offices de l'église dans la chapelle de son fils " né au palais des Tui eries; vous ne seriez pas édifiés : du moins, on ne l'a guère été l'un des jours de cette semaine, lors du service pour le repos de l'ame d'un Bourbon, Louis XV ou Louis dauphin. Figurez-vous d'abord une demi-douzaine de moines blancs qui, semblables à des revenans, psalmodioient d'une voix fausse et d'un ton sépulcral; figurez-vous à l'autel un prêtre qui, partageant inégalement ses salutations entre son Dieu et son roi, n'accordoit au premier que de légers coups de tête, et réservoit au second ses révérences les plus profondes. Figurez-vous les augustes enfans de l'illustre défunt baillant jusqu'aux oreilles depuis le commencement de la cérémonie jusqu'à la fin, impatiemment attendue, s'en aller précip tamment après avoir donné un salut protecteur a celui qui zient dans sa main les peuples et les rois.

Citoyens! ce n'est pas ainsi que les empereurs de la Chine s'acquittent des devoirs funèbres envers leurs parens décédés. Il est vrai que des ancêtres tels que Louis XV, n'inspirent pas une piété

filiale bien vive.

Dans la chapelle du roi, on n'a pas encore jugé à propos de faire précéder le Domine salvum fac regem d'une prière pour la nation. Cependant un peuple assez généreux pour accorder un salaire de

50 millions à son délégué, méritéroit peut-être de sa part un peu plus de reconnoissance. La prospérité de la nation importe encore plus à son chef, que la santé du chef n'importe à la nation. Il est plus facile de réparer la perte d'un individu, qu'il n'est facile de rétablir la félicité publique de 25 millions d'individus.

## Affaire d'Aix.

Le sang vient de couler dans cette ville. Le peuple, poussé à bout par les aristocrates, s'est porté aux dernières violences. Il a renouvelé les scènes affreuses du 14 juillet et du 6 octobre.

Aix, comme toutes les villes robinocrates, étoit pleine de gens attachés aux anciens abus, et regrettant le bon vieux temps. Une noblesse nombreuse, et d'autant plus jalouse de ses ci-devant priviléges, que ses parchemins étoient plus frais; uue tourbe d'avocats, de procureurs, engraissés de la substance des plaideurs, quelques officiers des régimens en garnison dans la ville, formoient une coalition d'autant plus dangereuse, qu'ils étoient entretenus dans le fol espoir d'une contre-révolution par les réfugiés avec lesquels ils étoient en correspondance. Enhardis par les mouvemens de Nice, de Turin, trompés par les promesses des conspirateurs de Lyon, ils se crurent à la veille de pouvoir lever hautement le masque avec quelque succès.

Ils se rassemblèrent en club, sous le titre d'Amis du roi et du clergé. Cette dénomination, nouvelle sans doute dans un pays où tout le monde aime son roi, et où, grace à la révolution, le clergé n'existe plus, n'indiquoit que trop les projets sinistres des ennemis de la liberté.

L'administration éprouvoit les plus vives alarmes sur cette nouvelle association; mais comment l'empêcher? Le droit de s'assembler est un droit commun à tous, même aux aristocrates. Pour contres. balancer cette secte hérésiarque, il s'étoit établi deux autres sociétés, celle des amis de la constitution, et l'autre connue sous le nom de Club anti - politique, dont les principes patriotiques sont entièrement opposés à ceux des amis du

çlergé.

Ceux-ci se donnoient des mouvemens inimaginables pour augmenter le nombre de leurs souscripteurs; ils n'oublicient rien pour y parvenir; leur délire étoit au comble, et ils annonçoient partout qu'ils alloient prendre la cocarde blanche. Aussi-tôt les clubs des amis de la constitution et des anti-politiques se réunissent, et jurent de nouveau de maintenir la foi due à leur serment civigue. Après cette touchante cérémonie, des députations des deux clubs passant devant un café où se trouvoient beaucoup d'officiers du régiment de Lyonnais réunis avec quelques recruteurs des amis du clergé, les membres de ces députations sont insultés, menacés, puis attaqués de guet àpens; les aristocrates fondent sur eux l'épée à la main, ils tirent quelques coups de pistolet, et plusieurs patriotes sont blessés.

Alors les trois administrations du département, du district et de la municipalité, s'assemblent à l'hôtel dé ville pour aviser aux moyens de prévepir de plus grands troubles. Des députés de ces différens corps parcourent la ville; ils font arrêter quatre officiers du régiment de Lyonnais, qui sont

conduits à l'hôtel de ville.

De jeunes étourdis, leurs camarades, courent aux casernes, crient aux soldats de prendre les armes, et de marcher contre la municipalité pour la forcer à rendre leurs officiers. Les citoyens, de leur côté, courent à la maison commune demander justice contre leurs agresseurs. On leur présente les officiers arrêtés, un seul est inculpé.

Cependant le major et le quartier-maître du régiment, connus tous deux par leur conduite et leurs sentimens patriotiques, se rendent auprès de la liberté par principes, il se déclara contre la révolution. Trop sincère pour déguiser sa haine pour la bonne cause, il se livra aux déclamations les plus fanatiques contre le nouvel ordre de choses. Il étoit regardé à Aix comme l'auteur de la machination du club des amis du roi et du clergé.

Les ennemis du peuple ont été ses agresseurs; cette circonstance le rend excusable, mais il n'est pas moins criminel; encore s'il n'avoit puni que ceux qu'il avoit pris les armes à la main, le droit terrible du combat diminueroit sa faute : mais arracher des prisons des hommes saus défense, les ravir à la sauve garde de la loi, pour s'ériger en exécuteur de la justice, c'est une barbario qui soulève d'indignation tous les véritables amis de la liberté! Au 14 juillet, les loix étoient muettes, les complices des tyrans immolés à la vengeance populaire, remplissoient les tribunaux, cauroit été une felie de compter sur leur intégrité; et l'absolution des Bezenval, des Barentin, etc. n'a que trop prouvé que le peuple, en se chargeant lui-même de faire justice, a fait un acte de prudence. Aujourd'hui les circonstances ne sont plus les mêmes; nous avons une constitution, nous avons des loix et des ministres populaires, laissons donc un libre cours à ces loix, et n'empiétons pas sur les fonctions des magistrats. Citoyens!si yous youlez vivre sous upe constitution libre, penétrez vous bien de cette vérité, c'est que la violation du caractère auguste dont vos magistrats sont revêtus, est une injure faite à la nation; et quelle violation plus criminelle que celle de massacrer des hommes placés sous la main de la loi, en présence de ceux qui en sont les ministres, en présence de vos tribuns, décorés du signe de la puissance que vous leur avez confiée. Voyez combien vous vous avilissez, lorsque, égarés par quelques furieux, vous oubliez la sainteté de vos loix pour devenir des bourreaux! Vos ennemis trionphent aujourd'hui des excès auxquels vous vous étes livrés, auxquels peut-être ils ont ou la soci

lératesse de vous exciter. Ecoutez les calomnier à leur aise l'espèce humaine, saire répéter à tous leur's folliculaires stipendiés, que le peuple est indigne de la liberté, que c'est une bête féroce qu'il faut museler, si on ne veut pas 're déchiré par elle; et cependant les misérables ! s'ils étoient les maftres, que de victimes n'immoleroient-ils pas aux manes de ces cinq à six leurs complices, dont vous avez fait si illegalement justice. Les tribunaux vont être organisés, ils seront remplis par dés fuges choisis par yous; ils yous vengeront. Jusqu'à présent vos sanglantes exécutions ne sont tombées que sur des coupables; mais qui peut vous répondre que vous ne frapperez pas un innocent? Le boulanger que le peuple de Paris a fait périr, étoitil convaincu? Peuple français, si notre courage à soutenir vos droits, si notre dévoûment sans réserve à vos intérêts, nous ont mérité votre confiance, nous vous en conjurons, au nom de la liberté, oubliez, renoncez pour jamais à ces boucheries d'hommes, à ces excès déshonorans pour la cause que vous défendez? Laissez agir les juges que vous avez chargés de l'exécution de vos loix, et réservez toute votre énergie pour les combats que vous serez peut-être bientôt obligés de livrer contre les tyrans.

Le département des subsistances vient d'enjoindre aux commis mesureurs des grains d'empêcher toutes personnes d'acheter des bleds, seigles et orges avant l'ouverture des marchés, qui doivent se tenir à midi, aux termes du réglement de la halle; leur enjoint aussi de veiller à ce que les habitans des campagnes qui achètent en détail, soient servis de préférence aux acheteurs en gros.

Les quarante-huit juges de paix de la ville de Paris et leurs prudhommes ont prêté serment dimanche 26, en présence de la municipalité, sur la pace d'armes de l'hôtel de ville.

La reine a fait don à la société maternelle d'une somme de soixant d'mille livres, payable à des termes très-rapprochés.

Des lettres de Montpellier annoncent qu'il y a eu quelques mouvemens dans le peuple pour empêcher la vente des biens nationaux, et même pour opérer en cette ville la contre-révolution. On doit des éloges aux officiers de la garde nationale, qui, par le zèle qu'ils ont apporté à détromper le peuple de la fausse idée qu'on vouloit renverser la religion, sont parvenus à ramener l'ordre et la tranquillité.

Divers départemens nous avertissent qu'il passe journellement des courriers soi disant du cabinet, qui répandent sur leur route des faux, bruits de contre-révolution, afin de jeter la terreur parmi les patriotes. Il n'est qu'un moyen, c'est d'arrêter ses émissaires imposteurs, et de ne leur donner que l'alternative de la mort ou de la vérité.

On s'étoit plu à répandre qu'à la Martinique les noirs révoltés avoient égorgé tous les blancs; cette alarmante nouvelle est heureusement fausse; une lettre de Bordeaux nous apprend que tout est tranquille dans cette île, que les armes ont été posées de part et d'autre, et qu'on doit aux médiations de la Guadeloupe ce retour au bon ordre.

# ERRATA DU N. 72.

Page 364, ligne 21; au lieu de roi des hérauts d'armes, lisez roi d'armes.

VARIÉTÉS.

## VARIÉTÉS.

Le nouveau garde des sceaux, de concert avec les membres du comité de mendicité, s'occupe de soulager les malheureux enfermés à Bicêtre et à l'hôpital de la Salpétrière. Il vient de choisir parmi les jurisconsultes de la capitale des commissaires chargés d'examiner les causes de leur détention, et de lui en rendre compte. Il est bien temps que ces victimes, entassées dans ces lieux de misère et d'horreur, respirent un peu de la longue et cruelle oppression des économes et de leurs valets.

Les cochers des anciennes voltures de la cour sont sur le point de porter dans les tribunaux de justes réclamations, contre les insâmes escroqueries des entrepreneurs.

Dans les premiers jours du ministère de M. Turgot, ceux-ci proposèrent aux cochers de faire une masse de leurs gages, afin de s'en faire une ressource dans leur vieillesse. La proposition fut acceptée, et la soumission des cochers consignée dans les registres des fermiers, qui s'engagèrent à leur créer avec les capitaux formés des retenues dont il s'agit, des pensions proportionnées à leur service. La révolution ayant diminué considérablement les bénéfices énormes des entrepreneurs; ils so sont crus déliés de leurs engagemens envers les malheureux qui avoient passé leur vie à les servir, qui avoient supporté le poids du jour pour les enrichir: ils ont renvoyé tous les anciens cochers en gardant le fruit de leurs épargnes, et n'ont retenu que les nouveaux qui n'avoient aucun droit à la pension.

On fait circuler dans plusieurs journaux la proclamation que M. de Damas, gouverneur de la Martinique, a fait publier dans la colonie le lendemain du jour affreux où son imprudence et son incivisme ont fait couler le sang français. Nous en recevons aussi un exemplaire avec recommandation d'en dire du bien. Comme nous n'avons jamais été vendus à aucun parti, et que nous

Nº. 76.

ignorons l'art de nous rétracter sans motifs, nous persistons dans notre premier jugement inséré dans le n°. 73: jusqu'à ce que nous ayions des preuves certaines que nous nous sommes trompés sur le compte d'un agent du pouvoir exécutif, nous dirons toujours que le foible et cruel Damas n'est pas innocent des troubles de la Martinique.

Nos frères les habitans des campagnes sont encore bien éloignés des principes de liberté et d'égalité enfantés par la révolution. A peine se sont-ils vus dégagés de la servitude féodale, qu'is se sont donné de nouvelles chaînes, en confiant à leurs ci-devant seigneurs le commandement des gardes nationales, les municipalités, etc. Dans quelques-unes des ci-devant terres, où ces messieurs ne résident pas, on a donné les places à leurs fermiers,

à leurs baillis, er jusqu'à leurs concierges.

Le sieur Pelletier, ancien prévôt des marchands, a vendu sa terre de Morfontaine au sieur Durncy, receveur général des finances. L'acquéreur est venu le 4 décembre prendre possession du château; le concierge, qui commande la garde nationale, s'est hâté de la conduire au-devant de son maître. Le ci-devant a reçu le compliment comme une dette, et pour récompenserses concitoyens, il leur a permis d'aller boire et manger dans les cabarets du village. Les environs qui forment une dépendance de la seigneurie, alléchés par la générosité de M. Durucy, ont eu la foiblesse de faire la même démarche, et ils ont reçu le même salaire. Officiers, soldats, municipaux, tous se sont enivrés aux dépens du nouveau propriétaire du château de Morfontaine. Cisoyens! vous ne serez jamais dignes de la liberté, si vous ne vous sentez pas assez d'élévation dans le caractère pour ne pas prostituer de laches flatteries à des gens qui n'ont d'autre avantange sur vous que des richesses souvent mal acquises, et qui ne demandent pas mieux que de vous avilir par d'indignes largesses.

On nous écrit de Blois, que l'inondation de la Loire a été l'occasion d'un trait de bravoure et d'héroïsme, dont un ecclésiastique a donné l'exemple. Plusieurs personnes étoient sur le point de se voir entraînées par la

violence des eaux. Elles poussoient des cris affreux, et nul n'osoit aller les secourir. Le brave homme dont nous regrettons bien sincèrement de ne pas savoit le none, se jette seul dans un batelet, puis adressant la parole à des moriniers que le danger avoit glaces d'effroi. mes enfans, leur dit-il, vous ne risquerez pas plus que moi, allons secourir nos frères; quatre hommes partent et s'élancent avec lui, et ils ont en le bonheur de sauver quinze personnes cantonnées sur un monticule, où elles manquoient de pain depuis plusieurs jours. Notre correspondant ajoute que, ce qui relève léclat de l'action de ce vertueux ecclesiastique, c'est qu'il est excellent patriore; il est détesté et honni de tous ses confrères, bien plus occupés à troubler la France qu'à la sauver. On parie du heros Désilles et de sa bravoure; dans un moment d'enthousiasme, il s'est exposé au danger, et il n'a sauvé personne. Le vertueux ecclésiastique qui a arraché à la mort quinze de ses concitoyens, a bravé de sang-froid la fureur des flots, et il garde modestement l'incognito, et les bouches de la renominée qui semblent prostituées encore aux préjugés de l'aristocratie, se taisent, quand elles devroient célébrer à l'envi cet -acte immortel!

Tandis que le haut et moyen clergé cherche à attiser le feu de la guerre civile dans le royaume, et à précipirer sur la France tous les fléaux qui en sont la suite, quelques curés vertueux, et un seul évêque vraiment digre de ce nom (1), donnent à leurs confrères l'exemple de la soumission aux décrets de l'assemblée nationale. Le curé de Saint-Pierre de Caën vient de publier sa réponse à ses confrères, sur la question de savoir si les ecclésiastiques peuvent en sureté de conscience prêter le serment exigé par le décret du 27 novembre dernier.

Oui, nous le pouvons, dit-il, parce que la religion ne nous le défend pas; nous le devons, parce qu'elle nous le commande. Le hon curé de Saint-Pierre prouve admirablement, et par le raisonnement et par le texte de l'évangile, que les ecclésiastiques doivent se soumettre. Les bornes de cette seuille ne nous permettent pas de faire l'analyse de sa réponse.

<sup>(1)</sup> L'évêque de Viviers.

Le sieur Blouin, directeur des postes à Trégnier, avoit été privé de sa place injustement, sur une dénonciation du contrôleur des postes, son supérieur. Le sieur Blouin s'est pleinement justifié, et il vient d'être réintégré dans ses sonctions sur la demande expresse des administrateurs du département des côtes du nord.

M. Parent, curé près Melun, nous écrit pour savoir à combien se monte la contribution patriotique du

roi des Français.

Nous n'en savons pas plus que ce bon curé près Melun, attendu que le roi n'a pas encore jugé à propos de faire sa déclaration. M. de Provence, son frère, a fair une: soumission de 500,000 livres. Le roi attendoit-il qu'on le taxat d'office? Ce seroit d'assez mauvais exemple; et le chef d'une nation n'en doit donner que de bons; il faudra bien pourtant en venir là, si Louis XVI gardoit plus long-temps le silence : peut-être seroit-ce le cas de revenir sur le décret qui lui alloue un salaire de 25 millions, sans compter les chateaux, et lui donner pour amendement cette clause: la contribution patriotique du roi sera, tous les ans, du tiers au moins de sa liste civile. Très-certainement, le roi consentira volontiers à ce sacrifice envers une nation dont il s'est dit si souvent le père : il seroit par trop étrange de voir le premier citoyen actif de l'empire refuser, sa cote-part aux charges publiques; il fau convenir pourtant que Louis XVI ne devroit pas se le faire dire.

On nous mande que depuis environ trois mois le régiment de Chasseurs du Haynault, ci-devant connu sous la dénomination de dragons de Ségur, en détachement, tant à Melun, Nemours, Fontainebleau, qu'à Montereau-Faut-Yonne; est arrivé dans ces différentes villes avec la cocarde nationale: mais depuis le commencement de novembre dernier ces détachemens ont quitté cette cocarde, et ont arboré seulement un plumet noir, d'après, disent-ils, les ordres qu'ils ont reçue de M. Ségur, leur colonel.

(593)

On sent aisément qu'une telle couleur qui, dès le commencement de la révolution, a excité tant de fermentation dans les esprits, doit inquiéter les citoyens de ces villes, et plus particulièrement encore ceux de Montereau-Faut-Yonne, qui ne sont pas assez en force pour résister à une attaque.

## Niort, le 11 décembre 1790.

Lettre de la société des amis de la constitution de Niort aux rédacteurs des Révolutions de Paris.

## Messieurs,

La société des amis de la constisution de Niort vous

prie d'insérer ce qui suit dans votre journal.

Quelques-uns de nos malheureux concitoyens chargés de 15 à 20 sous d'imposition de plus qu'ils ne doivent payer, n'osent pas réclamer contre cette surtaxe. Pour obtenir, îls sont forcés de donner 30 sous au procureur qui leur dresse une requête. Ainsi les moyens qu'ils emploient pour alléger leur fardeau tournent contre euxmêmes, et ne font que l'appesantir davantage.

Notre société, sans cesse occupée de tout ce qui tend au soulagement de la portion indigente de ses trères, vient de former, dans son sein, un comité chargé de rédiger et présenter, aux frais de la société, les requêtes de ses infortunés, et de faire, auprès des corps administratifs, toutes les démarches convenables, après néanmoins s'être assuré de la justice des réclamations.

La société a arrêté, en outre, que cette délibération seroit imprimée, affichée, et qu'elle seroit envoyée à tous les curés du district de Niort, avec prière de la lire au prône de leur messe.

Nous sommes avec la plus cordiale fraternité, messieurs, les membres du comité de correspondance,

L. AVERTI, président; PERVINQUIERE.

Note des rédacteurs. Voilà bien la véritable manière de faire aimer la constitution aux habitans des campagnes: c'est en allégeant pour eux le fardeau de l'impôt, qu'on parviendra à les arracher aux insinuations perfides des aristocrates. Il est à désirer que toutes les sociétés patriotiques de France imitent le bel exemple de celle de Nort.

#### Lettre écrite de l'Isle Saint-Domingue aux rédacteurs des Révolutions de Paris.

#### Messieurs,

Je vous prie de rendre publiques les questions suivantes:

Le roi peut-il déléguer les prérogatives royales, et les fonctions qui y sont attachées, au point qu'il puisse être dit d'un individu de la nation dont il est le chet: que cet individu est le représentant du roi.

Solution.

C'est dans le peuple que réside toute souveraineté; le roi est compris sous cette dénomination de peuple, c'est-à-dire, tous les individus d'une nation, dont le roi, chef de cette nation, fait essentiellement partie.

C'est donc de la volonté générale du souverain que doit provenir la loi, qui ne doit être que la volonté générale du peuple, fixée et déterminée par la majorité

bsolue des volontés particulières réunies.

Le roi peut donc voter pour la loi, parce qu'il doit y être soumis; d'abord par rapport à ses propriétés, en second lieu dans ses relations avec les divers individus qui forment la nation, c'est-à-dîre, que le roi peut être appelé à déposer de vérité dans toutes ces causes pour

servir de lumière à justice.

Le roi vote pour la loi, par le moyen de la sanction qu'on lui attribue, et qu'il est obligé de donner, même quand la loi proposée ne seroit pas conforme à sa volonté, après avoir suspendu pour un temps l'effet de la loi, si après ce temps expiré la nation persiste dans cette même volonté; et cela, parce qu'il suit évidemment du principe que la loi doit être le résultat de la volonté générale; qu'une volonté particulière ne doit pas y apporter d'obstacle; et que la nation votant pour elle même, peut moins s'aveugler sur les intérêts, que le roi son chef, quelque digne qu'il soit de l'être.

Mais le roi, chef de la nation, est à l'abri des atteintes de la loi, sa personne par une heureuse fiction politique est supposée exempte de passions et de crimes; elle est

inviolable et sacrée.

Elle doit l'être, parce que le roi devant être le chef

M. de Rochambeau, général de l'armée du Nord, est parti le 18 de mois pour ce département, où il est attendu, comme devant maintenir la tranquillité publique, qui pourroit être troublée par la quantité d'émigrans Brabançons qui se trouvent en ce moment sur ces frontières; son adjudant général est M. Collot: l'un et l'autre méritent la co-fiance des Français par leur attachement a constitution.

Les papiers publics répandent que dimanche 19, la reine a trouvé sous son couvert un billet où étoient écrits ces mots: Au premier coup de canon que votre fière fera tirer contre les patriotes français, votre tête lui sera envoyét.

On annonce que l'émission des petits assignats se fera dans quelques jours; il y en a pour douze millions à la signature : cette nouveile ne peut qu'être très-agréable aux commerçans, sur-tout à la fin de l'année, époque à laquelle se fait nombre de petits payemens, que l'émission de cette espèce d'assignats facilitera beaucoup.

Des couriers ont été expédiés, avec ordre de faire arrêter diverses personnes à qui des passe ports avoient été expédiés un peu à la légère. On en a arrêté deux, MM. Mintier et d'Auteuil, attachés au prince de Condé. Une berline renfermant quelques-uns de ces poursuivis, passoit à Dijon le 18 pour se rendre en Suisse. Deux aides-de-camp de M. la Fayette étoient à sa suite, et si leur course n'eût pas été retardée par le maître de poste de cette ville, ils eussent atteint les fuyards: ila été obligé de se cacher pour se soustraire à la vengeance du peuple, qui l'accuse hautement de trahison.

Le tribunal d'appel établi à Paris par la loi du 5 novembre 1790, par appel de sentence rendue au châtelet, vient de condamner à la roue le nommé Pierre Riquier Gavois, atteint et convaincu d'avoir commis un assanat le 18 novembre dernier.

ASSEMBLEE

VI. « Quand il s'agira de projets qui intéresseront les fortifications et la défense des ports de commerce, de constructions dans les ports, de travaux de route ou de navigation où le marine militaire est recue, ou sur les frontières, les projets seront discutés et examinés dans une assemblée mixte, composée de commissaires de l'assemblée des ponts et chaussées, et de commissaires du corps du génie.

« Le résultat de cet examen sera porté aux comités militaire et des ponts et chaussées de l'assemblée nationale réunis; et il sera statué ce qu'il appartiendra sur les rapports de ces deux comités par le corps légis-

latif.

VII. « Chacun des huit inspecteurs-généraux sera attaché à un certain nombre de départemens; ils seront tenus de les visiter tous les ans, d'inspecter les travaux qui s'y font, de soumettre le résultat de leur examen aux directoires de département, et d'en rendre un compte général à l'assemblée des ponts et chaussées.

VIII. « Les appointemens du directeur-général seront

de 12,000 livres.

IX. « Les frais de bureau et appointemens des em-

ployes, de 25,000 livres.

X. Les appointemens de chacun dos inspecteurs généraux, de 8,000 livres.

XI. « Il sera alloué, chaque année, la somme de 46,000 liv. pour les frais de voyage du directeur-général et des inspecteurs-généraux.

. XII. « Le premier ingénieur sera pris parmi les ins-

pecteurs-généraux, et nommé par le foi.

XIII. « Les inspecteurs-généraux seront pris parmi les ingénieurs en chef du département, et nommés au scruin par le premier ingénieur et les inspecteurs généraux.

#### TITRE

ART. I. « Les fonctions ci-devant commises aux sousingénieurs dont la dénomination est supprimée, seront désormais exercés sous le titre d'ingénieurs; il y en aura un au moins sous les ordres de chaque département qui sera tenu de le payer; il y en aura plus si le département le demande et veut en faire les frais.

· II. « Les fonctions ci devant commises aux ingénieurs en chef, seront à la suite exercées sous ce titre ou sous admis à exercer les fonctions d'avoués près des nouveaux tribunaux.

IV. « Aucun avoué ne pourra en même temps exercer ses fonctions auprès de plusieurs tribunaux, à moins qu'ils ne soient établis dans la même ville, et il sera tenu de résider dans la ville on sera le tribunal ».

Cet article ou ce qui concerne la concurrence des avoués dans les tribunaux de la même ville étoit un de

ceux que M. Guillaume avoit proposés la veille.

V. « Les huissiers-priseurs de Paris, et les huissiers de la prévôté subsisterent provisoirement jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; néanmoins lesdits huissiers ne pourront exercer leurs fonctions que dans l'étendue du département, tous droits de suite demeurant des à présent supprimés.

VI. « Pourront les huissiers qui seront attachés aux tribunaux de district établis dans la ville de Paris, exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du département de

Paris.

VII. « Tous les officiers ministériels sont autorisés à poursuivre leurs recouvremens en quelques lieux que les parties soient demiciliées, pardevant le tribunal de district dans le ressort duquel étoit établi le chef-lieu de l'ancien tribunal où ces officiers ministériels excrçoient leurs fonctions »

Séance du soir. M. Mirabeau a fait lecture d'une lettre du département des Bouches du Rhône, qui rend compte des troubles de la ville d'Aix, et qui annonce que les sieurs Pascalis, la Roquette et Guiraman, regardés comme les principaux chefs du complot formé contre les patriotes, ont été pendus par le peuple. L'assemblée a autorisé les députés de la ci-devant Provence, a s'assembler pour présenter un projet de décret qui puisse offrit des secours provisoires, en attendant le rapport du comité des recherches.

M. Voydel a fait ensuite, au nom du comité des recherches, le rapport de la conspiration de Lyon: il résulte de ce rapport que le but des conspirateurs, au nombre desqueis étoient les sieurs Guillin, d'Escars et Terrasse, étoit de persuader au peuple que le rappel des princes étoit le seul moyen de ramener l'abondance dans la ville de Lyon, que le peuple devoit présenter à la municipalité une pétition à ce sujet, et en cas de resus,

dans les maîtrises et grueries royales, dans les ci-devant justices seigneuriales, sont tenus, sous les peines portées par les ordonnances, de faire, dans la forme qu'elles prescrivent, des rapports aux procès-verbaux de tous les délits et contraventions commis dans leur arrondissement respectif; les procès-verbaux seront rédigés en double minute, et seront affirmés dans le délai de 24 heures, soit devant le plus prochain juge de paix, ou l'un de ses prudhommes assesseurs, et dans le cas où ils ne seroient point encore en fonctions, devant le maire et autres officiers de la municipalité la plus voisine du dieu du délit, soit devant un des juges du tribunal du district, dans le ressort duquel le délit aura été commis.

II. « L'une des minutes des procès verbaux ainsi affirmés, sera déposée, dans la huitaine de leur date, au greffe du tribunal du district, dans le ressort duquelle délit aura été commis; l'autre minute, sur laquelle il sera fait mention de l'affirmation, sera envoyée dans le même délai, par les gardes, au procureur du roi de la maîtrise, gruerie, ou ci-devant jurisdiction des salines

du ressort.

III. « Si dans quelque communauté il a été négligé de proposer des gardes en nombre suffisant pour la conservation des bois communaux, conformément à ce qui est prescrit par l'article 14 du titre 25 de l'ordonnance de 1669, le directoire du district enjoindra à la municipalité de convoquer, dans la huitaine, le conseil général de la commune, pour faire choix desdits gardes; et faute par elle de satisfaire dans la huitaine à cette injonction, il sera procédé par le directoire de district, à la nomination desdits gardes; pourront, les gardes ainsi nommés, faire, après leur réception, des rapports et procès-verbaux de tous les délits commis dans les bois du territoire pour lequel ils auront été institués.

IV. « Les gardes nommés depuis que les tribunaux de district sont en activité, préteront serment devant eux, et y seront reçus sans frais; les actes de leur nomination et réception seront en outre enregistrés sans trais, au greffe de la maîtrise, gruerie royale, ou cidevant jurisdiction des salines du ressort.

V. « L'action en réparation de délits ci-dévant commis dans les hois et forêts, sera formée incessamment, si fait

jurisdictions des salines, auquel il doit être procédé incessamment, en exécution du décret du 12 octobre dernier, sera fait par deux commissaires nommes, l'un par le tribunal de district, l'autre par la maîtrise, gruerie royale ou ci-devant jurisdiction des salines. Ceux desdits papiers et minutes qui concernent l'exercice de la jurisdiction, seront remis au commissaire du tribunal de district, lequel en donnéra la décharge au bas de l'un des deux états qui en auront été dressés, et cet état ainsi déchargé, resteta déposé au greffe de la maîtrise, gruerie royale ou jurisdiction des salines, ainsi que les papiers qui sont relatifs à l'administration. Il en sera de même provisoirement des papiers concernant la jurisdiction qui se trouvera être commune à plusieurs distriets, et sur le dépôt définitif desquels l'assemblée nationale se ros serve de statuer en même temps que sur celui des papiers d'administration ».

D'après le rapport du comité des pensions, l'asserablée à accordé 200 livres de pension aux citoyens blessés au siège de la Bastille, 150 livres aux veuves de ceux qui y ont été tués, et 100 livres à leurs enfans audessous de 20 ans, jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet àge et à l'époque de leur mariage ou leur majorité, une

somme de 1000 livres en don.

Suite des décrets sur l'enregistrement des actes.

#### TROISIEME SECTION.

## Actes sujets au droit de quinze sous par cent livres.

« r°. Les contrats, transactions, sentences arbitrales, promesses de payer, constitutions de rentes perpétuelles et viagères, arrêtés de comptes et autres actes qui contendront obligation de sommes déterminées sans libéralité, et sans que l'obligation soit le prix de la transmission d'aucuns objets mobiliers ou immobiliers.

« 2°. Les baux à ferme ou à loyer d'une seule année,

à raison de ce qui en forme le prix.

« 3°. Les donations mutuelles et conventions réciproques de libéralité d'objets mobiliers déterminés, à l'exception de celles entre maris et femmes, en raison de toutes

- « 5°. Les engagemens et contrats pignoratifs stipulés jusqu'à douze années inclusivement, en proportion du montant des créances.
- « 6°. Les contrats et jugemens portant délaissement, déguerpissement, renvoi et rentrée en possession de biens immobiliers, fante de payement de la rentrée ou d'exécution de clauses du premier contrat; et dans le cas où le contrat antérieur auroit été jugé radicalement nul, comme dans celui où il n'auroit pas été exécuté, soit par la larrée effective de l'acquéreur en jouissance, soit par le payement du tout ou partie du prix, les droits ne seront payés que sur le pied de la quatrième section des actes de la troisième classe.
- a 7°. Les déclarations que seront tenus de fournir dans les déclais prescrits par l'article 12 du décrer, les héritiers, légataires et donataires éventuels, autres qu'en ligne directe, oncle et neveu, mari et femme, 30 sous; entre frères et sœurs jusqu'au quatrième degré exclusivement, 40 sous; pour tous les collatéraux et étrangers, des biens immeubles, réels ou fictifs, qui leur seront échus en usufruit, dont les droits seront payés à raison de la valeur entière de ces biens, et si par la suite ils réunissent la propriété à l'usufruit, à que que titre que ce soit, les droits ne seront payés que sur l'estimation ou le prix de la nue propriété.
- « A l'égard des ventes et cessions, à titre onéreux, des mêmes usufruits et des baux à vie, les droits en seront payés, savoir, pour les ventes et cessions, à raimon du prix stipulé, et pour les baux à vie, sur le pied du capital au denier dix de la rédevance et suivant la sixième section ci-après.
- 1 & 8°. Les déclarations que seront tenus de fournir les survivans des époux, de tous les biens immobiliers qui leur seront tra smis en propriété par donation et libéra-lité à titre de reprises, de rétentien ou autrement, et des capitaux de rentes, pensions, sommes et objets mobiliers qui leur seront échus à titre gratuit, en vertu de leurs contrats de mariage, testamens ou autres dispositions, sauf à déduire sur les droits ce qui aura été payé par le survivant lors de l'enregistrement des contrats ou testamens a

#### CINQUIEME SECTION.

Actes sujets au droit de 30 sous par 100 livres.

« 10. Les actes, soit entre-vifs ou à cause de mort, contenant dons ou legs des sommes déterminées et de valeurs mobilières désignées et susceptibles d'estimation, sauf à faire distraction des sommes et objets compris dans des legs et dispositions auxquels il aura été fait

renonciation à temps utile et par acte en forme.

« 2°. Les déclarations que seront tenus de faire les donataires et légataires éventuels des sommes ou autres objets mobiliers qu'ils auront recueillis par le décès des donateurs, ou par l'événement des autres conditions préyues, en vertu d'actes et contrats dont le droit d'enregistrement m'aura été payé que sur le pied des actes simples, conformément à l'article 4 du décret.

« Sont exceptées les donations mutuelles, les dons et gains de survie entre maris et femmes, et les dispositions en ligne directe dont les droits sont réglés par les

précédentes sections.

« 32. Les baux de nourriture des ensans mineurs; ceux à ferme ou à loyer au-dessus d'une année, jusqu'à douze inclusivement, et les sous baux, les subrogations, cessions, et rétrocessions desdits baux, à raison du prix de la location annuelle.

#### SIXIEME SECTION.

Actes sujets au droit de 40 sous par 100 livres.

« Les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, les licitations portant adjudication à d'autres que les copropriétaires, les donations entre-vifs ou à cause de mort, de biens immeubles réels ou fictifs, autres que ceux en faveur de frère et sœur, oncle et neveu, mari et femme, les déclarations de command, d'ami, ou autres de même nature faites après les six mois du jour des acquisitions, les engagemens et contrats pignoratifs au-dessus de douze années, les baux à rente et ceux au-dessus de trente ans, et toutes les mutations de biens immeubles opérées par succession, testament, don éventuel, et à quelque titre que ce soit, sous la seule exception des espèces prévues par les sections précédentes, et dont les droits sont taxés dans des proportions inférieures.

Lorsque le vendeur ou donateur se réservera l'usufruit, le droit sera acquitté sur la valeur entière de l'immeuble; mais il ne sera du aucun nouveau droit pour la

réunion de l'usufruit à la propriété.

a Dans le cas ou la vente comprendroit des biens meubles et immeubles, le droit sera perçu sur le tout, ainsi qu'il est réglé par la présente section, s'il n'est fait une description détaillée des objets mobiliers, soit dans l'acte, soit par un état annexé, et s'il n'en est stipulé un prix particulier ».

#### SEPTIEME SECTION.

Actes sujets au droit de 3 livres par 100 livres.

« Les baux à ferme ou à loyer au-dessus de douze

années, jusqu'à trente inclusivement.

Les mêmes droits seront payés pour les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions desdits baux, s'ils doivent durer encore plus de douze années.

« A l'égard des contre-lettres qui seront passées, soit sur des baux, soit sur d'autres actes et contrats, les droits en seront perçus à raison des effets qui en résulteront;

SRVOIT :

« Sur le pied de la quatrième section des actes simples, lorsqu'il s'agira seulement de réduire ou de modifier les conventions stipulées par des actes antérieurs qui auront été enregistrés;

« Et à raison du triple des droits fixés par le présent tarif, sur toutes les sommes et valeurs que la contrelettre ajoutera aux conventions antérieurement arrêtées

par des actes en forme;

« Pour tous les actes de la première classe dont les sommes et valeurs n'excéderont pas 50 livres, il ne sera perçu que la moitié du droit fixé pour 100 livres dans chaque division ».

#### SECONDE CLASSE.

Actes dont le droit est réglé en raison du revenu évalué d'après la quote d'habitation dans la contribution personnelle des contractans.

« 1°. Les testamens et actes de la dernière volonté, lorsqu'ils contiendront institution d'héritier, legs uni-

too liv.; mais les parties auront alors la faculté de justifier de la somme de ladite contribution pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement. Les droits seront réduits en conséquence, et l'excédent sera restitué, sans que l'on puisse être dispensé de payer le supplément, qui seroit demandé par le préposé, en vertu desdits rôles, dans le cas où il en résulteroit un droit qui surpasseroit la perception provisoire ci-dessus établie.

« Les actes de cette seconde classe qui seront passés par des personnes non-imposées à la contribution personnelle à cause de la modicité de leurs facultés, ne

seront sujets qu'au droit de trente sous.

#### TROISIEME CLASSE,

#### PREMIERE SECTION.

Actes sujets au droit sixe de 5 sous.

« 1°. Les lettres de voiture passées devant les officiers publics, à raison d'un droit par chaque personne à qui les envois scront adressés.

, « 2°. Les engagemens des matelots, gens de mer et d'équipage, et les quittances de leurs salaires qu'ils donneront aux armateurs à leur retour de voyages, à raison d'un droit pour thaque engagement ou quittance, et sans égard aux sommes qui seront désignées dans ces actes.

« 3°. Chaque exploit ou signification qui aura pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirectes, même des contributions locales, et toutes les contraventions aux réglemens généraux de police ou d'impôt, tant en action qu'en défense, suivant les principes qui seront exposés ci-après à la troisième section, relativement aux droits d'enregistrement des exploits ».

A l'ordinaire prochain la suite des décrets sur l'enregistrement des actes.

Ce 25 décembre 1790, PRUDHOMME.

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20. qu'on puisse faire à un roi; s'il y a sur la terre un monarque légitime, c'est sans contredit celui d'un peurse libre. Bénis avec nous la révolution française: nos neveux te béniront, en apprenant qu'en (I) 1790 il fut un prince qui troqua de bonne, grace sa couronne contre le bonnet de la liberté, et qui n'attendit pas qu'on le forçat pour consentir à tenir de la loi le sceptre du pouvoir, tant de fois usurpé par la force ou la ruse.

Louis, tiens ferme; si nous avons besoin de toi, tu as besoin de nous aussi. Nous nous flattons de pouvoir servir de modèle aux nations contemporaines; sois jaloux aussi d'être cité pour exemple aux autres rois. Ils te plaignent, peut-être;, ayé pitié d'eux. Reste avec nous, par gratitude autant que par prudence. Ou pourrois tu mieux être? Passe en revue tous les monarques du monde. En est-il un seul qui, dans le secret de sa conscience, ne désire être à ta place? Plus nous irons, plus les trônes, hors le tien, deviendront difficiles à occuper. Jadis les orages en partoient pour désoler au loin la terre ; aujourd'hui au contraire toutes les tempêtes s'y portent. Désormais un monarque qui desirera vivie long temps heureux et considéré, se verra obligé de l'imiter.

Louis, tu as pris, comme par instinct, le parti le plus sage. Tu as cessé d'être l'oint du Seigneur, pour devenir le fils mué de la patrie. Notre mère commune t'a confirme dans ta place, à la tête de la grande famille. Dis, n'est-il pas plus doux de présider des frères, que de fouler aux pieds des

sujets?

<sup>(1)</sup> Discours du roi prononcé par lui à l'assemblée nationale, en février 1790.

aux despotes; et les despotes verroient avec plaisir ces hommes importuns proserits par la même sentence qui a flétri les assassins des bons rois.

D'ailleurs, on est un peu revenu de l'intolérance et du fanatisme religieux. Les bornes sont posées; et l'on a donné des limites très-étroites au sacerdoce. L'institut jésuitique demeureroit oisif ou sans effet en ce moment qu'on ne croit plus aux fantômes

qui lui servoient de base ou de prétexte.

Mais le fanatisme militaire n'est pas éteint; et les despotes, qui n'ont plus que cette ressource, frémissent de rencontrer des adversaires plus redoutables encore que n'ont été les prêtres régicides. L'institution tyrannicide n'est pas hors de saison, à l'époque où les peuples, las du joug, béniroient la main courageuse qui les en délivreroit d'un seul coup. La liberté naissante a besoin de plus d'un Hercule pour éteuffer les serpens qu'on glisse dans son berceau; et les princes voudroiént bien que nos tyrannicides ne trouvassent pas une fin plus heureuse que celle d'Hercule sur le mont Oëta.

Du moins, que les bons citoyens qui ne se sentent pas tout le ceractère qu'exigent les fonctions de tyrannicide, applaudissent à celui qui ne craindroit pas de se charger de cet emploi, et fassent des vœux pour lui.

Beaucoup de patriotes s'en tiendront aux vœux, nous dira-t-on, et le bataillon sacré des tyrannicides demeurera long temps incomplet (1). Cette institution n'est point du tout dans nos mœurs.

<sup>(1)</sup> Entre autres visites, entre autres lettres que nous avons reçues au sujet de nos tyrannicides, dont on traite l'institution de sublime, il en est une d'une énergie singulière.

Un citoyen nommé Boyer nous écrit en ces termes :
.... « J'ai fait serment de défendre les députés contre
tous leurs ennemis. Je jure que la terre s'agrandirois

Cette institution n'est point du tout dans les mœurs d'un peuple d'esclaves, tel que celui de Brabant qui, en reprenant ses fers, les couvre de fleurs, et baise la main qui le remet à l'attache. Mais voyez, citoyens, ce dont est capable l'ame privilégiée de quélques mortels. Les Anglais établis dans l'Inde envoyèrent dans leur patrie plusieurs jeunes asiatiques sujets de Poldléo, raïa voisin de Tipoo-Saïb. Ils furent élevés à Londres avec soin, et dans les vrais principes d'un peuple libre. De retour chez eux, ils retrouvent leurs compatriotes prêts à subir le dernier degré de la servitude. Echaussé d'un généreux transport, l'un d'eux rassemble la nuit ses amis de voyage, et leur dit, dans un saint enthousiasme, et en leur montrant le beau drame anglais de Shakespeare, intitulé Jules-César: Amis! Poldléo, notre raïa, a des vertus et des talens, comme Jules-César; comme 'Jules-César, il nous donnera de bonnes, loix; il

De telles lettres nous dédommagent bien de toutes les platitudes que nos tyrannicides nous ont attitées de la part d'une foule d'esclayes qui tremblent pour eux et pour leurs maîtres.

en vain pour soustraire un homme qui auroit blessé un député; je fais le même serment de venger la mort des patriotes qui, pour soutenir la bonne cause, auroient eu, une affaire dont ils seroient victimes. Que le vainqueur tremble! l'insulte faite aux bons citoyens est reversible sur moi; le veux sa tête; je veux que les ennemis du bien public tremblent devant un vrai patriote; je ne veux pas que des scélérats jouissent du succès de leur scélératesse. Que les ennemis de la liberté me regardent comme leur plus grand ennemi! j'irai par-tout où la patrie m'ordonnera d'aller; j'ai des armes que les mains du patriotisme se sont plu à me fabriquer; elles ne peuvent manquer leur coup: toutes me sont familières; je n'en adopte aucune; toutes me conviennent, pourvu que le résultat soit la mort. Le patriotisme vous a inspiré beaucoup de choses. Moi, j'accomplirai tout ce que vous écrirez ».

nous accablera de bienfaits et se fera aimer, comme Jules-César se fit idolatrer par les Romains. Mais autant qu'à Jules-César, le chapeau de la liberté fait ombrage à Poldléo; il l'a déjà fait abattre à ses pieds. Le mot de république sonne mal à son oreille; et il préfère des sujets à des égaux on à des alliés.... Amis! Brutus avoit de grandes obligations à Jules César, et Brutus étoit reconnoissant. Mais Brutus n'étoit pas tout-à-fait de l'avis de Jules-César; il ne pensoit pas qu'un individu eût le droit de commander à un million d'individus, malgré eux; il estimoit qu'il n'est pas de bienfaits qui puissent compenser la liberté ravie; et voyant que son bienfaiteur persistoit à vouloir être son maître, Brutus fit taire un moment la reconnoissance, et jura avec plusieurs autres Romains vertueux de poignarder Jules-César; et Jules-César fut poignardé.

Amis! allons rappeler ce trait à notre rais Poldléo, et demandons-lui s'il est bien résolu de courir les mêmes risques que Jules-César; nous,

de notre côté, jurons d'imiter Brutus.

Citoyens français! je vous adjure ici. Dites? n'est-il pas vrai qu'un lache seul, un esclave par caractère, pourroit élever des doutes sur la légitimité de la conduite de nos jeunes Indiens? N'estil pas yrai que cette action ferme est bien dans les mœurs d'un peuple digne de la liberté? Familiarisons-nous donc avec cette idée forte, comme les habitans des montagnes se familiarisent avec les coups de vent et les éclats de la foudre. Si nous n'avons pas besoin du bras de nouveaux , Brutus, puisque notre monarque est loin d'aspirer aux honneurs sanglans de Jules-César, il nous faut des Scevele pour arrêter dans leur marche rapide les Porsenna qui voudroient se mêler de nos affaires, et troubler l'œuvre paisible de notre régénération sociule.

De combien d'hécatombes d'hommes nous aurions prévenu le sacrifice, si nous nous étions pénétrés plus tot de cet esprit public qui animoit les patriotes de l'ancienne Grèce, de la première Rome, et qui leur inspiroit ces résolutions males d'

Quand un Charles IX quite un moment sons billard, pour venir sur un balcon du louvre tirer, presqu'à bout portant, sur les protestans français qui traversoient la Seine à la nage, ce prince et la Médicis sa mère ne méritoient ils pas bien tous deux de servir à leur tour de but à l'arquebuse de quelque jeune tyrannioide? Ce coup eut peuts être suffi pour suspendre le massacre de la Sainte Barthelemi; les protestans du moins auroient eu la consolation en expirant de savoir le crime puni presque aussi tôt que cominis.

Quand Louvois, pour se rendre nécessaire au roi son maître, imagine une guerre longue et désastreuse qui ruina la France, et trouble route l'Europe, que ne s'est il trouvé alors un jeune tyrannicide pour mettre de côté le ministre courtisan, assassin de tant de milliers d'hommes, et même pour arrêter Louis XIV au milieu de ses victoires injustes, insolentes et inhumaines!

Comme on béniroit aujourd'hui la mémoire des tyraunicides de Charles IX et de Catherine, de Louvois, de Louis XIV et du grand Dauphin incendiant tout le Palatinat!! Comme on obligeroit les aristocrates étrangers et nationaux à faire da salutaires retours sur eux-mêmes, si en ce momens les poignards qui auroient délivré la terre de Catherine et de son fils, de Liouvois et de son maître, conservés dans les familles des tyrannicides, et suspendus trop long-temps au plancher de leurs maisons; si, dis je, ces poignards étoient promenés dans tous les carrefours des principales villes de France, accompagnés de cette proclamation: Ces glaives patriotiques, consacrés déja par le châtiment de quelques monstres couronnés et autres, vont être levés de nouveau sur la tête de tous ceux qui seroient tentés de renouveler les mêmes horreurs!

Inconséquens que nous sommes! le récit d'une bataille nous échauffe, nous intéresse, nous attache; nous en savourons les détails, si ce n'est avec plaisir, du moins avec une sorte de complaisance et de curiosité barbare. Nous avons tué à l'ennemi, lisons-nous sans répugnance, tant de milliers de soldats; la perte des nôtres se monta à sant; le champ de bataille est couvert de morts et de mouraus; tant d'otficiers, l'élite des deux armées, y ont mordu la poussière; la victoire est complète.

Voilà oe que jadis les oisifs des cafés lisoient froi-

dement sur les gazettes.

Et le projet d'un bataillon de tyrannicides fait frémir! on répugne à l'idée de deux ou trois têtes couronnées frappées à mort par de jeunes pariotes, sauveurs de deux armées par le trépas des chefs agresseurs! Comme si l'existence de plusieurs milliers d'honnêtes citoyens n'étoit pas préférable à celle d'une poignée d'ambitieux perturbateurs du genre humain! Comme s'il y avoit d'autre véritable héroïsnie que de purger la terre de zons ces brigands sans pudeur qui ont la férocité de compromettre le repes de deux peuples pour satisfaire leurs petites passions individuelles! Comme si la destinée des nations étoit suspendue au fil de la vie de ces hommes fort ordinaires, qui no seroient rien si nous n'avions la vieille habitude de les croire quelque chose!

Ne seroit il pas plus agréable et plus satisfaisant

de lire sur nos papiers-nouvelles:

Trois jeunes soldats citoyens, profondément émus à la vue de deux corps d'armée prêts à en venir aux mains, et à verser de part et d'autre des flots de sang humain, le soir, veille de la bataille, se sont donné parele devant la tente du général. Ils ont paru tous trois devant lui, et le moins jeune lui a dit: Général, le bon droit est de notre côté; nous sommes ici pour défendre nos frontières contre les attaques d'un injuste et cruel agresseur.

aux soldats ce qu'il vient de faire: mes amis, lecoup est porté; vous n'avez plus de chefs, et vous
voilà à la merci de mes compatriotes qui n'attendent que votre premier choc pour vous vaincre.
Avant de me frapper, écoutez-moi: Vos chefs
étoient des brigands, des chasseurs inhumains qui
se servoient de vous comme d'une meute contre un
peuple voisin qui ne vous avoit provoqués en aucune manière. Ouvrez les yeux sur le rôle atroce
qu'on vous faisoit jouer; tous mes compatriotes
vont poser les armes en même temps que vous,
et les deux camps n'en feront plus qu'un.

A une scène aussi inattendue, les soldats crurent qu'ils révoient encore. L'éloquence de la chose plus que celle des mots électrise le plus grand nombre. Tous crient au jeune tyrannicide de les conduire lui-même à l'autre camp; et cette campagne, commencée sous d'effrayans auspices,

se termina par des fêres fraternelles.

Il ne manque à ce Roman, nous dira-t-on, qu'un peu plus de vraisemblance; mais fût il un trait historique, qu'en conclure? Qui empêchera l'ennemi de nous rendre la pareille, Cenvoyer aussi dans notre camp de jeunes tyrannicides bien enthousiastes? Il n'en manquera pas, à l'aide des manifestes captieux, tels que les princes hypocrites savent en dicter à leurs écrivains gagés; en sorte que si nous avons un général d'armée recommandable ou un prince accompli, nous serons menacés à chaque heure, de les voir tomber misérablement sous le couteau d'un tyrannicide étranger.

Ce seroit une bien déplorable réciprocité sans doute. De cet inconvénient grave, il résulteroit du moins cet avantage inappréciable, que les grandes places, les hauts rangs, deviendroient des postes moins courus. Les ambitieux qui auparavant renversoient tout sur leur passage pour y atteindre, perdroient l'envie d'aspirer à des grades devenus autant d'écueils, presque aussi-tôt qu'on y est assis: mais répondons plus directement.

traire, n'agissent que d'après leur propre impulsion. On ne les envoie pas contre les tyrans, ils y volent de leur propre mouvement, et il faut

plutôt les retenir que les exciter.

C'est ici le lieu de parler de ces proclamations dans lesquelles on met à prix la tête d'un brigand, ou la dénonciation des complots coutre l'état. Ce procédé, qui a quelquefois réussi, est indigne d'une nation loyale. La vertu répugne à se servir des armes du crime pour le combattre. La liberté désavoue ceux qui attendent un salaire pour marcher contre ses ennemis. Périsse plutôt la patrie! oui, périsse la patrie plutôt que de souiller sa cause par des promesses d'argent! Un dénonciateur gagé, un assassin soldé, sont deux hommes vils et peu surs; ils sont du parti qui les paie le mieux.

Ces moyens étranges que nos comités de recherches n'ont pas craint de mettre en usage, n'ont excité que de légères réclamations; et la sublime institution des tyrannicides a révelté plus

d'un lecteur!...

Hélas! nous disent les adversaires les plus modérés de cette opinion, c'est le sort des idées les plus louables d'être impraticables, à cause de tout le parti qu'en peuvent tirer ceux la mêmes contre qui on dirige l'institution proposée. A quels désordres affreux n'exposeroit elle pas, dans une guerre civile? Les patriotes en seroient les premières victimes. Elle favoriseroit les haines personnelles, les vengeances particulières. Quelle horrible confusion! On ne s'y reconnoîtroit plus! que de forsaits sous le manteau du tyrannicide!

Il y a réponse à cette terrible objection.

Qu'est-ce qu'une guerre civile? C'est l'enfant qui bat sa nourrice. C'est le père de famille réduit à la fatale extrémité d'armer sa main droite contre sa gauche levée sur lui. Nos tyrannicites patrid jubente, sont ceux des citoyens qui tiennent pour les saintes maximes de la liberté, pour les décrets émanés du souverain assemblé. Les assassins sont sans doute qu'on l'envisage sous tous les points, avant de la condamner, comme on vient de le faire; avec une légéreté, une inconséquence, une mau-

vaise foi vraiment coupables.

N. B. L'article auquel celui ci sert de suite, et quelques autres de ce genre épars dans ce journal, n'ont pas paru du goût de tous les lecteurs. Il faut donc que l'éditeur s'explique, une fois pour toutes, et donne ici sa profession de foi politique et littéraire.

Dans la foule des journaux, il en est un dont l'éditeur n'a jamais voulu avoir rien de commun avec les autres; il en est un, le seul peut-être qui, tout entier à la chose publique, n'a jamais sacrifié aux considérations particulières, qui n'a jamais eu qu'un but, et qu'on a vu tendre constamment à co but sans dévier. Il en est un dont les principes sévères, exprimés quelquefois peut-être d'une manière dure et tranchante, n'ont pas encore sléchi; semblable à ces amis austères qui disent toujours vrai à leurs amis, au risque de leur déplaire, et même de perdre leur amitié; il leur suflit d'avoir fait leur devoir : il en est un qui, consacré uniquement à la révolution, s'est attaché à elle depuis les premiers momens, et ne l'a plus quittée dans sa marche; il lui survivroit, si les Français, à l'exemple des Belges, venoient à lacher pied. Tant qu'il y aura des hommes libres sur la terre, fussent-ils l'extrême minorité de l'espèce humaine, l'éditeur des Révolutions de Paris n'en poursuivra pas moins sa tâche honorable; il a bien plus à cœur la bonne qualité des principes que la quantité des souscripteurs; et fût-il réduit au plus petit nombre de ceux ci, il n'en sera pas moins l'ardent propagateur de ceux-là. Le journal des Révolutions de Paris ne doit pas son origine à une spéculation de bibliopole à deux visages. C'est une sorte de monument national que le propriésaire a la vanité, si l'on veut, d'élever à ses risques, périls et fortunes. L'édifice, déjà à une hen-

blée nationale, des partisans acharnés du veto; du sénat, et de tous les abus du gouvernement anglais; les sieurs Stanislas Clermont-Tonnerre et Malouer. Ils attendent en renfort MM. Mounier et Lally-Tollendal, qui ont promis de venir si les choses tournent, à bien. Pour auxiliaires, ils ont recruté les restes épars du club de la rue Royale, tous les spadassins de l'opéra, et les pilliers de tripots du palais-10yal. Le devoir de cette nouvelle troupe de sycophantes est liberté, fidélité. Nous remarquerons en passant qu'elle est tirée de la brochure, Quințius Capitolinus, aux Romains, dont les rédacteurs du journal monarchique n'ont fait une critique modérée que pour avoir l'air de s'éloigner des principes de M. Tollendal, tandis qu'ils sont parfaitement d'accord ensemble. A peu près comme deux avocats rient après l'audience des injures qu'ils se sont adressées respectivement

pour la cause de leurs clients.

Pour première opération, ils ont envoyé un manifeste en forme de prospectus, dans les 83 départemens, par lequel ils s'annoncent comme les défenseurs des principes abandonnés de la monarchie expirante; ils déclarent la guerre à la société des Jacobins, qui sera toujours regardée par les patriotes comme celle des vrais amis de la constitution monarchique, telle qu'elle a été décrétée par l'assemblée nationale, et non telleque voudroient la faire concevoir les monarchistes. S'ils sont les véritables amis de la constitution française, pourquoi ne se réunissent-ils pas à la société des Jacobins, qui s'impose un respect si profond pour les décrets de l'assemblée, qu'il n'est plus permis de les discuter dans son sein lorsqu'ils sont rendus et sanctionnés? Pourquoi à l'aurore d'un nouveau culte, d'une religion aussi sainte que celle de la liberté, donnent-ils l'exemple d'un schisme dangereux? Pourquoi dans un moment où la nation, fatiguée des convulsions qu'elle a éprouvées dans le passage de l'ancien au

ent senti tout le danger qu'il y avoit à laisser donner le pain à un sou chez quelques boulangers, tandis que chez d'autres il se vendroit deux sous; elles ont refusé la libéralité inofficieuse des monarchistes.

Citavens! déficz vous de ceux qui, en décriant le put iotisme, vienneut à vous les mains pleines: délicz-vous des principes despotiques qu'ils cherchent à étayer par une bienfaisance illusoire et de pure osteniation. Les monarchistes vous diront. vous écriront, pour se faire valoir, que la société des Jacobins les a attaqués, qu'elle a fait des tentatives auprès des sections de Paris pour dissoudre leurs assemblées. Cela est faux, et l'atrocité est digne de ceux qui l'ont inventée. Les Jacobins reconnoissent que tous les citoyens, même ceux qui sont ennemis de la constitution, ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes. Ils ont arrêté do prémunir leurs sociétés affiliées contre les émanations empoisonnées des faux amis de la constitution movarchique, ils ont dénoncé leurs manœuvres coupables pour capter et séduire le peuple; enfin, ils les out signalés comme des ennemis dont il falloit respecter les personnes en détestant leurs erreurs. Ou pout dire avec vérité des monarchistes: Veniunt ad vos in vestimentis obium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Ils viennent à vous comme des brebis, et ce ne sont que des loups dévorans.

L'assassin de madame Madoré vient d'être condamné à la roue; il a subi son supplice. Le tribunal provisoire n'a fait que confirmer la sentence du châtelet. L'assemblée nationale existe, elle se vante d'avoir fait quelque chose pour l'humanité, et le supplice abominable de la roue subsiste encore! Grand Dieu! par que s' funestes auspices le tribunal populaire marque t il les premiers monumens de son existence! Il faut cependant dire à sa décharge qu'il s'est retiré pardevers le comité de

constitution, pour obtenir que le supplice de la roue fût commué en la peine de mort simple. Le comité a répondu qu'il avoit là des us un travail tout prêt; que ce travail devoit être incessamment présenté à l'assemblée nationale; qu'en attendant les choses devoient demeurer comme elles étoient 🗲 et par provision l'horrible barre a fracassé les membres palpitans d'un malheureux : la réponse du comité n'a rien d'étonnant, Des philosophès, en se raisonnant un peu, peuvent considérer de sangfroid le supplice de la roue; mais des juges heureusement novices dans l'art des atroeités, pourquoi n'ont-ils pas couru sur le champ à la barre de l'assemblée nationale, rappeler aux législateurs que l'abrogation du supplies de la roue étoit une conséquence des droits de l'homme, et que toute peine qui n'est pas strictement nécessaire à la vindicte sociale étoit une violation de ces droits saorés: un subit et juste enthousiasme auroit entraîné nos représentans, et cette horrible invention, fruit de la barbarie de l'ancien régime, ne souilleroit plus les places publiques, ne blesseroit plus les mœurs douces et paisibles d'une nation philosophe.

Observations sur le projet de loi proposé par les comités de constitution et de jurisprudence criminelle, concernant la police de suresé, la justice criminelle, et l'institution des jurés.

Il seroit à souhaiter que quelque publiciste, patriote vrai, entreprit de répondre au rapport fait par M. Adrien Duport, il trouveroit matière, non pas seulement à signaler son civisme et ses lumières, ce qui importe peu au citoyen rigoriste, mais à fournir d'excellentes idées sur les questions de droit politique, dont l'abstraction ne sert quelquefois que trop les ennemis du bien public dans les piéges qu'ils ont intérêt de tendre à la liberté.

ent senti tout le danger qu'il y avoit à laisser donner le pain à un sou chez quelques boulangers, tandis que chez d'autres il se vendroit deux sous; elles ont refusé la libéralité inofficieuse des monarchistes.

Citayens! défiez vous de ceux qui, en décriant le put: iotisme, vienneut à vous les mains pleines: déficz-vous des principes despotiques qu'ils cherchent à étayer par une bienfaisance illusoire et de pure ostentation. Les monarchistes vous diront. vous écriront, pour se faire valoir, que la société des Jacobins les a attaqués, qu'elle a fait des tentatives auprès des sections de Paris pour dissoudre leurs assemblées. Cela est faux, et l'atrocité est digne de ceux qui l'ont inventée. Les Jacobins reconnoissent que tous les citoyens, même ceux qui sont ennemis de la constitution, ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes. Ils ont arrêté do prémunir leurs sociétés affiliées contre les émanations empoisonnées des faux amis de la constitution movarchique, ils ont dénoncé leurs manœuvres coupables pour capter et séduire le peuple; enfin, ils les out signalés comme desennemis dont il falloit respecter les personnes en détestant leurs erreurs. On peut dire avec vérité des monarchistès: Veniunt ad vos in vestimentis obium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Ils viennent à vous comme des brebis, et ce ne sont que des loups dévorans.

L'assassin de madame Madoré vient d'être condamné à la roue; il a subi son supplice. Le tribunal provisoire n'a fait que confirmer la sentence du châtelet. L'assemblée nationale existe, elle se vante d'avoir fait quelque chose pour l'humanité, ct le supplice abominable de la roue subsiste encore! Grand Dieu! par quels funestes auspices le tribunal populaire marque t-il les premiers monumens de son existence! Il faut cependant dire à sa décharge qu'il s'est retiré pardevers le comité de rapidité d'observations, dont le commentaire est remis à la discussion des bons citoyens, que nous prions d'éclairer leurs frères sur la matière la plus importante qui ait encore été traitée à l'assemblée pationale.

### Titre premier, article 2 du projet de loi.

« Le juge de paix de chaque canton sera chargé » des fonctions de la police de sureté; il y aura » dans chaque département un certain nombre » d'officiers de la maréchaussée chargés d'exercer » concur emment avec les juges de paix les fonc-

» tions de la police».

Ce seroit ici vraiment le cas de dire: « Les » voilà donc connus ces secrets pleins d'horreurs ». Quoi! la police seroit exercée par la maréchaussée, par des officiers militaires! le glaive et la balance dans la même main! des soldats juges! le pouvoir civil et le pouvoir militaire réunis! Cette monstruosité n'existe nu le part, pas même en Pru-se. Cette idée extravagante fut celle de l'extrême rage de Joseph II; il mourut des douleurs d'un délire impuissant, et ne pouvant aller plus loin en tyrannie.

Qu'est devenue cette sagesse des représentans du peuple, dont la manifestation devoit tant éclater dans la séparation des pouvoirs? Nos officiers de maréchaussée lieutenans de police! O Français! frémissez! agitez - vous! et que votre seule stupeur, presage de la foudre qui réside toujours en vos mains, fasse trembler les traitres, qui, le lendemain du jour de la liberté, osent vous

proposer un tribunal de pandoures!

Nous ne savons s'il est nécessaire d'entrer en discussion sur un objet dont la seule proposition sussir a pour pénétrer d'horreur vingt cinq millions d'hommes à la fois; tent cette maréchaussée, de quelque nom qu'on l'appelle, a encouru et mé-

et il ne faut pas s'en écarter, il ne doit prendre aucune part aux deux bassins de la balance; l'un appritient à l'accusateur public, l'autre à l'accusé; le juge doit tenir cette balance droite, et se garder du coup de pouce; voilà son devoir dans l'instruction. Ecartons les passions humaines autant que faire se pourra d'une enquête criminelle. Il est tant reconnu que nous ne pouvons voir jouer deux incomnus sans prendre parti pour l'un des deux; et non content de ce penchant humain, nous irions encore, par l'article ci-dessus, aiguilionner dans le juge l'esprit de domination et la curiosité, les deux passions les plus actives pour courir à l'iniquité, à l'erreur, et à l'esprit de parti.

# Titre 4, article 4.

a L'accusateur public aura la surveillance sur tous les officiers de police du département: en cas de négligence de leur part, il pourra les en avertir et les réprimander; en cas de fante plus grave, il pourra les déférer au tribunal criminal, lequel, selon la nature du délit, prononde cera les peines correctionnelles déterminées par la loi ».

#### Article 5.

« Si l'accusateur public trouve qu'un officier de police soit dans le cas d'être poursuivi pour crime de prévarication dans ses fonctions, il pourra le mander, recevoir des éclaircissemens; et s'il y ablieu, donner au directeur du juré la notice des faits, les pièces et la déclaration des témoins, pour que celui ci dresse l'acte d'accusation, et la présente au juré dans la forme ci dessus prescrite ».

Observez que, suivant la loi que nous analysons, il ne doit y avoir qu'un tribunal criminel par département, ce qui donneroit quatre-vingt-trois accu-

tenez compte de ce peuple, ayez au moins pitié des ambitieux, des intrigans et des favoris auxons stant de pouvoir ne manquera pas d'être confié, et qui payeroient cher les habitudes de l'ancien régime. Partagoriez vous déjà l'erreur des aristocrates; et vous seroit il tombé dans l'imagination que le peuple n'est qu'un sot? Ah! tremblez! il ne fau droit pas autre chose qu'un décret qui convertiroit en loi votre projet, tel qu'il se trouve,

pour dissoudre la monarchie.

Votre accusateur public est de l'aspect le plus effrayant. Les satrapes de Darius, et les pachas de la Porte nous semblent moins redoutables qu'un tel fonctionnaire, muni des pouvoirs que vous lui donnez. Mais, direz-vous, c'est le peuple qui le nommera. Oh! la bonne excuse! Eh bien! nous n'hésitons pas à le dire; si votre pacha étoit créé par la loi, il vaudroit encore mieux qu'il fût de nomination royale; ce seroit le loup dans la bergerie, mais du moins nous saurions que c'est un loup; et ce seroit quelque chose que de le savoir.

Nouveaux dangers dans les colonies; justes prétentions des gens de couleur libres.

Les troubles se renouvellent dans nos colonies avec plus de fureur que jamais. Nos correspondans de Bordeaux nous avoient induits en erreur sur l'état de la Martinique, et c'est sur la foi de leurs lettres que nous avions annoncé dans notre n. 76, que tout étoit tranquille dans cette lle.

Le parti des planteurs, c'est à dire, celui de M. Damas, de l'assemblée coloniale, et le parti des négocians sont acharnés à s'entre-détruire. La nédiction des députés de la Guadeloupe est rendue va ne par l'amour-propre et l'entêtement du gouverneur général. Les habitans de cette colonie naguère si florissante sont à la veille de voir les campagnes pillées et rayagées par une armée de

mulatres libres et de nègres déchaines. L'assemblée coloniale qui les a tous flattés, les une de l'espoir du droit de cité, les autres de la liberté, sera infailliblement abandonnée de cette armée d'esclaves auxquels, elle n'a pas envie de tenir sa promesse. Quatre mille noirs se sont déjà détachés; ils forment un corps particulier sous le nom 'de Maltais; ils courent à travers les habitations, et ne font quartier à personne; plusieurs blancs ont été massacrés; trois cents hommes sont sortis de Saint-Pierre pour leur donner la chasse. Une démarche pouvoit tout calmer, et on dit que l'assemblée coloniale vient de la faire après l'avoir d'abord refusée; c'est de demander un congrès général de députés des îles du vent et sous le . vent, où on réglera les conditions de la paix. Tel est l'état actuel de la Martinique; il se passe à Saint-Domingue des événemens d'une toute autre importance.

Un homme s'est présenté dans cette colonie, comme un nouveau messie pour rendre à ses hères les gens de couleur et nègres libres le droit de cité. C'est un mulatre appelé Augra; l'arrivée de cet homme extraordinaire étoit prévue : on avoit pris des précautions en France contre son embarquement, et dans les colonies contre son arrivée; mais il a trompé toutes les mesures en se rendant à Londres, et de la à la Nouvelle-Angleterre, d'où il est venu débarquer au Cap.

Le 29 octobre il s'est montré au quartier de la grande rivière, à la tête de quelques noirs; il a arrêté deux dragons, porteurs des dépêches de l'assemblée provinciale du Cap: « Vous êtes, leur a-t-il dit, porteurs d'une mission relative aux mesures à prendre contre moi; celui qui vous en a chargés ne s'y seroit pas exposé lui-même. Jo puis vous donner la mort; mais votre jeunesse m'intéresse. Voici deux lettres, une pour le président de l'assemblée, et l'autre pour M. Vincent, commandant des milices : dites-eur que je m'ap-

pelle Auger; que je ne suis pas de ces gens qui, auce peu de moyens, ont tenté de soulever la colonie. Mes projets sont aussi grands que mon courage, et mes prétentions sont appuyées par nos frères que vous voyez »; (en leur moutrant quatre vingts mulatres à cheval et tous bien armés).

Voici la teneur de la lettre remise par les deux

dragons au président de l'assemblée.

« Messieurs, un préjugé, trop long-temps soutenu, va ensin tomber. Je suis chargé d'une commission bien honorable pour moi, sans doute. Je vous somme de faire promulguer dans toute la colonie le décret de l'assemblée nationale du 28 mars, qui donne sans distinction à tout citoyen libre, le droit d'être admis dans toutes les charges et fonctions. Mes prétentions sont justes, et j'espère que vous y aurez égard; je ne ferai pas soulever les ateliers, ce moyen est indigne de moi. Avant d'employer mes moyens, je fais usage de la douceur; mais si, contre mon attente, vous ne donniez pas satisfuction à ma demande, je ne réponds pas du désordre où pourra m'entraîner une juste vengeance; et moi et les miens, qui sommes tous résolus à sacrifier jusqu'à la dernière goutte de notre sang, nous emploirons la force contre la force », Signe, Auger.

La lettre d'Auger à M. Vincent n'est pas moins énergique. Après avoir parlé de l'objet de son intéressante mission, il ajoute : « L'amour-propre des colons se trouveroit insulté si nous siégions à côté d'eux. Mais a-t-on consulté celui des nobles et du clergé pour redresser les mille et un abus qui existoient en France? Les intérêts des colons nos frères sont inséparables des nôtrés; qu'ils les consultent et qu'ils s'entendent avec nous, alors nous travaillerons de concert pour le bien de notré

commune patrie ».

Les réclamations du brave Auger ont été écoutées comme on devoit s'y attendre; on a envoyé et asservissement; leur condition étoit pire que

celle des bêtes de somme (1).

C'est pour sortir de cet état d'humiliation et d'opprobre, que les gens de couleur présentèrent il y a un an leur pétition à l'assemblée nationale, pour y obtenir le droit de cité, le droit d'être représentés dans les assemblées coloniales. Ils en reçurent cette réponse consolante: Aucune partie de la nation ne réclamera vainement ses droits auprès de l'assemblée nationale.

L'engagement de leur rendre justice étoit formel; muis les députés des colonies eurent bientôt l'art de l'éluder. Leur demande avoit été renvoyée au comité de vérification; ceux-ci se donnèrent tant de mouvement qu'elle n'a jamais pu étre rapportée; elle a été ensevelie dans le plus profond

oubli.

Dès les premiers troubles qui ont agité les colonies, les deux partis se sont réunis pour opprimer les gens de couleur; ils ont été exclus de toutes les assemblées primaires. Vainement le décret du 28 mars a t-il prononcé que dans les colonies on devoit considérer comme citoyen actif tout homme majeur, propriétaire d'immeuble, ou à défaut d'une propriété, domicilié depuis deux ans dans la paroisse, et payant une contribution. Contre le vœu précis de la loi, tous les habitans dont le sang tenoit en la moindre chose de la couleur abhorrée, ont été privés du droit de nommer des représentans à l'assemblée coloniale.

Cependant, en bonne politique, comme en morale, les gens de couleur doivent être considérés comme de véritables citoyens. Les hommes de couleur sont libres; ils forment un grand tiers de la population des colonies; ils y sont propriétaires. Ainsi, sans parler des droits de l'humanité indi-

<sup>(1)</sup> Arrêts du conseil du Cap, et ordonnances de 1761, 62, 64 et 65,

Certes, il est temps que les blancs abjurent cette supériorité insultante et immorale qu'ils affichent sur les gens de couleur libres : n'est il pas de la dernière cruauté d'éterniser les injustes prétentions de l'orgueil, et d'immoler quarante mille co-· lons à un préjugé ridicule autant que barbare? Quel horrible droit des gens que celui en vertu duquel une caste malheureuse est condamnée à rougir au seul nom de ses aïeux, ou une peuplade sans patrie, étrangère à l'univers, dévouée, sous un ciel brûlant, aux travaux les plus pénibles, ne recueille d'autre prix de ses fatigues que la honte et le mépris, perpétués sur ceux de ses rejetons qui deviennent libres! Cet odieux système de persécution cessera; les tyrans auront beau se réunir, se coaliser pour étouffer les lumières qui percent de toutes parts; leurs efforts seront vains, la presse dévoilera l'auguste vérité, la raison hatera ses progrès, et l'homme de toutes les contrées deviendra libre.

Et toi, généreux infortuné, qui peut être es déjà victime de ta noble entreprise, quelle que soit la destinée que te prépare la tyrannie des blancs, le sacrifice de ta vie ne sera pas perdu, ta mémoire sera révérée parmi les nations libres, à l'égal de celle des Harmodius, des Aristagiton, des Brutus. Console-toi, un nouveau Spartaçus renaitra de ta cendre.

Sur les représentations de M. de la Haye, roi d'armes de France, la municipalité de Paris a conservé les armoiries de France, et le buste de François I, avec ses devises peintes par des Salamandres, sur une tour située, rue Haute-Feuille, n'. 8; dans l'intérieur de cette tour se trouve cette inscription: Auxilium meum à Dominá, la municipalité avoit mal à propos ordonné la démolition de ce monument.

- Quintius

la tête du sénat, il soutenoir lui seul l'impétuosité des tribuns et les orages populaires; souvent il avoit chassé les tribuns de la place publique, souvent il avoit mis le peuple en fuite. Quiconque dans ses expéditions pariciennes s'opposoit à ses violences, étoit sûr d'être dépouillé et roué de coups (1) ».

Tel fut l'homme que les ribuns citèrent devant le peuple, tel fut celui dont le vertueux Capitolinus défendit la cause; et il ne fallut rien moins que le souvénir des services de sa famille pour lui obtenit sa

grace (2).

Capitolinus, élevé pour la quatrième fois au consult au milieu des orages civils, disoit aux Romains: « La discorde civile, les combats des patriciens et des plébéiens, voilà le poison qui tue cette république; c'est pendant que nous ne savons mettre aucune borne, vous à la domination, vous à la liberté; c'est pendant que nous ne pouvons supporter, vous des magistrats plébéiens, vous des magistrats patriciens, que nos ennemis sont devenus si audacieux........... Vous avez voulu de nouveau créer des tribuns, et vous en avez créé »....... Ici le consul rappeloit au peuple les atteintes portées aux droits des nobles, qui toutes avoient été consacrées par des loix.

« Quel sera donc, s'écrioit-il, le terme de la discorde? quand nous sera-t-il permis de n'avoir qu'une

seule ville et qu'une patrie commune »?

Ainsi, parioit le consul, dit M. Tollendal; et sur ce discours, il fait une paraphrase qu'il accomode à la situation actuelle du royaume, et dans laquelle il compile toures les rapsodies de l'abbé. Royou, et de la Gazene de Paris; il n'est point de conte absurde dans les Actes des Apôtres et dans le journal de Gautier, dont M. Toln'ait sali sa brochuré. Dans le point de vue où il se trouve, sa tendre imagination lui grossit tous les objets; il ne rêve que reverbères, lanternes, brûlures de châteaux, massacres et exécutions populaires. Dans son délire aristocratique, il passe en revue les loix que

hb. 3; cap. XI.

(2) Ce Quintius Ceson étoit le Faucigny de ce temps
(2) Le Quintius Ceson étoit le Faucigny de ce temps
(2) Le Quintius Ceson étoit le peup et ses representans.

l'assemblée nationale a faites pour le bonheur du peuple, il les critique à tort et à travers, il s'attendrit sur la destinée du pouvoir exécutif contenu dans de justes bornes, il pleure sur l'expropriation du clergé, et surtout sur l'abolition de la noblesse héréditaire ; il représente cette noblesse française, si grande, si magnanime, exposée aux injures du peuple, et résignée comme celle de Rome au despotisme tribunitien. Si M. Tollendal. dans ses élucubrations politiques, s'étoit donné la peine de pousser ses recherches jusqu'au quatrième livre de Tite-Live, il y auroit trouvé un discours à paraphraser, qui vaut hien celui de Capitolinus; c'est la harangue du tribun Canuleius peur faire passer la loi qui permet les alliances entre les patriciens et les plébéiens, avec celle qui donne au peuple le droit de choisir les consuls dans son sein.

« Depuis long-temps, citoyens, disoit le courageun tribua, vous vous appercevez du mépris des praticiens, et de l'indignation qu'ils ressentent de vous voir vivre dans la même enceinte. Ce qu'ils trouvent de plus hardi dans nos pétitions, ce qui les révolte, c'est de se voir rappeler qu'ils sont nos concitoyens, et que sans être aussi riches, aussi puissans qu'eux, nons habitons cependant la même patrie. Nous demandons le droit d'allier nos familles aux leurs, et de partager les honneurs cuiules; ces demandes, qu'ont elles donc de si étrange que les nobles croient devoir, pour les faire échouer, remuer ciel et terre, faire assassiner les défenseurs du peuple, et violer en leur personne le caractere sacré de la magistrature tribunitienne? Quoi! le peuple romain aura le droit de suffrage, et il ne pourra pas disposer du consulat par un choix libre? Quoi! si un pléhéien vertueux est honoré de cette dignité, l'état sera renversé? comme s'il étoit à craindre que lorsqu'il s'agit du commandement on all'at choisir un esclave ou un affranchi!

« Citoyens! dans quel abîme de mépris et d'opprobre êtes-vous donc plongés? Les nobles s'indignent de respirer le même air que vous, ils vous envient jusqu'à la faculté de parler, jusqu'à la forme humaine..... Ils regardent comme une tache, comme une profanation odieuse de s'allier avec nous. . . . Peu s'en faut qu'ils ne mettent au rang des crimes contre la patrie, la soule

pensée de faire un consul plébéien, etc. ».

Ce discours de Canuleius, trop long pour être traduit en entier, prouve que la noblesse de tous les temps et de tous les pays se ressemble. Par-tout la même hauteur, la même impudence, et les mêmes crimes pout soutenir ses prétentions, et ses usurpations, qu'elle appelle des droits. Nous sommes étomés cependant que M. Tollendal se soit déclaré l'apôtre de la noblesse heréditaire, lui qui, dans les jours de sa gloire; s'enest montré l'ennemi, sui qui a dit à la tribune que l'abolition des distinctions de rang et d'ordre étoit une des plus belles opérations de l'assemblée nationale (1). Ceux qui savent apprécier les talens de M. Tollendal regrettent bien sincèrement l'usage qu'il en fait; on peut dire de cet ex-député qu'il a fui sa patrie par foiblesse; et pour couvrir la honte de sa désertion, il est devenu criminel.

Le ci devant clergé, qui vient de renouveler à la face de l'Europe le spectacle d'une lutte déshonorante, de ses folles et ridicules prétentions contre le bien public, n'étoit pas entiérement corrompue Il y avoit encore parini les prêtres de véritables adorateurs en esprit et en vérité, de vertueux ministres de l'église, qui plesroient entre le vestibule et l'autel, sur les profanations du sanctuaire. Chaque semaine nous recevons des départemens des lettres de la part de quelques pasteurs vénérables, de quelques-uns de leurs jeunes coopérateurs, qui blament sans ménagement la résistance du clergé à la nouvelle constitution. Bien loin d'imiter ces fanatiques qui vont prêchant que la religion est perdue si les prêttes sont moins riches, si les évêques sont élus par le peuple, au lieu d'être élevés au siège épiscopal par des valets ou des courtisanes, ils s'efforcent au contraire de dissiper les nuages dont quelques libelles ont soin d'obscurcir l'esprit des peuples.

Le danger des faux assignats dans la circulation exerce le génie de nos artistes, Plusieurs ont essayé de présenter des gravures inimitables, et plusieurs aussi ont échous dans leur projet. Les sieurs le Cosme et Férat, citoyens de Paris, prétendent avoir trouvé un moyen déviter la contrefaçon, à l'aide d'un procedé inimitable, dont linvention est le fruit de quinze années de recherches.

<sup>(1)</sup> Nous mêmes nous avons entendu ces parole de la houche de M. Tollendal, au mois d'août 1789.

Les sieurs le Cosme et Féras ont présenté leur projet au comité des finances, au conseil général de la commune, et au comité de la section de Bondy; partout ils ont reçu des éloges et des encouragemens. Aujourd'hui que le papier et la forme des assignats sont fixés par un décret, ils ne prétendent pas faire prévaloir leur projet; mais ils demandent à être admis à faire l'essai d'une gravure à leur manière au dos des nouveaux assignats. Ils assurent que cette gravure est inimiable. Ces messieurs nous ont fait passer un essai de ces gravures. C'est aux gens de l'art à les juger. Nous ne pouvons qu'inviter l'administration à mettre leurs talens à l'épreuve.

On nous propose les questions suivantes:

1°. Un juge de paix dans le prononcé de ses sentences, peut il, lorsque l'avis des prud'hommes est contraire au sien, se servir de la formule suivante: Nous de l'avis de nos assesseurs au nôtre contraire? Ec.

« Le juge de paix doit dire simplement : Nous, après avoir

pris l'avis de nos assesseurs ».

2°. Un président d'administration de district, qui n'est point du directoire, peut-il conserver cette place, et en occuper une dans la garde nationale?

« On ne peut pas, aux termes des décrets de l'assemblée nationale, cumuler les fonctions civiles et militaires ».

3°. Peut on contester l'élection d'un citoyen âgé de plus de 25 ans, à la place de juge de paix lorsqu'il réunit d'ailleurs toutes les conditions de l'égibilité?

« Il faut être âgé de 30 ans accomplis pour être

juge ». .

# ASSEMBLÉE NATIONALE.

Séance du lundi 20 décembre 1790.

Oui le rapport de ses comités ecclésiastique et d'aliénation, l'assemblée a décrété les articles suivans :

ART. I. « Les corps administratifs, avant de procéder à la vente ou location des ci-devant monastères, maisons de chapitre et de communauté auxquels étoit unie la cure du lieu, et dans l'intérieur desquels étoit le logement du curé, seront tenus, si la cure doit être conservée, de distraire des bâtimens un corps de logis convenable qui sera laissé aux paroissiens pour former

le presbytère, pourvu que la distraction puisse se faire suivant l'avis des experts-estimateurs, sans nuire à la vente on location.

« En cas de distraction, il seta détaché des jardins une portion, de l'étendue d'un demi-arpent, pour servir de

tardin presbytéral.

II. « Si la distraction ne peut avoir lieu sans nuire à la vente ou location, le rotal desdites missons et dépendances sera vendu ou loué; mais il sera fourni au curé, aux frais de la nation et à la diligence du directoire du département, un logement convenable, suivant les décrets de l'assemblée nationale sanctionnés par le roi ».

Après un long rapport sur le traitement à accorder aux trois princes apanagistes, Monsieur, M. d'Artois et M. d'Orléans, en remplacement de leurs apanages sup-

primés, le décret suivant a été adopté :

VI. « Il sera payé tous les ans, à partir du mois de janvier prochain, par le trésor national, de six mois en six mois, à chacun des trois apanagistes, dont les apartages réels sont supprimés, à tirre de remplacement, une rente apanagère d'un million pour chacun d'eux.

VII. « Après le décès des apanagistes, les rentes apanagères, créées par le présent décret ou en vertu d'icelui, seront divisées par portions égales entre tous leurs enfans mâles ou descendans par représentation en ligne masculine, sans aucun droit de primogéniture, à l'exclusion des filles et de leur représentation : ces rentes leur seront transmises, quittes de toutes charges, dettes et hypothèques, autres que le droit viager dû aux veuves de leurs prédécesseurs, auquel ces rentes pourront être affectées, jusqu'à concurrence de la moitié d'icelles; et la même division et sous-division aura lieu aux mêmes, conditions, dans tous les degrés et dans toutes les branches de la ligne masculine, issue du premier concessionnaire, jusqu'à son extinction.

VIII. « En cas de désaillance d'une ou de plusieurs branches masculinos de la ligne apanagée, la portion de la rente apanagère dévolue à cette branche passera à la branche ou aux branches masculines, les plus prochaines ou en parité de degré, selon l'ordre des successions qui

sera lors observé.

IX. « A l'extinction de la postérité masculine du premier concessionpaire, la rente apanagère sera éteinte au profit du trésor national, sans autre affectation que de la moitié d'icelle au donaire viager, tant qu'il aura cours, suivant la disposition de l'article 7; et les filles, en leur représentation, en seront exclues dans tous les cas.

X. « Les sils puines de France, teurs enfans et descendans, ne pourront, en aucun cas, rien prétendre ni réclamer à titre hérédisaire, dans les biens meubles et immeubles rélaissés par le roi, la reine et l'héritier présomptif de la couronne ».

Séance du soir. Cette séance a été employée à discuter le mode de remboursement des offices ministériels.

Nous reprendns une suite d'articles qui avoient été donnés d'une manière imparfaite dans les précédens numéros.

'ART: I Les huissiers-priseurs de Paris, et les huissiers en la prévôté de l'hotel, continueront provisoirement leurs tonctions, jusqu'à ce que l'assemblée nationale au statué à leur égard; néanmoins les huissiers-priseurs ne pourront exercer leurs fonctions que dans l'étendue dir département de Paris, tous droits de suite demeurant dès-à-présent supprimés.

Tribunaux de district établis dans la ville de Paris, exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du départe-

ment de Paris...

III. « Tous les autres huissiers et sergens royaux, même ceux des ci-devant justices royales ressortissantes immédiau ment aux parlemens ot cours supérieures supprimés, pourront, en vertu de leur ancienne immatricule, et sans avoir égard aux priviléges et attributions de leurs offices qui demeurent abolis, continuer d'exercer concurremment entre eux leurs fonctions dans le ressort des tribunaux de district qui auront remplacé celui dans lequel ils étoient immatriculés, et même dans l'étendue de tous les tribunaux de district, dont les chef-lieux seront établis dans le territoire qui composoit l'ancien ressort des tribunaux supprimés.

IV. « Les anciens juges et autres hommes de loi dénommés dans l'article premier du décret du 17 de ce mois, qui auront accepté des places de juges, seront, sprès les six années de leur exercice, admis de droit à se faire inscrire pour remplir les fonctions d'avoués dans tous les greffes des tribunaux de district où ils voudront se fixes. V. « Les avoués seront tenus de fixer leur domicile dans le lieu où sera situé le tribunal de district au greffe duquel ils se seront sait inscrire, et aucun avoué ne pourra exercer ses sonctions en même temps dans plusieurs tribunaux de district, à moins qu'ils ne soient établis dans la même ville.

VI. « Tous les officiers ministériels supprimés sont antorisés à poursuivre leurs recouvremens en quelques lieux que les parsies soient domiciliées, pardevant le tribunal de district dans le ressort duquel étoit établi le chef-lieu de l'ancien tribunal où ces officiers ministériels exer-

coient leurs fonctions.

Séance du merdi er. On a repris la discussion sur les

apanages, et les articles suivans ont été adoptés.

XII. & Il ne sera plus accordé à l'avenir aux fils ou peaits fils de France, ancunes sommes, rentes ou traitemens pécuniaires, distingués de l'apanage, pour l'entre-tien de leurs maisons et de celles de leurs épouses, ou sous quelque autre prétexte que ce soit, sans exclusion néanmoins des récibutions, gages ou appointemens attachés aux fonctions publiques dont ils pourront être revêtus.

XIII. « Il sera payé à Monsieur, indépendamment d'un million de rente apanagère, et d'un million de traitement, 500,000 liv. par année, décroissant de 25,000 liv. par chaque année, laquelle somme sera affectée à ses créanciers;

"Al sera payé à M. d'Artois la rente apanageto d'un million, le traitement d'un million; et en outre la nation déclare se charger, sans tirer à conséquence, du payement des rentes viagères dont le roi a bien vouln permettre l'acquit par la décision du décembre 1783;

« Laquelle somme de 500,000 liv. accordée à Monsieur, et le fonds annuel des rentes viagères du par «M. d'Artois au mois de décembre 1783, seront remis tous les ans, de six mois en six mois, entre les mains d'un réquestre, duquel les créanciers toucheront l'équivalent de leur créance.

« Il sera payé à M. d'Orkans, outre le million de rente capanagère, la somme d'un million chaque année pendant ao années, à citre d'indemnîté pour les améliorations faites par sos aureurs et lui dans les fonds de son apanage; lequel million affecté à ses créanciers, leur sera payé directement; et sera ledit million conservé aux créanciers dans

(653)

dans le cas même où M. d'Orléans viendroit à mourir

avant l'expiration desdites 20 années.

XIV. « Au moyen des sommes respectivement accordées par l'article précédent, les apanagistes renonceront à toutes demandes en répétition ou indemnité résultantes des améliorations, réfections ou constructions nouvelles, faites sur leurs apanages, desquels il sera fait abandon au profit de la nation; ils renonceront à demander aucunes coupes ou portions de coupes arriérées, dans les hois et forêts desdits apanages, sauf à eux à poursuivre le recouvrement des autres genres de revenus échus à l'époque du premier janvier 1791, et à continuer les coupes et exploitations qu'ils ont été autorisés à faire par le présent décrer et par les précédens, et sans que la présente disposition puisse s'étendre aux domaines engages, dont ils auroient exercé le retrait domania'.

XVII. « Les décrets relatifs à la vente des biens, nationaux, s'étendront et seront appliqués à ceux com-

pris dans : les apanages supprimés.

XVIII. « Le palais d'Orléans ou du Luxembourg, et le palais royal sont exceptés de la révocation d'apanage prononcée par le présent décret et celui du 13 août, dernier; les deux apanagistes auxquels la jouissance en a été concédée, et les aînés mâtes chets de leurs postérités respectives, continueront d'en jouir au même titre et aux mêmes conditions que jusqu'à ce jour, confirmant les aliénations qui, ont qu être faites en vertu de lettrespatentes enregistrées.

XIX. « Il sera avisé aux moyens de fournir, quand les circonstances le permettront, une habitation convenable à Charles-Philippe de France, second frère du roi, pour lui et les aînés cnefs de sa branche, au même titre d'apanage, à la charge de réversion au domaine national, aux

cas de droit.

XX. « Les acquisitions faites par les apanagistes, dans l'étendue des domaines dont ils avoient la jouissance à titre de retrait des domaines tenus en engagement, dans l'étendue de leurs apanages, continueront d'être réputés engagemens, et seront à ce titre perpétuellement rachetables; les acquisitions par eux faites à tout autre titre, même de retrait féodal, confiscation, commise ou déshérence, leur demeureront en toute propriété.

XXI. « L'assemblée nationale enjoint aux gardes chargés de veiller à la conservation des forêts et bois Nº. 77.

dépendant des apanages, de cominuer leurs fonctions avec les mêmes émolumens dont ils seront payés par les rece-

veurs du district du lieu de la situation ».

Séance du soir. M. Barrère est monté à la tribune pour réclamer auprès de la nation française des secours contre l'indigence qui menace la veuve de J. J. Rousseau; il a annoncé qu'il avoit en main des preuves authentiques de la fausseté des bruits répandus que la veuve de cet komme célèbre s'étoit mariée en secondes noces, et a voté pour elle une pension de 600 livres. M: Eymar rappelant la motion qu'il avoit précédemment faite au sujet de J. J. Rousseau, a proposé le décret suivant, qui a été reçu avec des applaudissemens redoublés de la salle et des tribunes.

« L'assemblée nationale voulant rendre un hommage solonnel à la mémoire de J. J. Rousseau, et lui donner, dans la personne de sa veuve, un témoignage de la reconnoissance que lui doit la nation française, a décrété

et décrète ce qui suit : 1

ART. I. « Il sera élevé à l'auteur d'Emile et du Contrat Social une statue portant cette inscription: LA NATION FRANÇAISE LIBRE, A J. J. ROUSSEAU. Sur le piédestal sera gravé la devise: vitam impendere vero.

II. « Marie-Thérèse Levasseur, veuve de J. J. Rousseur, sera nourrie aux dépens de l'état; et à cet effet il his sera payé annuellement des fonds du trésor public une somme de 1200 liv.

M. Muguet, au nom du comité des rapports, a fait celui des troubles de Perpignan, et il a été décrété qu'il seroit informé pardevant les juges du district des délits commis le 3 octobre dans cette ville.

On a repris la discussion sur la liquidation des offices

ministériels. Les articles suivans ont été décrétés.

ART. I. « Les titres des offices de procureurs, dans tous les tribunaux du royaume, seront remboursés d'après des bases proportionnelles; en conséquence, les évaluations qu'ils ont faites, en exécution de l'édit de 1771, seront rectifiées d'après la division suivante.

II. « Les tribunaux de même nature seront divisés au

moins en cinq classes.

III. « Chacune sera composée de tribunaux égaux, autant que faire se pourra, sous les rapports combinés de l'étendue, de la population et du nombre d'officiers de leur jurisdiction.

(655)

IV. « Cette division ainsi formée, l'évaluation la plus forte des offices de chaque classe sera prise pour former une évaluation commune à tous les officiers de la même classe.

V. « Les offices soumis à l'évaluation seront liquidés sur le pied de l'évaluation commune à la classe dans la-

quelle ils auront été rangés.

VII. « Outre le montant de l'évaluation ré glée pares articles précédens, il sera accordé une indemnité particulière aux titulaires ou propriétaires d'offices, qui justifierent de contrats ou autres actes authentiques, portant ces offices et leurs accessoires à un prix excédent celui de l'évaluation.

VIII. « Cette indemnité sera déterminée en raison du prix auquel les contrats se trouveront monter, après les prélèvemens qui seront réglés par les articles suivans.

IX. « L'évaluation rectifiée par les précédens articles, sera toujours comptée au moins pour un tiers du prix total des contrats; en conséquence, il sera fait sur chacune d'eux le prelèvement de cette portion, lors même que l'évaluation ne monteroit pas à une somme équivalente.

X. « Lorsque l'évaluation rectifiée, ou le prix du titre spécifié dans les contrats excéderont le tiers au total de l'acquisition, il sera fait prélèvement de la somme la plus forte à laquelle l'une ou l'outre des deux se trouvera monter.

XI. « Le surplus sera payé, par forme d'indemnité, aux titulaires ou propriétaires d'offices dont les contrats n'indiqueront l'acquisition d'aucun rôle, débet ou recouvrement.

XII. « A l'égard des contrats qui énonceroient l'acquisition des rôles, débets ou recouvremens, il sera fait un second prélèvement des sommes pour lesquelles ils s'y trouveront portés, et le surplus formera l'indemnité.

XIII. » Toutes les fois que les sommes auxquelles se montent les rôles, débets et recouvremens, seront confondues avec le prix du titre et de la clientelle, sans aucune spécification particulière, ils seront réputés former chacun la moitié du prix restant des contrats, déduction faite de ce qui doit appartenir à l'évaluation: en

conséquence, une moitié seulement sera payée à titre d'indemnité.

XIV. « Dans le cas où les rôles, débets ou recouvremens spécifiés dans les contrats équivaudroient au prix y porté, déduction faite de celui stipulé pour le titre, ou résultant de l'évaluation rectifiée, il ne sera accordé aucune indemnité.

XV. « Les offices de greffiers et huissiers audienciers soumis à l'évaluation, seront remboursés conformément aux décrets des 2 et 6 septembre dernier, et les mêmes décrets seront communs aux commissaires de police, huissiers, gardes et archers, en ce qui regarde le rembourtement sur le pied de l'évaluation faite en exécution de l'édit de 1771.

XVI. « Il leur sera payé en outre, à titre d'indemnité, le sixième du prix porté dans leurs contrats d'acquisition et autres actes authentiques, lorsqu'ils pourront en jus-

tifier ».

Séance du mercredi 23. M. d'André est nommé président.

Décrété que toute présentation de comptes aux cham-

bres des comptes cessera dès ce jour.

Décrété que les impositions indirectes seront, à compter du premier janvier 1791, perçues au profit de l'état jusqu'au moment où l'assemblée prononcera sur leur suppression ou modification.

Décrété que jusqu'à la même époque les octrois con-

tinueront d'être perçus comme ci-devant.

Oui le rapport du comité ecclésiastique, les décrets

suivans ont été adoptés.

ART. I. « A compter du premier janvier 1791, le traitement des vicaires supérieurs et des vicaires directeurs des séminaires diocésains sera, outre la nourriture et le logement, de 1000 livres pour le vicaire supérieur, et de 800 livres pour les vicaires directeurs.

II. « Le vicaire supérieur et les vicaires directeurs choisirent au scrutin parmi les trois vicaires directeurs, un économe qui sera chargé, sous la surveillance du vicaire supérieur, de la recerte et de la dépense du séminaire, et rendra compte de sa gestion à la fin de chaque année.

III. « Les comptes de l'économe seront reçus et approuvés par le vicaire supériour et les deux autres vicaires directeurs, ensuite vérifiés par le directoire du

pour le prier de donner une réponse signée de lui, et contre-signée du ministre, au décret du 27 novembre dernier.

Un membre a présenté un décret qui a été adopté

ainsi qu'il suit:

« L'assemblée nationale décrète que le bouton uniforme des gardes nationales de France sera de cuivre jaune ou doré, et monté sur os ou sur bois, avec attache en corde à boyau ou de toute autre manière; il portera pour empreirte, dans l'intérieur d'une couronne civique ces mots: la nation, la loi, le roi: entre la bordure et la couronne sera inscrit circulairement distrit de. . . . Dans les districts où il y aura plusieurs sections, elles seront distinguées par un numéro placé à la suite du nom du district ».

Séance du vendredi 24. M. Dupont a proposé, au nom du comité de jurisprudence criminelle, une mesure pour suspendre l'exécution des jugemens prévôtaux, qui continuent malgré le décret qui suspend toute exécution

prévôtale. Le décret suivant a été adopté.

« L'assemblée nationale décrète, qu'à l'égard des accusés qui ont été jugés par jugemens prévôtaux, à l'exécution desquels il a été sursis par le décret du 6 mars dernier, sanctionné par le roi, l'appel de ces jugemens sera porté de droit à un des sept tribunaux de district chargé de juger les appels du tribunal dans le directoire duquel le jugement a été rendu au choix des condamnés, s'ils l'ont été à des peines afflictives; dans tous les autres cas, ils seront autorisés à interjeter appel du jugement rendu contre eux, s'ils le jugent à propos.

« Décrète en outre que les accusés qui ont été jugés par coutumace, par quelque tribunal que ce soit, autont la faculté de se représenter devant le tribunal de district dans le territoire duquel étoit situé le siège du tribunal qui les a jugés, et en se représentant, leurs jugemens seront abolis, suivant les dispositions de l'ordonnance de

\$670».

M. le président a annoncé la démission de M. Guignard de Saint-Priest, annonçant que M. Montmorin le remplaçoit par interim; la salle a retenti d'applaudissemens.

Séance du soir. M. d'Allier a continué son rapport sur la liquidation des offices ministériels; les articles suivans ont été décrétés.

ART. XVII. « Néanmoins le remboursement du titre

XXVI. « Les créances acquises par les communautés ou par les titulaires, pour raison de réunion d'offices, à compter de l'époque de l'édit de 1771, seront également

pavées par la nation.

XXVII. « A l'égard des autres dettes contractées par les communautés, elles seront sujettes à vérification, et la nation n'en sera chargée, qu'autant qu'il sera justifié qu'elles ont été nécessitées par des causes d'utilité et d'ordre public.

XXVIII. « Les frais de réception seront remboursés aux fitulaires, conformément à l'article 10 du titre premier du décret des 2 et 6 septembre dernier; et à la charge

des retenues qui s'y trouvent énoncées.

XXIX. « Seront exceptés de la disposition relative au centième deniet, contenue en l'article précédent, les procureurs qui acquitteront ce droit conformément à l'article 6

du présent décret.

XXX. « Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous les créanciers des communautés seront tenus d'envoyer au bureau de liquidation, expédition e. forme, de leurs titres, certifiée par les syndics ou autres officiers qui se trouvoient en exercice au moment de leur suppression.

XXXI. « Dans le même délai, les dites communautés enveriont au comité un tableau de leurs dettes actives sur l'état et passives, certifié et signé par tous les membres présens, et une expédition en forme de tous leurs titres de créance. Les dites expéditions, délibérations de communautés, et autres actes y relatifs, seront, pour cette fois; admis sur la signature et collation des syndics

on autres officiers des communautés.

XXXII. « Dans les communautés supprimées par le présent décret, il ne pourra être procédé à la liquidation d'aucun office en particulier, qu'après que la communauté aura fourni l'état nominatif de tous ses membres, avec distinction des titulaires et des propriétaires non reçus; ensemble l'état détaillé de ses detres actives sur l'état et passives; le tout dûment certifié par des eoumissaires nommés ad hoc par la communauté assemblée.

XXXIII. « Dans le cas où une communauté refuseroit de se faire liquider ou de fournir les états ci-desus énoncés, les syndics ou autres officiers qui étoient en exercice au moment de la suppression, pourront, après l'armée et dans leur arme, le rang du jour de leur création.

III. « Les places d'officiers et sous-officiers dans les deux régimens, nouvellement créés, seront données aux efficiers et sous-officiers des régimens d'infanterie et de cavalerie qui auront subi la réforme en conséquence de la nouvelle formation; et aux officiers, sousofficiers et soldats de deux régimens dernièrement licenciés, qui seront jugés susceptibles d'obtenir leur remplacement.

IV. « Les officiers et sous-officiers des deux régimens licencies, qui , juges susceptibles de remplacement, n'autont pas obtenu de place dans les deux nouveaux régimens, conserveront leurs droits aux remplacemens, et seront susceptibles de récompenses militaires, suivant les règles établies par les décrets de l'assemblée

nationale ».

M. l'abhé Grégoire est monté à la tribune, et a sait au nom de plusieurs curés un discours qui a été nesapplaudi. Soixante-dix ecclésiastiques ont ensuite prêté le serment décrété, parmi le quels se trouvent quelques Évêques.

La discussion sur les jurés a été continuée.

Séance du mardi 24, L'ordre du jour a amené la dis-

cussion sur les jurés.

Le jure de paix aura-t-il le droit de faire arrêter les citoyens? Les dépositions serons elles écrites? Les officiers de police seront-ils charges de faire les premiers actes de la procedure criminelle? Y aura-t-il une partie chargée de rendre plainte et de poursuivre les crimes? Y aura-t-il un juré d'accusation? Telles sont les questions qu'ont successivement posées plusieurs membres.

M. Thouret a proposé de diviser et d'organiser séparément la police de sureté et les justices criminelles Il à été décrété qu'on s'occuperoit immédiatement de l'or-

ganisation de la police.

L'arricle concernant la concurrence donnée aux juges de paix et aux officiers de maréchaussée pour faire at-

rêter les citoyens, a été renvoyé qui comité.

Les articles suivans ont été successivement décrétés. «ART. J. Tous ceux qui auront connoissance d'un meurtre ou d'une mort dont la cause est inconnue et suspecte, seront tenus d'en donner avis sur le champ à la police, dans la personne de l'officier de police du lieu,

ou à son défaut, du p'us voisin, lequel se rendra incon-

rinent sur les lieux.

II. « Dans les cas énoncés dans l'article précédent, l'inhumation du mort ne pourra être faite qu'après que l'officier de police se sera rendu sur les lieux, assisté d'un chirurgien ou gens de l'art, et aura dressé un procès-verba détaillé de l'état du cadavre et de toutes les circonstances, en présence de deux notables au moins, qui signeront l'acte avec lui.

III. « L'officier de police, assisté de notables, entendra les parens, amis, voisins ou domestiques du décédé, ou ceux qui se sont trouvés en sa compagnie avant son décès; il tiendra note sur le champ de leurs déclarations, et les interpellera de les signer, ou de déclarer s'ils ne le

savent faire.

IV. « L'officier de police pourra désendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu dans lequel le mort aura été trouvé, et ce, jusqu'à la clôture du

procès verbal et des déclarations.

V. « L'officier de police fera saisir sur le champ celui ou ceux qui seront prévenus d'avoir été les auteurs ou complices du meurtre; et après les avoir entendus, il pourra les saire conduire à la maison d'arrêt du tribunal de district.».

Suite des décrets sur l'enregistrement des actes.

## SECONDE SECTION.

# Actes sujets au droit fixe de 10 sous.

« 1°. Les procès-verbaux de délits et contraventions aux réglemens généraux de police ou d'imposition, lesquels seront enregistrés, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, et avant

qu'aucun huissier puisse en faire la signification.

« Si la signification est faite par le procès-verbal et dans le même contexte, il ne sera perçu que le droit réglé par la présente section, tant pour le procès-verbal, que pour la signification à un seul délinquant; et s'il y a plusieurs délinquans, les droits de significations faites au second et aux suivans seront perçus, outre celui du procès-verbal, ainsi qu'ils sont réglés par la précédente section.

G a

gement par mer, à raison d'un droit par chaque personne à qui les envois seront adressés.

« 3°. Les extraits on copies collationnées d'actes et contrats par les officiers publics, à raison d'un droit par

chaque pièce.

" 4°. Les expéditions des jugemens qui seront rendus en matière de contributions, délits et contravensions.

« Les jugemens préparatoires ou définitifs rendus en matière criminelle, sur la poursuite du ministère public, sans partie civile, et les expéditions qui en seront délivrées, seront exempts de la formalité ou du droit d'enregistrement »

#### TROISIEME SECTION.

### Actes sujets au droit sixe de 15 sous.

« 1°. Les quittances du rachat de droits féodaux, conformément à l'article 54 du décret-de l'assemblée nationale du 3 mai 1700.

"« 2°. Les premières ventes des domaines nationaux, ainsi qu'il sera réglé par l'assemblée nationale, en consé-

quence de son décret du 29 juin 1790.

« 3°. Les exploits et significations des huissicrs et autres ayant droit de faire des notifications en forme, tant en matière civile que criminelle, à l'exception des exploits désignés dans la première section ci-dessus, et de ceux qui contiennent déclaration d'appel, dont les droits setont réglés par les sections suivantes.

« Les exploits ne seront sujets qu'à un seul enregistrement; mais le droit sera perçu par chaque personne requérante ou à qui la signification sera faire, sans qu'il puisse être perçu plus de cinq droits sur una exploit ou procès-verbal fait dans un seul jeur et pour

le même fait.

Les co-propriétaires et co-héritiers, les parens réunis pour donner leur avis, les déditeurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins ne seront comptés que pour une seule personne, soit en demandant, soit en défendant.

« Les exploits et significations qui seront faites à la réquête du ministère public, sars jonction de partie civile, soit par les hussiers, soit par les brigadiers et néanmoins les droits des actes ci-dossus énoncés ne pourront excéder ceux qui auront été percus sur les contrats précédens auxquels ils auront rapport.

« Les actes passés devant notaires, antérienrement au premier janvier 1791, dans les lieux cù le contrôle n'étoit

pas établi, seront censés avoir reçu la formalité.

4 3°. Les dons éventuels d'objets déterminés, et les donations mutuelles qui ne comprendront que des biens inmeubles présens et désignés.

« 4°. Les actes qui opéreront la réunion de l'usufruit à une propriété dont le droit aura été acquitté sur la

valeur entière de l'objet.

« 5°. Les actes refaits pour nullité ou autres causes, sans aucuns changemens qui ajoutent aux objets des con-

ventions ou à leur valeur.

a 69. L'enregistrement de formalité des donations entre vifs, lorsqu'il sera requis dans des bureaux différens de ceux où les contrats auront été enregistrés pour

la perception.

a 7°. Les expéditions des jugemens et autres actes judiciaires passés aux greffes ou à l'audience, qui sont simplement préparatoires, de formalité ou d'instruction. excepté ceux des juges de paix qui sont déclarés exemps. de tous droits d'enregistrement, et ceux des tribunaux. de district en matière de contributions, qui sont désignés dans la seconde section.

« 8°. Les secondes expéditions des jugemens des tribunaux de district, lorsque les premières auront acquitté

le droit proportionnel.

« 9°. Enfin tous les actes civils et judiciaires qui ne pourront recevoir d'application positive à aucunes des autres classes ou sections du présent tarif ».

#### INQUIEME SECTION.

#### 'Actes sujets au droit sixe de 40 sous.

à Les expéditions des actes judiciaires, portant nomi nation de tuteurs et curateurs, commissaires, direteurs ou séquestres, apposition et reconnoissance e scellés pour chaque vacation, clôture d'inventair, celles des jugemens qui donnent acte d'appel, d'airmation, acquiescement, opposition, assemblée de pzns ou d'habitans, autorisation, qui ordonnent qu'il et a jent la dissolution, et les inventaires de sitres et papiers ; lorsqu'ils seront séparés de l'inventaire du mobilier de la enocession ou de l'absent, et qu'ils énonceront des titres concernant la propriété des immeubles.

« 3°. Les significations et déclarations d'appel de juge-

mens des tribunaux de districts.

« 4°. Les expéditions des jugemens définitifs rendus sur appel, et dont les objets ne seront ni liquidés ni évalués.

#### HUITIEME SECT-10 N.

# Actes sujets au droit sixe de 12 livres.

« 1°. Les actes et les expéditions des jugemens portant interdiction, séparation de biens entre maris et femmes, et sauf conduit ou surséance.

« 2°. Le premier acte portant notification de recours

au tribunal de cassation.

#### NEUVIEME SECTION.

« Il ne sera payé que la moitié des droits fixés par le présent tatif, tant sur les actes de la première que sur ceux de la seconde et de la troisième classe, pour tout ce qui appartiendra, et sera délivré, adjugé ou donné par ventes, donations ou libéralités, legs, transactions et jugemens en faveur des hôpitaux, écoles d'instruction et d'éducation, et autres établissemens publics de bien-faisance.

L'assemblée nationale se réserve, au surplus, de statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens-immeubles, réels ou fictifs qui pourront être faites par les hôpitaux, colléges, académies, et autres établissemens permanens, et sur les fermalités qui seront nécessaires pour autoriser

ces acquisitions ».

Fin des décrets sur l'enregistrement des actes.

Се premier janvier 1791. Signe, Рачиномик.

De l'Imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais F. S. G., No. 20.

nouvel an, et le public a trouyé cette démarche convenable.

Gitoyens! avez-vous vu du même ceil la députation des trente représentants de la nation, le président de l'assemblée nationale à leur tête, s'acheminer vers le château des Tuileries pour y complimenter le roi et sa famille? N'avez-vous pas trouvé étrange, indécent et ridicule que le souverain assemblé allat porter ses hommages à son premier (1) serviteur, que la nation allat rendre ses, respectueux devoirs au premier fonctionnaire salarié par elle?

Sans doute que l'étiquette surannée et expirante, lidèle à l'ancien régime, n'avra pas permis au corps constituant, de s'asseoir en la présence du pouvoir exécutif. Sans doute que l'homme au 25 millions d'appointemens aufai rapondu d'un coup de tête protecteur aux salutations bien humbles de la na-

tion qui le tient à ses gages, ...

L'étiquette a sans doute aussi dioté les discours de part et d'autre. Le président de l'assemblée nationale à eu le soin de traiter le roi de majesté, quoique conterme, depuis la révolution, ne soit plus applicable qu'à la nation: on ne dit plus que la majesté du peuple français.

Cependant cette année le président a en le conrage de glisser dans sa harangue que que ques demivérités. Espérons que l'an prochain én dira la vérité toute entière; espérons que ce sera le tour du roi d'aller, la veille du jour de l'an, à l'assemblée nationale pour y prononcar un discours conçu dans l'esprit du canevas suivant:

« Premier fonctionnaire de la nation, je viens rendre mes hommages respectueux au souverain

<sup>(</sup>a) Si le vicaire de J. C. est le serviteur des serviteurs; le fils aîne de l'église doit être le serviteur du penpe français, en conséquente de cer axiome: Por popule, ven Dei; la voix du peuple est la voix de Dieu.

Tureau Révolutions de Paris, rue des Marais F! St G M! 20

qui s'est faite dans les choses, et par conséquent dans les mots. Le souverain assemblé n'a pas de devoirs à rendre à son délégué. C'est au roi à venir trouver la nation, au service de laquelle il est attaché. Ce n'est point à la nation à aller audevant du roi qu'elle salarie; et d'ailleurs l'individu, quel qu'il soit, doit tous ses respects à la collection des individus; le tout ne doit point

d'hommages à la partie,

Citoyens! veillez jusqu'au scrupule à ce que la ligne de démarcation entre le souverain assemblé et son délégué ne soit franchie ni par l'un ni par l'autre. Veillez à ce que le souverain assemblé tienne son premier fonctionnaire à une distance respectueuse. Ne souffrez pas que le commis isolé empiète sur la barrière qui le sépare et le place au-dessous de ses commettans réunis. La confusion des rangs amène celle des devoirs, et bientôt celle des droits; et prenez - y garde, il y va de votre liberté.

Nous insistons là dessus avec d'autant plus de confiance, que l'assemblée nationale vient de porter un décret, pour ainsi dire, sur nos conclusions, zouchant les convenances qu'elle doit observer. Il y a deux mois nous avens dénoncé, dans le nº. 69, page 180, ces discours de remerciment et de compliment des présidens en quittant le fauteuil, et en s'y installant; nous en avions fait sentir toute la puérilité. Vraisemblablement MM. d'André et Emery se sont trouvés de notre avis, ou en ont profité. Ils se sont abstenus de prononcer les harangues accoutumées. Cette innovation, ou plutôt cette sage réforme a été goûtée; il s'en est suivi, à l'unanimité, un décret qui abolit à jamais cet usage, convenable peut être dans une coterie de rhéteurs, mais déplacé dans une assémblée nationale, et tout à fait indigne d'elle.

Nos représentans ont encore à décréter que dorénavant, assis sur leurs chaises curules, ils receyront avec dignité l'hommage et les sou haits que le roi viendra leur rendre, à l'ouverture de chaque année, en termes respectueux, comme il convient au premier fonctionnaire de la nation, quand il a l'honneur d'adresser la parole au souverain assemblé.

### Des sermens,

Il est vraisemblable que les sermens ont été imaginés pour tenir lieu des loix, quand il n'y en avoit pas; ou pour y suppléer, quand elles étoient mauvaises ou mal exécutées.

L'histoire confirme cette conjecture: jamais les sermens ne sont si multipliés qu'aux époques révolutionnaires d'un peuple, c'est-à-dire, quand les loix se taisent, ou sont abrogées pour faire place à de nouveaux déorets. Sans remonter plus haut, et sans aller chercher des exemples plus loin, jamais la nation française ne prononça tant de sermens que pendant la ligue, et depuis le 14 de juillet 1789.

Quand les hommes, divisés en plusieurs factions, ne savent plus à qui se fier sur la terre, ils lèvent au ciel les yeux et la main, comme pour prendre leur divinité à témoin, et la rendre garante de leurs promesses. Ce remède violent, cette ressource dernière produit quelquefois d'heureux effets; elle sert sur-tout à calmer le peuple, qui, plus religieux que ses chefs, et de meilleure foi qu'eux, compte sur leur parole, quand elle est consacrée par un serment; il croit voir Dieu lui-même intervenir comme médiateur, et de son doigt redoutable aux réfractaires, sceller les conventions des contractans. Tout cela est imposant, sans doute; mais tout cela tient à la superstition, et touche au fanatisme. Malheur alors à ceux qui faussent leurs sermens. Le peuple ne plaisante pas avec co nœud sacré; il se feroit un devoir de layer le

sacrilége dans le sang du parjure.

Est ce sous ce point de vue politique qu'il fautenvisager le serment que l'assemblée nationale exige en ce moment de tous les fonctionnaires ecclésiastiques? En les forçant d'assermenter la constitution civile qu'on leur donne, on porte, il est vrai, le dernier coup de massue à l'ordre clérical; on le place entre deux écueils inévitables: il se voit obligé de jurer lui même son renoncement aux ci devant priviléges dont il jouissoit naguère, ou bien il est livré au peuple, impatient de faire justice d'une classe d'hommes qu'il a toujours craints, qu'il n'a jamais aimés.

Le clergé, le haut clergé sur tout, ne mérite que trop bien ce traitement, devenu peut-être nécessaire dans les circonstances actuelles. Sa conduite (1), pendant tout le cours de la révolution, a appelé sur lui toutes les haines, toutes les ven-

geances.

Mais n'est-ce pas gater notre excellente cause, que de se servir pour la faire triompher des mêmes moyens précisément qui furent mis en œuvre à l'époque la plus honteuse de nos aonales? Comment les représentans du souverain ne se sont ils pas apperçus qu'ils s'assimiloient à des ligueurs forcenés, en cumulant serment sur serment?

Les ligueurs étoient excusables, en ce qu'il n'y avoit pas de leur temps des barrières assez fortes pour contenir les différens partis, aux prises l'un contre l'autre. Il n'y avoit pas encore de déclaration des droits de l'homme; il n'y avoit pas encore de constitution pour chaque classe de fonction-

<sup>(1)</sup> Nous apprenons à l'instant même par les papiers publics que les curés de Paris, assemblés en Sorbonne, ont fait entre eux le serment de ne point prêter celui décrété par l'assemblée nationale. La leçon populaire donnée l'un de ces jours au curé de Saint-Sulpice n'effraye pas ces messieurs. Veulent-ils donc mourir sur la brèche?

naires publics. La volonté générale ne s'étoit pas encore exprinée par des décrets bien clairs, bien précis. On pouvoit se permettre tout, sans blesser les loix; il n'en existoit pas. Dieu seul avoit le droit de châtier des hommes qui n'étoient convenus de rien encore entre eux; et les peuples n'étoient, pour ainsi diré, justiciables que du ciel, puisqu'il n'y avoit sur la terre uneun tribunal légalement organisé.

Gette position facheuse ne ressembloit pas à la notre. Nous avons des loix faites par le peuple, ou du moins au nom du peuple. Nous avons des juges nommés par le peuple, pour connoître des délits contre les loix. La constitution civile du clergé est décrétée; et les peines contre les réfractaires à cette constitution sont portées. Que falloit

il de plus?

Un serment, qu'ajoute t-il à cette organisation? et pourquoi en référer à Dieu et à ses vengeances, en cas de prévarication, puisqu'il y a tout à craindre de la justice: des hommes chargés de veiller à l'exécution des décrets? Pourquoi demander aux prêtres en parriculier le serment d'être fidèles aux loix du pays? Ne l'ont-ils pas prêté déjà le 14 de juillet 1790, avec toute la nation? Ce nouveau

serment est tout autimoins superflu.

Il peut avoir très prochainement les suites les plus funestes. Ne voyez-vous pas qu'il a déjà rendu le clergé intéressant? Déjà on le plaint. « C'en est trop aussi (disent même des patriotes, d'un caractère modéré): le clergé expie bien amèrement ses torts; on le contraint à porter lui même sa croix jusqu'au lieu de son supplice; on le frappe avec ce même glaive spirituel dont il frappoit les autres; et par un rafinement de cruauté, on exige qu'en tombant il consacre, par un aveu solennel et libre, l'équité de ses juges, en même temps ses bourreaux ».

-Certes, des hommes capables de cet héroisme

volontaire seroient dignes de tous les égards; et les prêtres sont loin de s'en montrer susceptibles. Mais en voulant dégrader la victime, en découyrant à tous les yeux ses parties honteuses, il arrivera de deux choses l'une, ou peut-être toutes deux à la fois : ou l'on applaudira au sacrifice, et l'on couvrira de mépris ceux qui, pour s'y soustraire, s'entacheront d'un faux serment, ou bien l'on s'attendrira au spectacle de quantité d'indiyidus poursuivis avec acharnement jusque dans le sanctuaire de leur propre conscience; on ne verra point en eux des prêtres rappelés à l'ordre; on les vénérera comme autant de martyrs (1), dont on baisera les plaies qu'ils auront soin d'étaler avec complaisance : et qu'on y prenne garde; il n'en faudroit pas davantage pour amener une contrerevolution.

Ne pourroit-on pas aussi mettre sur le compte de quelques eccléssastiques officieux cette falsification de la loi qui les concerne, faite dans les hureaux du garde du sceau, déjà assez mal en ordre, de l'aveu même de M. Duport?

Messieurs du clergé ne seroient pas fâchés qu'on leur accordat les honneurs d'une persecution en projet; il n'y a pas loin de là à une petite guerre religieuse. Ces

messieurs sont contumiers du fait.

<sup>(1)</sup> Pendant la séance consacrée au serment des fonctionnaires ecclésiastiques, plusieurs députés se plaignirent de propos menaçans temus autour de la salle de l'assemblée nationale contre ceux qui se refuseroient au décret : on alla à la source de ces bruits; ils ne partoient pas de la terrasse des Feuillans, où l'on étoit fort tranquille, mais bien de l'intéritur d'une cour de ce couvent, où se trouvoient une vingtaine de gens sans aveu, apostés, on se doute de quelle part, pour motiver par leurs menaces un appel au peuple des 83 départemens, en faveur des ministres de la religion, en danger de leur vie.

Il falloit prendre une autre marche bien plus sare, bien plus courté ; elle étoit tracée par le cours des choses ; il falloit renoncer tout à fait à la misérable ressource des sermens, moyen usé par le temps, et indigne d'ailleurs d'une nation franche et généreuse, d'une association de frères indépendans. La religion du serment ne doit avoir un culte que parmi des brigands qui s'attroupent pour faire un mauvais coup. La douce éhaîne de la fraternité et le lien coercitif des décrets nationaux devoient suffire aux amis d'une constitution libre, et à leurs adversaires.

Le nom du Très Haut n'a que faire dans les choses de ce bas monde. Ce garant céleste des conventions humaines est trop loin des méchans pour les forcer à tenir lettrs pactes civils. Un témoin qui ne dépose que dans le forum de la conscience est à peu près nul; il l'est du moins pour les honnêtes gens qui n'en ont pas besoin pour faire honneur à leurs engagemens; il l'est aussi pour les fripons qui craignent bien plus le sequestre de leurs revenus, que les tourmens qu'en leur

prépare dans les enfers....

L'assemblée nationale, où le seuverain assemblé a décrété dans sa sagesse, et en vertu de sa pleine puissance, dont on n'appelle pas, pas même à la divinité, l'assemblée nationale a décrété un nouvel ordre judiciaire, une organisation nouvella de l'armée, et une nouvelle constitution civile pour le clergé. C'est aux juges, aux soldats, aux prêtres, actuellement en fonctions, d'y adhérer, en se conduisant en conséquence dans leur ministère respectif. Le citoyen élu jage, qui monte su tribunal en vertu de son élection, consent par le fait au nouvel ordre judiciaire. Un sermont solennel, bien loin d'ajouter à ce consentement tacite, ne feroit que blesser la délicatesse du fonc; tionnaire et douter de la légitimité du pouvoir législatif.

Nº. 78.

(678)

Un prélat de l'ancien régime, ou un évêque de la nomination du peuple, qui reçoit dans sa maison épiscopale la nouvelle constitution civile du clergé, doit la recevoir comme le second tome de l'évangile, avec, le même respect et une foi implicite. Le souverain assemblé est censé lui dire, en lui adressant ce code nouveau:

Citoyen, prends et lis; calcule tes forces; consulte ta conscience et choisis; obeis aux volontés du souverain assemblé, ou cède à un autre le bâton pastoral; je n'exige pas de sermens; c'est ton affaire vis-à vis de ton Dieu; ma jurisdiction ne s'étend pas jusqu'au ciel, mon règne est ici bas, et j'ai décrété, dans ma sagesse, des peines contre les fonctionnaires infidèles; j'ôterai les pouvoirs de leurs places à ceux qui en transgresseront les devoirs.

Voilà oe que l'assemblée nationale a le droit d'intimer, et non ce que l'ainé des Mirabeau lui fait dire:

« Si vous ne prêtez point un tel serment, vous » ne serez plus fonctionnaires publics ».

# Lettre du garde des sceaux.

La municipalité de Paris avoit fait la publication de la loi concernant le serment exigé des
prêtres fonctionnaires publics, sur la constitution
civile du clergé. Dans l'intitulé de cette proclamation, la municipalité menaçoit ceux qui refuseroient le serment d'être poursuivis comme praturanteurs ou repes public. Cette disposition,
dont il n'est pas question dans la loi, a excitéla
surprise et alarmé la prudence du corps législatif, qui a mandé M. le maire pour éclaircir cette
méprise dangereuse, ou plutôt cette extension,
et aviser aux moyens d'y remédier. Sur ces entre
faites, l'assemblée à reçu du garde des sceaux da
France la lettre suivante:

# M. TE PRÉSIDENT,

"I'ai été instruit de l'effet qu'avoit produit dans l'assemblée nationale la lecture du titre mis en sête de la loi du 27 novembre dernier, et les metions auxquelles cette fâcheuse breur avoit donné lieu. Je m'attendois à cet effet; je prévoyois une dénonciation, et je n'aurois pas été surpris que le corps législatif, justement alarmé, cut pris sur le champ des mesures sévères; il ne l'a point fait; et j'ose croire que je dois cette marque de bonté à sa juste confiance dans la droiture de mes sentimens; mais il ne m'est pas permis d'attendre que des explications me soient demandées : je prie l'assemblée nationale de trouver bon que je lui rende compte du fait dans toute sa simplicité.

« J'ai trouvé, en arrivant airministère, établi à la chancellerie un bureau d'envoi des décrets, qui n'étoit encore monté qu'imparfaitement, et dont je n'ai pas encore perfectionné l'organisation; j'ai placé à la tête de ce bureau, dont le travail est presque mécanique, un homme que je connois depuis long temps, parfaitement sûr, d'une intelligence très-supérieure à celle nécessaire pour ca genre d'occupation, et dont le caractère d'esprit est principalement la netteté et la justesse. L'assemblée nationale sentira aisément qu'au millieu de cette immensité d'affaires dont le département de la justice est chargé, il m'est impossible de me livrer aux détails de l'envoi et de l'expédition des loix; er que je dois me borner à une surveillance générale. L'intitulé des loix est ordinairement donmé par la feuille qui enveloppe les décrets présentés à la sanction par M. le président.

« Le titre de celle du 27 novembre porté sur la feuille étoit très-convenable: j'ai dû croire et j'ai cru qu'on n'en avoit pas substitué d'autre dans mes bureaux; cette loi a été imprimée, expédiée, convoyée, sans qu'il me fût venu à la pensée que

son titre dut me causer un violent chagrin. de cruelles inquiétudes, et je n'ai été instruit de la faute commise que par M. le maire de Paris, qui . irappé de l'effet, que pouveit : preduire l'intitulé inexact à la fein en impolitique de ce décten est remu me, trouver à sudmuit et demi, dans la must du dimanche que handi , et s'est concerté avec moi sur les movers de remédier au mal. Nous avens envoyé sur le champ, chez l'imprimeur pour reimprimer le titre, avec ordre de couvrir le lendemain les premiers placards de ceux de catte secondo edition : i'en ai fait faire aun le shamp une sutre à l'imprimerie royale; elle est deia partie nous les provinces, et les ordressent donnés par-tout pour que les premiers exemplaires scient recirés et remwoyes; la plus grande activité a été employés pour assurer le succès de cette mesure rivoile, le fair dans toute sa pareté. Je no me permeterai qu'une réflexion: je gross qu'il sera évident pour tout le monde qu'il s'agit ici d'une erreur , et diune erreur de bureau. Je n'ignore pas capendant que j'en mis responsable, et j'attendrai avec antant de résignation que de fermeté, ce qu'il plairs à l'assemblée de proponcer dans sa sagesse; je ne refuse pas de devenir le premier exemple de le reaponsabilité ministérielle ; je m'en consolerois, puisone cet exemple pourroit être utile à mon pays. Je m'en consolerois, car ma conscience est pure, ce mon honneur n'est point compromis; mais ce dont je me me consolerois pas, c'est que cette erreur, échappée à l'un des employés de mes bareaux, causat le moindre désordre.. donnat lieu à quelques exoès. Ceux des membres de cette assemblée, dont j'ai l'honneur d'être connu personnellement, savent jusqu'à quel peint on sentiment est dans mon cour; et a'il en étoit, ce que je ne crois pas, qui fussant disposés à me préter des intentions coupables, je les prierois de considérer qu'on ne m'a jamais accusé d'être ami du trouble es du désordre, ex que si quelque chose a pu me

faire remarquer lorsque j'exerçois des fonctions aussi importantes que délicates, c'est le mélange constant de la modération avec la fermeté.

. и Je suis, etc. Signe, Duront.

Cet acte de loyauté et de résignation de la part de M. Dupert est très louable. Il prouve que l'honnête homme est plus grand en avouant sa faute, gu'il n'a été coupable de la commettre. Jamais ministre de l'ancien régime n'a imité cette simplicité de la vieille roche. Voilà la planche faite, Les ministres qui désormais ne suivront pas cet exemple de probité et de franchise seront double ment coupables et convaincus d'orgueil. Il ne faut droit pas cependant que ces excuses volontaires at multipliées dégénérassent en motifs d'applaudissemens. Les ministres et les gens en place doivent tirer de la lettre de M. Duport, et des louanges qu'on lui doppe, cette conséquence remarquable; qu'ils sont en général en bien petite estima dans Copinion publique puisque pour les louer on a hesoin de se rabattre sur l'aveu de leurs fautes. Nous no parlons pas des éloges particuliers dont chacun connoit toujours le metif, la source; nous entendons ces éloges francs et spentanés qui pa laissent après eux ni le soupçon de la méliancer ni le sourire de la pitié-

Tyrannie municipale.

La municipalité de Paris abuse chaque jour de la manière la plus affrayante du pouvoir qu'elle tient de la commune; et ses coups d'assai sont se adreits, qu'elle trouve des hommes assez peu écles rés pour prodiguer des élages aux atrocitée dont elle se rend coupable.

Le club monarchique, en annonçant des principes essentiellement ennemis de la liberté, en manœuvrant en faveur des contre révolutionnaires, sétoit rendu odieux au peuple. Le corps municipal a profité de la défaveur de l'opinion pour

défendre à cotte société de s'assembler; elle a été dissoute en vertu d'une ordonnance de police. Dèlà un procès en règle entre M. Bally et les monarchistes; on attend le dénoument de cette

farce municipale.

Il est facile de voir que tout ce fracas n'est qu'un coup monté, une parade concertée entre les membres du club, et les chess de l'administration, pour parvenir à dissoudre toutes les associations civiques, et à isoler les citoyens. Diviser pour régner est la maxime des despotes d'aujourd'hui, comme ceux de l'ancien régime. Depuis long-temps l'esprit public se forme, et les sociétés patriotiques contribuant à le propager, génent singulièrement les prétentions des mandataires du peuple. Observez que la municipalité avoit besoin de se faire un titre pour s'arroger le droit de dissiper ces sociétés; et ce titre, le club monarchique s'est empressé de le lui fournir. Ce n'est pas du droit de s'assemblér que les membres de ce club sont faloux; ils ne veulent qu'anéantir les amis de la constitution. Peu leur importe d'être écrasés en renversant les colonnes du temple, pourvu qu'ils ensevelissent leurs ennemis sous les ruines. Les monarchistes n'ont rien à pérdre, ils ne venlent pas de liberté; les patriotes au contraire risquent tout; car s'ils ne sont pas libres, il n'ya plus de sureté pour eux.

Cette machination des chefs de la police ne peut pas faire de doute pour tout homme qui confiolt seurs liaisons avec les membres du club monarchique. MM. Bailly et la Fayette sont les amis des Clermont - Tonnerre, des Cormier, des Matoues, etc. Les officiers de l'état major de l'armée parisienne, les fédérés que le général faisoit présider par ses aides de camp, sont les suppots affidés de ce club; d'après cela, comment s'imagner que les municipaux cherchent à proscrire de benne foi une assemblée dont ils ont toujours pro-

réunir. En France, la faculté de s'assembler est fondée sur une loi constitutionnelle. Sur l'article 52 du décret concernant l'organisation des municipalités. Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées particulières, sous la condition de donner avis aux officiers municipaux du temps et du lieu de ces assemblées. Voilà le vrai boulevard de notre liberté. car tant que les citoyens pourront se réunir, le tyrannie est impossible à établir. Ne souffrons donc pas que les municipaux osent y porter atteinte sous le faux prétexte du bien public; car le bien public est toujours la chose à laquelle ils songent le moins. L'accroissement de leur pouvoir est tout ce qui les touche. En voici une preuve sans réplique:

Dans l'ancien régime, les prêtres s'entendoient àvec le gouvernement pour faire fermer les théatres les jours de grande fête; ils croyoient attirer plus de monde à leurs représentations pieuses, en interdisant les spectacles mondains. La municipalité a voulu se montrer à demi-philosophe en ordonnant que le jour de Noel les théatres seroient ouverts, avec la condition que la recette appartiendroit aux pauvres. La lettre circulaire aux directeurs des spectacles est curiense: Nous vous invitons à jouer le jour de Noel, au profit des pauvres, et cependant vous ferez mettre sur

L'affiche par ordre de la municipalité.

H est impossible de disposer plus adroitement de la bourse d'autrui. (1) De quel droit la municipalité ose-t-elle forcer un citoyen à expier, par des libéralités ruineuses, l'infraction qu'elle croit commettre aux loix de l'église? N'essaye-t-elle dono de faire le bien public qu'en commettant des injustices particulières? Les recettes des spectacles

<sup>(1)</sup> L'Opéra saul n'avoit pas joué le jour de Noël; il a eu son tour le premier jour de l'an. n'appartiennent

### Des mouchards.

Là où sont les tyrans, sont les mouchards; la où sont les mouchards, sont les tyrans; là où sont les tyrans et les mouchards, sont bientôt les oubliettes. Feuilletez l'histoire, vous trouverez la preuve de l'inséparabilité de ce triple fléau. Tibent avoit des délateurs et le sant de Caprée; Denis avoit la fameuse oreille (1) et les carrières; ALEXANDRE VI et Borgia avoient leurs espions et la Cantarella; Louis XI institua en France les mouchards et la poste pour avoir plus tôt de leurs nouvelles, et il avoit l'ami Tristan; ce Tristan étoit comme qui diroit Sartines, le Noir ou de Launai. Le cardinal de Richelieu et ses successeurs ont perfectionné les mouchards, et plus habiles que Phalaris, qui n'avoit qu'un taureau ou machine à rôtir les citoyens, ils avoient cinquente à soixente enfers, où ils jetoient ceux qui n'avoient pas le bonheur de leur plaire pour y être tourmentés sans relache, et très-souvent à tout jamais, par des démons incarnés, c'est-à-dire, par des gouverneurs abominables, ou par des moines, ce qui étoit encore pis.

Tout prince, tout ministre, tout magistrat, tout citoyen nême qui se sert de mouchards est un méchant homme. C'est une dérision que d'ajouter foi à la vertu d'un tel être. Nous adjurons ici toute ame honnête, de nous déclarer s'il lui seroit possible de lier un commerce de cœur et d'amité avec celui qu'il sauroit s'aboucher avec des mouchards, et leur ouyrir sa confiance. Celui qui

<sup>(1)</sup> Denis LE TYRAN avoit fait saire une chambre dans son palais, appelée l'oreille, parce qu'elle étoit saite avec tant d'artifice, que placé dans cette chambre, on entendoit très-distinctement tout ce qui se disoit dans le palais.

se sert de mouchards est un mouchard lui-même. Il est le cloaque, l'égoût au viennent aboutir ces ruisseaux boueux; il est la grosse pièce de cette monnoie infâme. Point de distinction ici entre les agens et le moteur, entre les brigands et le receleur. Est-il plus exécrable commerce que de trafiquer de l'ame et de la pensée des citoyens? D'ouvrir, de tenir ce détestable bureau, où la plus vile canaille vient enregistrer la vie secrète, les pensées et les soins domestiques des citoyens, entre les mains et sous la plume d'un homme public, d'un magistrat qui ne peut être qu'un lache, par cela seul qu'il veut savoir ce que la foi publique

doit couvrir d'un voile religieux?

Pourquoi de toutes les tyrannies celle des prétres a-t-elle été la plus longue et la plus affreuse? Parce que la confession auriculaire étoit l'espionage de l'église. Pourquoi les jésuites étoient-ils venus à bout d'être les maîtres de l'Europe, et maîtres exécrables? C'est que la base de leur politique étoit la révélation de la confession à leurs supérieurs. Lorsqu'on pense que chaque jésuite matador, initié à l'épouvantable théocratie de ces moines, savoit la pensée et les affaires de chaque famille chrétienne du monde entier, il y a de quoi frémir d'horreur et reculer d'épouvante. En bien! si rien ne semble pouvoir égaler l'effroi qu'inspire une telle réflexion, que sera-ce si l'on s'arrête à l'idée qui doit résulter de l'agence des mouchards? Car enfin les jésuites ne savoient que la vérité. Ce n'étoit pas l'imposture et la calomnie que les ames timorées venoient vomir au tribunal de la péni-, tence. Sans doute les malheurs, les désastres, la confusion, qui résultoient de ce trafic jésuitique, et des aveux des péchés des fidèles, étoient grands et incalculables. Mais lorsque vous venez à penser que des hommes constitués en puissance font sonder votre vertu par les plus infames scélérats du globe, que votre conscience est la proie de ce qu'il y a de plus infect parmi les méchans, qu'elle

est calculée par celle de ces coquins, que vos intentions passent par une telle filière, que ces traitres que l'on a spécialement attachés sur vos pas, ne trouvant en vous que l'honnêteté qui les passe, peuvent vous imputer les vices qu'ils vous désirent, et vous les imputent, parce qu'ils les ont. Lorsqu'on vient à penser que leurs bénéfices, leur salaire, leur existence, leur avancement, leur importance dépendent de la multiplicité des crimes qu'ils cherchent, et que, pour ne pas mourir de faim sur les trousses des anges, ils commettroient eux-mêmes ces crimes pour les leur inputer, et ne pas rentrer le soir sans répertoire dans leur infernal dépôt..... Oh! certes à de telles réflexions le désespoir vous saisit, la pensée s'égare, et sa première lueur renaissante se porte dans le fond des forêts, où vous êtes tentés d'aller loin des hommes passer le reste de vos jours.

Qu'ils sont misérables ces sophistes pervers, qui ovent nous dire que les mouchards sont un mal nécessaire; que pour avoir une bonne police, il faut des mouchards; que sans cette vile et abominable canaille, on ne pourroit pas quelquesois trouver le coupable que l'on cherche! Comme s'il ne valoit pas mieux que cent voleurs fussent pendus plus tard, puisqu'il est écrit qu'ils n'y échappent guère; oui pendus plus tard et même jamais, que d'entourer les foyers des honnêtes gens d'une ceinture de bandits, que de glisser dans les familles ces reptiles impurs, que d'empoisonner la confiance publique; et lorsqu'une cité, une nation ne devroient être qu'une famille de frères et d'amis, d'intercaler la terreur, et les soupçons éternels entre les cœurs nés pour s'aimer et se consoler, entre le frère et la sœur, l'épouse et l'époux, le fils et le père! Hé! qu'on ne vienne pas nous dire, que ces craintes sont exagérées. A Montpellier, un apothicaire fit annoncer qu'une vipère s'étoit échappée de sa caisce : à cette nouvelle, vous cussicz vu tout le quartier, et bientôt toute la ville

dtoit de demander sur quels renseignemens il a pu l'être, et qu'il fût libre de droit sur le champ, s'il se trouvoit que ce ne fût que par espionnage

qu'il auroit été arrêté.

Mais loin de nous perdre en recherches sur des remèdes toujours impuissans, allons aux représentans de la nation, allons-y tous, ne jetons qu'un cri, et demandons une loi qui défende les mouchards; que cette loi voue à l'exécration publique, et les moteurs et les agens de ce trafic infâme, autant qu'impolitique. Le législateur n'est-il pas témoin du serment de notre fraternité nationale? Ce serment est la sauve garde de la patrie. Comment pourroit il souffrir, le législateur, que cette fraternité fût ainsi empoisonnée dès le premier serrement de main? Qu'il nous donne cette loi, que nous demandons. Ceux qui s'y opposeroient ne peuvent être que des traîtres corrompus, ou des méchans ambitieux. Or, si la vertu, la justice et les mœurs président à l'assemblée nationale, nous aurons cette loi. Que les magistrats qui n'auroient de talens et le don d'administrer qu'au moyen de l'espionage, que ces indignes magistrats quittent l'écharpe, qu'ils cèdent la place à l'homme droit, ferme et intègre qui, gouvernant en toute bonne foi, ne sait ce que c'est que de corrompre ou de rendre douteuse celle d'autrui.

Mais nos papiers sont pleins des preuves d'une eaverne de mouchards revêtus de l'habit national, armés du glaive patriotique. Il ne se peut que l'assemblée nationale ignore les bruits et la réalité de ce brigandage; il est certes bien étonnaut que pas un des membres de l'assemblée n'ait dénoncé cette monstrueuse institution, cette pépinière secrète de brigands. L'inviolabilité des législateurs les rend-elle si tranquilles sur leur sureté personnelle, qu'ils s'imaginent n'avoir rien à redouter de ces serpens de la société? Mais quand ils descendront du siège national, qui leur a dit que ce ne sera pas à un mouchard que l'on s'en remettra

de la vengeance que l'on voudra tirer de leurs travaux? Que savent-ils, si leurs plus ardens ennemis ne sont pas les instituteurs, les payeurs, les protecteurs, les instructeurs de ces exploiteurs de consciences? Qu'ils y prennent garde! il no faut pas remonter bien haut pour trembler. Nous le répétons donc, c'est une loi dont la confiance publique a besoin, que la paix des familles exige, que les mœurs nationales commandent. Que cette loi anéantisse ces reptiles engendrés de la pourriture des nadayres de l'ancien régime. Alors, s'ils ne disparoissent pas, que les citoyens leur donnent la chasse, comme on a fait aux crapauds, comme on a fait aux crocodiles, comme on a fait aux serpens, et à tous les animaux que les hommes ont en horreur.

# De l'organisation de la police.

Sous l'ancien régime, les abus de la puissance prévôtale, et de l'administration inquisitoriale de la police, avoient frappé tous les bons esprits. On s'indignoit de voir une poignée de sbires et de mouchards disposer de la sureté et de la vie des citoyens. Dans le nouvel ordre de choses, l'assemblée nationale, docile aux projets du comité de constitution, essaye de ramener leur odieux pouvoir. C'étoit bien la peine de tout renverser, de nous faire parcourir tous les périodes de la licence et de l'anarchie, d'acheter une constitution au prix de tant de sacrifices, pour arriver précisément au même point d'où l'on étoit parti.

Le pouvoir exécutif, dit Montesquieu, protége d'un bras, et il en étend mille pour opprimer. On peut dire la même chose de l'institution de la police; elle promet sureté et tranquillité aux citoyens, et à la place de ces deux avantages qu'elle ne leur donne point, elle les opprime et les garotte de toutes les manières. La police et la liberté sont deux choses incompatibles; alles ne peuvent pas

(692)

exister ensemble dans la même constitution. La police est nécessairement arbitraire; elle met l'homme à la place de la loi; et c'est sous ce point de vue qu'elle est infiniment dangereuse pour la liberté.

Si cependant nos mœurs sont si corrompues, si nous sommes si éloignés de la soumission à la loi, qu'il soit besoin d'une force armée pour la faire exécuter, au moins faut-il circonscrire ses fonctions de manière qu'elle ne se trouve pas investie en mêmo temps du pouvoir civil et militaire. Gardons-nous sur-tout de confier aux officiers de police la plus petite partie du pouvoir judiciaire; réduisons-les à prévenir les crimes et non à les punir; n'introduisons pas, entrè les citovens, cette inquisition odieuse qui empoisonne les démarches les plus simples, et qui, sous prétexte de veiller à la sureté de quelques riches, rempliroit la vie de crainte et d'inquiétude. Voilà les seules bases raisonnables d'une institution de police de sureté. L'assemblée nationale, au lieu de supprimer la maréchaussée, comme infectée des principes de l'ancien régime, a doublé au contraire le nombre des officiers et des cavaliers : elle a infesté le royaume d'une armée de mouchards et de gens de police, toujours en mouvement pour poursuivre et fatiguer l'homme de bien. Elle a fait plus; en décorant la maréchaussée du titre nouveau de gendarmerie nationale, elle lui a attribué les fonctions civiles et militaires. Ainsi la force armée, au lieu d'obéir au pouvoir civil, en disposera à son gré. Un officier militaire délivrera des mandats d'amener et des mandats d'arréter; il pourra faire arrêter un citoyen qu'il lui plaira de suspecter à quelque distance qu'il se trouve; il pourra recevoir des plaintes, dresser des procèsverbaux, former les premiers titres qui compromettront la sureté et la vie d'un homme d'honneur.

Peut-on concevoir rien de plus terrible que

Art. 3. « Les signalemens des brigands, voleurs, assassins et perturbateurs du repos public, etc. seront délivrés à la maréchaussée ». Que veut dire le comité par ces mots: Perturbateurs du repos public? Ne laisse til pas la plus grande latitude à l'inquisition de l'officier de police, qui pourra comprendre sous ce titre tous les hommes énergiques qui, dans les assemblées populaires, auront préché les principes de la liberté, et déclamé contre les abus, tous les écrivains patriotes qui auront dévoilé courageusement l'hypocrisie et la fourberie des chefs de l'administration? N'est-ce pas les livrer à la discrétion de tous les suppôts de la maréchaussée?

Art. 5. « La gendarmerie nationale ne pourra jamais saisir un citoyen dans sa propre maison, si ce n'est en vertu d'un mandat d'arrêter émané des officiers de police, etc. . . . ». c'est -à dire, que l'officier de gendarmerie, reconnu par un décret constitutionnel comme officier de police dans les campagnes, pourra s'ordonner à lui-même d'aller insulter un citoyen dans ses propres foyers, et violer son domicile. L'honnête homme s'indigne à la lecture d'une pareille loi : au moins dans l'ancien régime, le pouvoir prévôtal respectoit-il les domiciliés. Aujourd'hui que nous sommes libres, nous voilà livrés aux passions de toute une compagnie de gendarmes nationaux. Citoyens! souffrirez-vous une pareille violation de vos droits? Ratiherez-vous, par votre consentement, l'anéantissecement de toute liberté civile?

L'article 8 dit: « que tous les procès-verbaux dressés par les officiers et cavaliers de la gendamerie nationale seront déposés au greffe du tribunal de district ». Il auroit fallu dire dans quel délai; car s'il n'est pas fixé, rien ne pourra garantir la véracité des procès-verbaux qui pourront être rédigés à loisir, huit jours après la capture ou le

délit.

L'article 9 porte: « Le secrétaire greffier de la gendarmerie nationale sera tenu, à peine d'en demeurer responsable; de donner avis des captures et détentions à la municipalité du lieu du domicile, ou à défaut de domicile, du lieu de la naissance du détenu ou prisonnier ». Cet article suppose que les arrestations pourront être clandestines, ce qui seroit du plus grand danger. Il n'y a pas de liberté si un citoyen, au moment cù il va être arraché de ses foyers, n'a pas la faculté d'avvertir ses parens, ses amis, ses conseils.

# Art. 7. Des décrets concernant la police.

« Dans le cas de meurtre ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, s'il y a indice de crime, l'officier de police sera personnellement tenu de faire les premières poursuites, sans attendre aucune réquisition ». Voilà l'officier de police, le cavalier de maréchaussée transformés en accusateurs publics. N'étoit-ce pas déjà trop pour la sureté individuelle qu'il y en eat un par chaque département, sans en infester tous les cantons du royaume. Il est contre toute espèce de jurisprudence, chez un peuple libre, qu'un homme poursuive les crimes d'office; c'est à celui qui est lésé à se plaindre; la société n'a pas le droit de poursuivre un crime privé, pour lequel il n'y a pas de plaignant. La partie publique est une invention du despotisme ; elle doit disparoitre de la procédure criminelle sous le règne de la liberté.

# Titre 4. Du flogrant delit, article 4.

« Tout homme fortement soupçonné d'être coupable d'un délit déjà dénoncé, comme dans le cus où on le trouveroit saisi d'effets volés, ou d'instrumens servant à faire présumer qu'il est auteur du délit, sera amené devant l'officier de police,

aafaa

qui pourra donner un mandat d'arrêter ». Ainsi, un citoyen qui aura acheté des effets volés sans le savoir, chez qui on les aura mis par malveillance, sera trainé devant le juge, et incarcéré si ce juge est son ennemi, ou s'il n'a pas assez de présence d'esprit pour répondre aux questions captieuses qu'on lui fera. Quand on s'écarte des principes rigoureux de la justice, il n'est point d'absurdité dans laquelle on ne tombe.

# Titre 5. De la plainte.

Art. 4. « Celui qui aura porté plainte aura 24 heures pour s'en désister, auquel cas elle sera biffée et anéantie huit jours après, à moins que l'officier de police n'ait jugé convenable de la prendre pour dénonciation, comme intéressant l'ordre public ». Cet article confère à l'officier de police le pouvoir effrayant de troubler toutes les familles, toutes les sociétés, par des procédures inquisitoriales. S'il a un ennemi dans le canton, il se procurera contre lui, pour un petit écu, un dénonciateur sans aveu, qui renoncera dans les 24 heures à sa plainte, et lui laissera le soin de tracasser le dénoncé sous le prétexte du bien public. Il n'y auroit qu'un seul cas où il dût être permis à l'officier de police de suivre sa dénonciation, ce seroit celui du crime de lèse-nation. La gravité d'une accusation qui intéresseroit la vie politique de l'état, suffiroit pour faire excuser l'illégalité de la poursuite. D'ailleurs, l'article dont il s'agit, est un encouragement pour l'espionage. Un mouchard dénoncera, retirera sa plainte, et l'officier de police se chargera de la poursuivre.

Titre 2. Du mandat d'amener, et du mandat d'arrêt.

Art. 8. « Si l'efficier de police devant qui l'inculpé est amené, trouve, après l'avoir enteadu,

# De Jean-Jacques Rousseau.

Jean-Jacques Rousseau, le plus parfait et surtout le plus désintéressé des publicistes, passe
pour être le père de notre constitution. Si notre
constitution peut être, considérée comme l'enfact
de Jean-Jacques Rousseau, il faut du moins convenir que nos représentans l'ont furieusement
estropié, et je doute que Rousseau revenant au
monde demeurat d'accord de la paternité. Il distingueroit peut-être l'embrion dans le nouveau-né,
mais à coup sûr, celui-ci n'auroit pas son entière

adoption.

Nous avons un gouvernement représentatif. Rousseau ne s'est jamais amusé à concevoir ce qu'étoit ce mode de gouvernement; il détestoit trop l'aristocratie dans un grand état pour se donner la peine d'en réduire le synonyme en principes. Rousseau n'auroit jamais imaginé que tous les hommes d'une grande nation fussent capables de solder des satellites, ayant eux-mêmes ua fusil sur l'épaule. Rousseau n'auroit jamais proposé, pas même à une colonie d'échappés de bicètre, de donner le pouvoir civil et militaire, immédiat et de police à une portion de cette armée soldée. Rousseau n'a en garde de disserter sur les impôts indirects; car il n'a jamais pensé qu'ils pussent s'allier à un bon gouvernement. Rousseau en conseillant d'abattre la tyrannie, n'a jamais été d'avis qu'eprès l'avoir abattue, on confiat à ses agens la construction du temple de la liberté; il avoit trop de bon sens pour ne pas sentir que ce seroit, ainsi que nous l'avons dit quelque part, confier la garde et le transport de ses meubles les plus précieux aux voleurs qui viennent d'incendier votre maison pour vous voler. En un mot, Rousseau peut avoir fourni quelques élémens à l'assemblée nationale dans ses beaux jours de crise; mais depuis les assignats, que nous regardons au reste comme excellens et bien imagines.... enfin, depuis les assi-

```
(.700 )
          Persécuté par les fanatiques;
                      Ami
                 De la vérité :
                     Apatre
                  De la vertu:
                     Amant
                  De la nature :
                 Restaurateur
     Des droits et des plaisirs de l'enfance:
                   Religieux
Dans la simplicité de l'évangile et de son cœur:
                   Patient
                Dans l'adversité:
                   Admirable
               Dans la pauvreté:
                  Bon-homme
               Devant les petits;
                    Homme
              Devant les grands:
                    Politique
            Lumineux et profond;
              Implacable ennemi
       De l'oppression et de la tyrannie:
                  Républicain
                Comme Caton;
                    Citoyen
               Comme Aristide:
                   Ingénieux
         Dans la culture des sciences;
                   Créateur
           Dans l'art de la musique:
           D'un caractère de paix;
        D'une ame sensible et ardente :
                   Enfin
                      Pur
          D'ame, d'esprit, de cœur,
                   Et digne
       D'une meilleure race d'hommes.
                  Il est mort
              Le 2 Juillet 1778.
                                   VARIÉTÉS.
```

# VARIÉTÉS.

#### Reclamation

stration de la caisse de l'extraordinaire avant : . par un décret de l'assemblée nationale . à teulx, banquier, il avoit été statué qu'il y bureaux; un pour les assignats de 1000 livres, ux de 300 livres, et un pour ceux de 200 liv: ord commencé par se conformer au décret, ois bureaux ont bientôt été réduits à deux, ement ils sont tous trois resondus dans un ne seroit encore qu'un demi-mal si le public u er servi comme il doit l'être, c'est-à-dire. ent et promptement ; mais il est bon de sae trouve dans ce bureau unique cinq à six comaussi insolens, tout aussi despotes que sous égime, qui, gardés par six habits bleus, un un officier, qui s'honorent apparemment d'être is de ces messieurs, forcent le public à se une cour, exposé à toutes les injures de l'air. ent impudemment aux plaintes et aux mur-😥 public trop bon : plaignez-vous à l'assemblée

iblée nationale a-t-elle donc ordonné à M. le de réunir ses trois bureaux en un pour retarvice? Son intention a-t-elle été de mettre le la merci des caprices de commis qu'il salarle? doute, et cette calomnie d'une poignée de ites subalternes est encore un crime de plus de notre devoir de dénoncer. it à desirer que lès bureaux d'administration pu-

ssent ouverts en tous temps; ce seroit le vrai

our que le service fût bien sait.

### de la distribution des six tribunaux de Paris.

tribunal, des Tuileries, seant aux Jacobins, rue Saint-Honoré.

, MM. Duport, Morel, ci-devant de Vindée,

(.702)

Garan, ci-devant de Couton, Hérault, ci-devant de Séchellers, Alix.

Suppléans, MM. Millet, ci-devant de Gravelles, Carouge, Archambault, Pons-

Second tribunal, du fauxbourg Montmartre, seant aux Petits-Pères.

Juges, MM. Fréteau, Agier, Minier, Daugy, l'Hé-

Suppléans, MM. Muguet, ci-devant de Nanthou, Quesnay, Guyot, ci-dévant des Herbiers, Dumesnil, ci-devant de Merville.

Troisième tribunal, de Saint Denis, séant sur pères Saint Lazare.

Juges, MM. Thouret, Dionis, Oudart, Voydel, Mouricault.

Suppléans, MM. Miller, Jolly, Menessiers, Gaigne.

Quatrième tribunal, de la Place-Royale, séant aux Minimes.

Juges, MM. Treilhard, Bigot, ci-devant de Préameneu, Delavigne, Gaultier, ci-devant Biauzat, Brunet. Suppléans, MM. Ræderer, Hemery, Doulcet, Arsandaux.

Cinquième tribunal, de Notre-Dame, séant à Sainte-Geneviève.

Juges, MM. Target, Tronchet, Vermeil, Gorguereau, Marcilly.

Suppléans, MM. Dominger, Rivière, Bureau, c-devant du Colombier, Bouchard.

Sixième tribunal, de Henri IV, séant à l'abbaye Saint-Germain.

Juges, MM. Merlin, Lesèvre, ci-devant d'Ormesson, Recolène, Clément, ci-devant de Feillet, Mutel, Bowchard.

( 703 )
15, MM. Robin, Lacaze, Vieillard, Jaquot,
d'Anthonay.

l nous prie de rendre publiques les questions

nination des trois commissaires de la municiur remplir l'administration provisoire de la garde, est-elle légale? n'est-elle pas une infraction de l'assemblée nationale concernant l'organisaa municipalité de Paris? N'est-ce pas une délicite du corps municipal? Ne s'est-il pas atdroit qui appartenoit au conseil général de la

le 5 de ce décret porte que la municipalité posée d'un maire et de seize administrateurs, fonctions seront déterminées au titre 2 dudit

le 25 porte que le conseil général de la commune 1 pluralité absolue des voix et au scrutin indi-25 seize administrateurs parmi les 48 membres du nicipa!.

noi le corps municipal s'est-il permis de nommer nmissaires administrateurs, ce qui fait dix-neuf rateurs au lieu de seize, qui est le nombre fixé écret? Ces trois administrateurs de nouvelle aux frais de qui seront-ils, quand ils remplacent ninistration gratuite?

surs, si le remplacement étoit nécessaire, étoitssieurs du corps municipal à faire le choix des act teurs remplaçans? N'étoit-ce pas au conseil général

mmune réside essentiellement dans le conseil géet non pas dans le corps administratif ou municist une infraction blamable au décret, et une adux droits et fonctions du corps municipal contre on ne sauroit trop s'élever, sur-tout dans le comtent.

on parle d'éloigner les assemblées du conseil généis doute pour laisser le corps administratif conduire il la ville et ses habitans.

lle nécessité y avoit-il de donner dans ce moment plaçans aux administrateurs provisoires de la garde de? Aucune, si ce n'est de ralentir le service, et

**1**5. 4

de favoriser quelques nouve aux venus, au préjudice d'anciens serviteurs qui ont servi gratuitement.

Le 2 Janvier 1791, et l'an deuxième de notre liberté.

### MONSIEUR.

En conséquence de votre invitation patriotique de votre numéro 73, en ayant adopté l'intérêt, même plus la nécessité, nous nous sommes assemblés plusieurs amis de la révolution, décidés de nous ériger en club; ce

qui s'est effectué.

L'assemblée, pénétrée de reconnoissance des rencignemens que votre esprit de patriotisme lui donne, vous supplie, monsieur, de vouloir bien l'insérer dans l'un de vos numéros, sous le nom de club des amis des droits de l'homme, séant grande rue du faubourg Saint Artoine, n°. 205. Signé BALLIN, président; LAFONTAINE, secrétaire.

La société des amis de la constitution de Poiriers, vient d'adresser aux artisans de cette ville, une lettre dont nous ne saurions mieux faire l'éloge qu'en publiant quelques-unes des phrases qu'elle contient.

.... "Trop long temps le despotisme et l'égoisme avoient classé les citoyens pour soumettre à la tyrannie la partie la plus nombreuse et la plus essentielle, connue sous le nom d'artisans, qui étoit l'expression consacrée à les distinguer, ou pour mieux dire à les humilier. Trop long-temps ces citoyens n'ont eu d'autre rapport avec la patrie que par une contribution excessive auxcharges publiques; toujours écartés des emplois qui étoient devenus l'apanage d'une seule espèce d'homines.... Aujourd'hui, citoyens et amis, que vous êtes sortis de ce néant, aujourd'hui que les fers de votre esclavage sont brisés, relevez-vous, abjurez cette nullité ancienne. .... Apprenez à remplir les places où l'égalité des hommes vous porte.... Venez parmi nous bénir le règne des lois; venez apprécier ces hommes pervers et mécontens, desespérés de la perte des abus qui les enrichissoient, et ant les rendoient vos oppresseurs. . . . . . »,

1( 705 )

ar de semblables discours qu'on parviendra à sprit du peuple, et à lui donner une véritable i dignité. Puisse cet exemple de la société des a constitution de Poitiers être suivi par toutes royaume!

De Graveline, 25 décembre 1790.

# t d'une lettre d'un vicaire ex-mathurin.

Les Parisiens sont-ils toujours les mêmes : ; soulagez mon cœur. Quant à ce pays, je qu'il va être dans peu le théâtre des fureurs res du despotisme agonisant. Mais tranquilliseznous avons l'ennemi à nos portes, nous avons la poudre, du feu, du fer et du conrage. On enace. Nos terres semblent trembler sons la impie de ces vils Autrichiens qui viennent d'assass voisins. Nous venons de nous saisir de deux s, espions envoyés par les princes pour explorer sys et y faire des recrues; ils alloient vendant de soie et achetant des hommes; quatre des ont été appréhendés au corps ainsi qu'eux; ils intepant dans les cachots de Calais ... Tout cela les menées sourdes, à des attroupemens inopinés produit mort d'hommes, à des émeutes violentes npêcher l'exportation chez mos frères de Bortout cela nous donne la puce à l'orcille. Nous icons à nous remuer, ainsi que Lille, Dunkerc. Demain nos canons et nos mortiers braqués remparts, montreront fiérement leurs bouches, nort à toute l'aristocratio et à tous ses heres

\* 1 moi, je ne sors que pour évangéliser la conset la liberté, etc....

lettre du département des Landes, district de n date du premier décembre 1790, nous informe suivant:

officiers municipaux et habitans de la paroisse de c-Arzet, qui sont tous laboureurs, et qui ent pour syndic du clergé du ci-devant diocèse de Dax, pour re à une circulaire que le directoire du district

leur avoit adressée, ont pris et envoyé une délibération du 5 novembre dernier, dans laquelle ces pauvres gens trompés et égarés disent « qu'ils s'opposent à tout envoi » et admission de tout papier-monnoie nouvellement » créé sous le nom d'assignats, de quelque espèce que » ce soit, comme contraire à l'agriculture et an débit » de seurs denrées.

» Ils déclarent en outre que la dime est une offrande » faite à Dien dans la personne de ses ministres pour » soutenir le culte divin; en conséquence, ils entendent continuer à la donner comme par le passé. La » suppression de la dîme causeroit d'ailleurs aux colons » un préjudice ruineux, tant par rapport à la nouvelle » forme de parrage des fruits, que par rapport aux » charges pécuniaires du culte divin qu'on ne manqueroit pas de rejeter insensiblement sur eux ».

Le directoiré du département des Landes vient de casser cerre délibération comme inconstitutionnelle, avec défenses d'entreprendre de semblables à l'avenir.

Un patriote nous a adressé l'anecdote suivante; c'est un acce de civisme et de courage, digne d'être mis à côté de celui de Léopold de Brunswick.

Lors du débord ment de l'Allier à Moulins, la crue subite des eaux surprit plusieurs personnes dans les maisons de la ville basse. Ces malheureux faisoient entendre au loin les épouvantables accens du désespoir. Le danger éroit si grand, que personne n'osoit allier les secourir. M. Dumirat, maire, invita plusieurs bateliers à en courir les risques; il leur proposa de l'argent, aucun n'osa affronter le péril; il se jette alors dans un bateau, en s'écriant: Allons mes amis, je récompenserai ceux qui me su-mone; son courage enhardit deux bateliers qui le suivirent. Cependant le bateau chavira auprès de la maison d'un limonadier auquel il alloit porter des vivres; ils eurent le bonheur d'écha per, et la maison leur servit de retraite. Une seconde barque les ramena au bruit des applaudissemens des spectareurs.

Les membres, hommes de loi du bureau de paix du premier arrondissement de la capitale, celui de la section des Tuileries viennent d'être élus : ce sont MM. Depont, lieutenant particulier du-châtelet, le Breton, Cardos, Poissonnier, Dussault, Bon de Saint-Marc.

rrêté et constitué prisonniers au châtelet deux 5 qu'on accuse d'avoir assassiné, le premier de un soldat du centre qui étoit de garde à ville: ces scélérats feignant d'être en querelle, rendre pour juge le garde national, et l'emmère avec eux pour terminer, disent-ils, leur : arrivés au coin de la rue de l'Epine, ils se ur lui, lui arrachent son sabre, et avec cette leurs bâtons, l'assomment et le laissent preset.

s quelque temps les vols se multiplioient dans la 2 tel point qu'il y a eu des citoyens arrêtés jour; mais enfin le comité séant à la Samariient de découvrir une bande de voleurs, et le leurs vols situé près l'Arche-Marion; on en a 8, parmi lesquels sont Forget et Dubelet, deux voleurs du greffe du châtelet. Cet événement pérer qu'on pourra, dans le nombre des effets etrouver une partie de ceux enievés le 20 sep-1789, au greffe criminel.

e la Porte, intendant de la marine, vient d'être par le roi à la place d'intendant de la liste es commissaires du roi envoyés à Aix, et partis lécembre, sont MM. de Bourges, de la Fise

ociété d'agriculture vient de décerner une mér M. Jean Jasmin, nègre libre, cultivateur au le Saint-Domingue, âgé de 80 aus : cet homme i à ses frais un hospice où sont reçus les gens de r, et même les blancs, indigens ou malades. Depuis, secondé de sa femme; il ne cesse de prodiguer rères malheureux tous les secours que le produit habitation le met dans le cas de leur porter. Non t d'avoir formé un pareil établissement, ce d admirable a soin des pauvres affranchis, et lle tous les enfans trouvés qu'on expose à sa porte, trop peu qu'à de pareils hommes une société dédes médailles, le genre-humain leur doit des

### ASSEMBLÉE NATIONALE.

Séance du mardi soir 28.

On a repris la discussion des ponts et chaussess; les articles suivans ont été décrétés.

### TITREIL

ART. IV. « Les appointemens des inspecteurs seront de 4000 livres.

« Les appointemens des ingénieurs 2400 livres.

« Les appointemens des ingénieurs en chef et des inspecteurs seront payés par le trésor public.

« ceux des ingénieurs par les départemens.

«V. Les ingénieurs en chef, inspecteurs et ingénieurs seront nommés par les administrations des ponts et chaussées.

« Les ingénieurs ci-devant attachés aux pays d'état concourront, pour les places, avec les ingénieurs des ponts et chaussées, chacun dans leur grade correspondant.

VI. « Les ingénieurs pourront être déplacés par les assemblées de départemens, mais après avoir informé l'administration centrale des raisons qui motiveront le département.

M. Malis a fait, au nom du comité des rapports, celui des troubles de la ville de Pamiers, et il résulte du rapport que le fanatisme contre-révolutionnaire n'y aeu

aucune part.

L'assemblée ayant improuvé la conduite du directoire du département de l'Arriège, renvoie la connoissance des délits attribués au maire de Pamiers pardevant les juges du district de Toulouse.

Séance du mercredi 29. L'assemblée nationale décrète ce

qui suit:

ART. I. « Toutes les rentes perpétuelles, actuellement à la charge de l'étaf, pourront, au gré des propriétaires, être admises à la reconstitution, sous les conditions prescrites par la déclaration du 23 février 1786.

Forganisation nouvelle des bureaux de ce département.

On a repris la discussion sur la police de sureté.

VL'« En cas qu'ils ne puissent être saisis sur le champ. l'officier de police donnera un mandat d'amener pour les

faire comparoître devant lui.

VII. « Dans le cas de meurtre ou de mort, dont la cause est inconnue et suspecte, s'il y a indice de crime, l'officier de police sera personnellement mu de faire les premières poursuites, sans attendre autone réquisition, et sans v préjudicier.

VIII. « Lorsque le juge de paix du canton aura été averti dans les cas ci-dessus, il sera également tenu de s'y transporter aussi-tôt, et de procéder dans la sorme

qui vient d'être prescrite ».

### TITRE

# Du flagrant délit.

ART. I. Lorsqu'un officier de police apprendra qu'il se commet un délit grave dans un lieu, ou que la tranquillité publique y aura été violemment troublée, il sera tenu de s'y transporter aussi-tôt, d'y dresser procès-verhaldétaillé du corps du délit, quel qu'il soit, et de toutes ses circonstances; enfin de tout ce qui peut servir à conviction on à décharge.

II. « En cas de flagrant délit, ou sur la clameur publique, l'officier de police fera saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre les déclarations des témoins; et siles prévenus ne peuvent être saisis, il délivrera un mandat

d'amener pour les faire comparoître devant lui,

III. « Tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, sera tenu de s'employer pour saisir un homme trouvé en stagrant délit, ou poursuivi par la clameur publique comme coupable d'un délit, et l'amener devant

l'officier de police le plus voisin.

IV. « Tout homme fortement soupconné d'être coupable d'un délit déjà dénoncé, comme dans le cas où on le trouveroit saisi d'effets volés ou d'instrumens servant à faire présumer qu'il est auteur du délit, sera amené devant l'officier de police, par tout dépositaire de la force publique, et même par tout citoyen, sauf à ce derniet? tre responsable de leur méchanceté.

V. « L'officier de police recevra les éclaircissemens

distance que ce puisse être; ou passé les deux jours a autant il sera trouvé dans la distance de dix lieues du do-

micile de l'officier qui l'a signé.

VIII. « Si, après les deux jours, le prévenu est trouvé au delà des dix lieues, il en sera donné avis à l'officier de police qui a signé le mandat, et le prévenu sera gardé à vue, et mis en arrestation de l'officier de police, jusqu'à ce que le juge ait prononcé s'il y a lieu ou non à accusation à son égard.

IX. « Pour cet effet, quatre jours après la délivrance du mandat d'amener, si le prévenu n'a pas comparu devant l'officier qui l'a signé, celui-ci enverra copie de la plainte, et les déclarations des témoins, au greffe du tribunal de district, pour y être procédé ainsi qu'il sera prescrit

ci-après.

X. « Si néanmoins le prévenu est trouvé saisi des effets volés, ou d'instrumens servant à faire présumer qu'il est l'auteur du délit, il sera amené sur le champ devant l'officier de police qui aura signé le mandat d'amener, quels que soient la distance et le délai dans lesquels il aura été saisi.

XI. « Dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte n'est pas celui du lieu du délit, mais seulement celui de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu, il pourra toujours donner un mandat d'amener devant lui; et après les quatre jours, si le prévenu n'est pas comparu ou amené, l'affaire avec toutes les pièces sera également renvoyée au gresse du tribunal de district du lieu du délit.

XII. « Enfin, dans le cas où l'officier de police qui a reçu la plainte n'est ni celui du lieu du délit, ni celui de la résidence du prévenu, il sera tenu de renvoyer l'affaire avec toures les pièces devant l'officier de police du lieu du délit, pour qu'il soit déterminé par celui-ci s'il y a lieu

ou non à délivrer le mandat d'amener.

XIII. « Lorsque le prévenu comparoîtra pardevant l'officier de police, il sera examiné sur le champ, ou au plus tard dans les vingt - quatre heures; et s'il résulte des éclaircissemens qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, l'officier de police le remettra en liberté.

XIV. « Lorsque le prévenu ne donnera pas des éclaireissemens suffisans pour détruire les inculpations, alors si le délit est de nature à mériter peine afflictive, l'officiet du titre de la dénonciation du tort personnel, ou de la plainte, comme ci-devant.

prainte, comme ci-devant.

Séance du jeudi 30. On a repris la discussion sur les iurés.

VI. « Si les éclaircissemens donnés par le prévenu ne détruisent pas l'inculpation, l'officier de police sera tenu d'envoyer le prévenu à la maison d'arrêt, ou de le recevoir à caution, ou le renvoyer à fins civiles, si le délit

n'est pas de nature à emporter peine afflictive.

VII. « Si les éclaircissemens donnés détruisent l'inculpation, l'officier de police renverra le dénoncé en liberté, sauf au dénonciateur à se pourvoir devant le juré, à présenter son accusation ainsi qu'il sera prescrit plus bas, et sauf au dénoncé à se pourvoir en dommages et intérêts.

VIII. « Si le dénonciateur refuse de signer et d'affirmer sa dénonciation, ou s'il ne donne pas caution de la poursuivre, l'officier de police ne sera pas tenu d'y avoir égard; il pourra néanmoins, d'office, prendre connoissance des faits, entendre les témoins, et, s'il y a lieu, mander le prévenu, et l'envoyer à la maison d'arrêt, sauf, dans ce cas, à en être personnellement responsable, s'il est prouvé qu'il ait agi avec méchanceté.

Sur la concurrence des juges de paix avec les officiers de la gendarmerie nationale pour les cas d'arrestation,

on a décrété les articles suivans.

### TITRE I.

ART. I. « Il y aura dans chaque district plusieurs fonctionnaires publics chargés des mêmes fonctions concurremment avec les juges de paix; cette concurrence est provisoirement déléguée de la manière qui va être prescrite, ailleurs toutefois que dans les villes, aux capitaines et aux lieutenans de la gendarmerie nationale, sauf aux législatures à modifier cette délégation lorsqu'elles le trouveront nécessaire.

II. « Toutes les fois qu'en vertu du décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, les gendarmes auront saisi les délinquans, ils pourront les mener, soit devant l'officier de gendarmerie, soit devant le juge de paix qui, s'il y a lieu, délivrera le mandat d'arrêt.

III. « Lorsque, dans le cas de flagrant-délit et dans ceux qui laissent des traces permanentes, telles que meurtre, assassinats, incendies, vols avec effraction, porteur du mandat d'amener pourra employer la force pour le contraindre; mais il sera teuu d'en user avec

modération et humanité.

VII. « Le porteur du mandat d'amener conduira d'abord l'inculpé, s'il le demande, devant le maire, ou, à son défaut, un autre officier municipal du lieu où il a été trouvé, et dans ce cas il présentera le mandat à cet officier, et le fera viser par lui.

VIII. « Si l'officier de police devant qui l'inculpé est amené, trouve, après l'avoir entendu, qu'il y a lieu à le poursuivre criminellement, il donnera ordre qu'il soit envoyé à la maison d'arrêt du tribunal de district det

ordre s'appellera mandat d'arrêt.

IX. « Le mandat d'arrêt sera également signé et scellé de l'officier de police, lequel tiendra registre de tous ceux qu'il délivrera; il sera remis à celui qui doit conduire le prévenu en la maison d'arrêt, et copie en sera laissée à ce dernier.

X. « Le mandat d'arrêt contiendra le nom du prévenu et son domicile, s'il l'a déclaré, ainsi que le sujet de l'arrestation, faute de quoi le gardien de la maison d'arrêt ne pourra le recevoir, sous peine d'être poursuivi comme coupable de détention arbitraire.

XI. « Aucun dépositaire de la force publique ne pourra entrer dans la maison d'un eitoyen, pour quelque motif que ce soit, sans un mandat de police ou

ordonnance de justice ».

Séance du soir. Oui le rapport des comités de commerce et d'agriculture, l'assemblée a décrété ce qui suit:

ART. I. « Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de sou auteur. En conséquence la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés.

II. « Tout moyen d'ajouter à quelque genre d'industrie que ce puisse être un nouveau degré de persection,

sera regardé comme une invention.

III. « Quiconque apportera le premier en France, une découverte étrangère, jouira des mêmes avantages

que s'il en étoit l'inventeur.

IV. « Celui qui voudra conserver ou s'assurer une propriété industrielle, du genre de celles énoncées aux précédens articles, sera tenu, 1° de s'adresser aux secrénaires ou gresses, établis à cet estet dans chaque dépar-

(718)

tion ou perfection pour lesquelles ladite patente aura été
obtenue :: en conséquence, il pourra, en donnant bome
et va!able caution, requérir la saisie des objets contrefaits et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux; et les contrefacteurs, lorsqu'ils seront convaincts,
seront condamnés, en sus de la confiscation, à amende
qui sera le quart des dommages-intérêts adjugés au propriétaire, à verser dans la cause des pauvres du district
où la contravention aura eu lieu, et au double en cas
de récidive, sauf aux tribunaux à prononcer sur les
dominages-intérêts relativement à l'importance de la
contre taçon.

AIIL « Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon, d'après laquelle la saisie auroit eu lieu, se trouveroit dénuée de preuve, l'inventeur seroit condamné aux mêmes peines pécuniaires qui auroient été infligées au contrefacteur, avec cette différence que, dans le cas de fausse accusation, au lieu d'appliquer l'amende aux pauvres de district, elle sera toute entière au profit de

Paccusé.

XIV. « Tout propriétaire de parente aura droit de former des établissemens dans route l'étendue du royaume, et même d'autoriser d'autres particuliers à faire l'application et l'usage de ses moyens et procédés.

« Il pourra disposer de sa patente comme d'une pro-

priété particulière et mobilière.

XV. « A l'expiration de chaque patente, la découverte ou invention devant appartenir à la sociésé, la description en sera rendue publique, et l'usage en deviendra permis dans tout le royaume, afin que tout choym puisse librement l'exercer et en jouir, à moins qu'un décret du corps législatif n'ait prorogé l'exercice de la patente, ou n'en ait ordonné le secret, dans les est prévus dans l'article a.

AVI. « La description de la découverte énoncée dans une patente sera de même rendue publique; et l'usage des moyens et procédés relatifs à cette déconverte, sera de même déclaré libre dans tout le royaume, loisque le propriétaire de la patente en sera déclaré déchu, ce qui n'aura lieu que dans les cas ci après

déterminés.

« 1º. Tout inventeur convaincu d'avoir donné une description insuffisante, et d'après laquelle on ne por coit exécuter sen invention, sera déchu de sa patente.

seront jugés les plus dignes de cet emploi; il leur sera accorde des appointemens de 1200 liv., y compris ce qu'ils auront déjà en leurs qualités d'élèves.

IV. « Soixante élèves seront admis à cette école, vingt dans la première classe, vingt dans la seconde, et

vingt dans la troisième. \_

V. « Les élèves seront choisis dans les 83 départemens; parmi les snjets qui, au jugement de l'ingénient et des deux commissaires du directoire, autont concouru sur différens objets élémentaires; lesquels seront indiqués dans un réglement particulier.

VI. « Les ouvrages des différens concurrens seront tous adressés par l'ingénieur en chef, auquel correspondra chaque département à l'administration centrale, à une époque déterminée; et sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaussées, les places vacantes seront données à ceux qui en seront jugés les plus dignes.

VII. « Chaque élève de la première classe aura la somme annuelle de 500 liv.; chaque élève de la seconde, une somme annuelle de 400 liv.; chaque élève de la

troisième, une somme de 300 liv.

VIII. « Tous les ans les élèves de chacune des classes seront soumis à un concours et à des examens au jugement de l'ingénieur en chef et des inspecteurs généraux

qui se trouveront à Paris.

IX. « Sur l'avis motivé de ladite assemblée, l'administration pourra renvoyer les sujets qui seroient incapables, ou qui ne suivroient pas avec application les exercices de l'école.

X. « Il sera alloué chaque année la somme de 8000 l. pour la dépense de l'école et la distribution annuelle des prix; les états détaillés de ces dépenses seront soumis

tous les ans à l'assemblée nationale.

XI. « L'administration centrale des ponts et chaussées donnera son avis sur le logement le plus convenable à l'établissement des ponts et chaussées, pour être statué par l'assemblée nationale sur le rapport du comité des finances ».

Séance du samedi premier janvier 1791. « L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, dé-

crète ce qui suit :

ART. I. « A l'avenir la décoration militaire sera accordée aux officiers de toutes les armes et de tous les grades à 24 années de services révolues, et les années

ou si, contre son opinion, le tribunal l'a décidé ainsi,

il dressera l'acte d'accusation.

VIII « Dans le cas où il y a une partie plaignante ou dénonciarrice, le directeur du juré ne pourra ni dresser l'acte d'accusation, ni porter au tribunal la question mentionnée en l'article 6, si ce n'est après deux jours révolus depuis la remise du prévenu en la maison d'arrêt, on des pièces au greffe du tribunal; mais ce délai passé sans que la partie ait comparu, il sera tenu d'agir ainsi qu'il est prescrit par les articles précédens.

IX. « Lorsqu'il y aura une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu'elle se présentera au directeur du juré par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale dans le susdit délai de deux jours, l'acte d'accusation sera

dressé de concert avec elle.

X. « Si le directeur du juré et la partie ne peuvent s'accorder soit sur les faits, soit sur la nature de l'accusation, chacun d'eux pourra rédiger séparément son acte d'accusation.

XI. « Si le directeur du juré ne trouve pas le délit de nature à être présenté au juré, la partie poutra néan-

moins dresser seule son acte d'accusation.

XII « Les actes d'accusation seront toujours communiqués au commissaire du roi avant d'être présentés au juré qui sera tenu de donner sa décision dans les 24 heures; si le commissaire du roi trouve que, d'après la loi; le délit est de nature à mériter peine afflictive ou infamante, il exprimera son adhésion par ces mots: la loi autorise. Au cas contraire, il exprimera son opposition par ceux-ci: la loi défend. Dans, ce dernier cas, la question pourra être portée au tribunal de district, qui la décidera dans les 24 heures.

XIII. « Dans tous les cas où le corps de délit aurapu êt: e constaté par un procès-verbal, il sera joint à l'acte d'accusation pour être présenté conjointement devant le

inré

XIV. « L'acte d'accusation contiendra le fait et toutes ses crionstances : celui on ceux qui en sont l'objet y seront clairement désignés : la nature du délit y sera dé-

terminée aussi précisément qu'il sera possible.

XV. « Dans tous les cas ci-dessus énoncés, s'il résulte un acte d'accusation, le directeur du juré fera assembler les jurés dans la forme qui sera déterminée au titre 10.

XVI. « Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le directeur du juré leur fera préret d'abord, en présence

du commissaire du roi, le serment suivant :

« Citoyons, vous jurez et promettez d'examiner avec attention les témoins et les pièces qui vous seront présentés, et d'en garder le secret ; vous vous expliquerez · avec loyanté sur l'acte d'accusation qui va vous être remis; vous ne suivrez ni les mouvemens de la haine et de la méchanceté, ni ceux de la crainte ou de l'affection ».

> XVII. « Le directeur du juré exposera aux jurés l'objet de l'accusation, et leur expliquera avec clarté et simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir: les pièces de la : procedure leur seront remises, à l'exception de la déclaration e sommaire des témoins; ensuite ils se retireront seuls dans leur chambre.

XVIII. « Le plus ancien d'âge sera leur chef, les pré-

sidera, et sera chargé de recueillir les voix.

XX. « Si les jures trouvent que l'accusation doit être admise, ils mettront au bas de l'acte cette formule affirmative: La déclaration du june est : oui, il y a lieu. S'ils trouvent que l'accusation ne doit pas être admise; ils mettront au bas del'acte cette formule négative : La décla-- ration dy juré est : non vil n'y a pas livu: 📑

XXI. « Dans le cas mentionné en l'article 10, où le directeur du juré et la partie plaignante ou dénonciatrice auroient présenté: chacun un cacte d'accusation différent, les jurés déterminerons celle des deux accusations iqui doit avoir lieu, en mettant au bas de l'acte la formulo affirmative, et au bas de l'autre acte, la formule inégative; et si aucune des deux accusations ne leur paeroît devoir être admise, ils meteront la formule négative

au bas des deux actes.

41

\* XXII. « S'ils estiment qu'il y a lieu à une accusation, mais différente de celle qui est portée dans l'acte ou les. actes d'accusation, ils mettront au bas : La décluration du sjuré est : il n'y a pas lieu à las présense accusation. Dans ce cas', le directeur du june fera entendre devant lui les témoins, à l'effet de dresser un nouvel acte d'accusation dans la forme prescrite cidessus.

XXIII. « Dans tous les cas, les déclarations des jurés seront signées par leurs chefs, et remises par lui, en leur présence, au directeur du juré, lequel en dressera un acte.

(724)

XXIV. « Le nombre de huit jurés sera absolument nécessaire pour former un juré d'accusation, et les trois quarts des suffrages pour déterminer qu'il y a lieu à une accusation.

XXV. « Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à l'accusation, le prévenu sera mis en liberté, et nel pourra plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation.

XXVI. « Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il y a lieu à accusation, le directeur du juré rendra sur le champ une ordonnance de prise-de-corps contre l'accusé, d'après laquelle, s'il n'est pas déjà arrêté, il sera saisi en quelque lieu qu'il soit trouvé, et amené devant le tribunal criminel.

XXVIII. « Sil n'échoit pas peine afflictive, mais infamante, et que le prévenu n'ait pas été déjà reçu'à caution, lé directeur ou juré refitira contre lui une ordonnance de prise-de-corps, sauf à l'accusé à demander sa liberté, laquelle lui sera accordée en donnant caution.

XXIX. « Si, au contraire, le prévenu a déjà été reçu à caution, l'ordonnance contiendra seulement l'injonction à l'accusé de comparoître à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile dans le lieu du tribunal criminel; le tout à peine d'y être contraint par corps.

XXX: « Dans tous les cas, il sera donné copie à l'accusé, tant de l'ordonnance de prise-de-corps, ou à l'effet de se représenter, que de l'atte d'accusation.

XXXI. « D'après l'oxdonnance de prise-de-corps, si l'accusé ne peut pas être saisi, l'on procédera confre lui, ainsi qu'il sera dit au titre des contumaces.

XXXII. « Lorsque le juré d'accusation aura déclaré qu'il n'y a pas lieu à accusation, le directeur du juré : en donnera avis à l'officier de police qui a délivié le mandat d'amener, afin que, ; dans le cas mentionne dans . l'arricle 8 du titre 5 de la police, il fasse cesser sur le champ toute poursuite ou détention du prévenu ».

Ce 8 janvier 1791, PRUBHOMME.

De l'imprimerie des Révolutions de Paris, rue des Marais, faubourg Saint-Germain, No. 20.

| gé, idem, page 584. — Provocation des patriotes, idem, ibid. — Conduite patriotique des grenadiers da régiment de Lyonnais, idem, page 585. — Continuation des troubles, et mort de MM. Pascalis, Laroquette et Guiraman, idem, ibid. — Tristes réflexions à faire sur la conduite atroce du peuple, idem, pages 586. — Amis de la vérité, (société des) n°. 69, page 175. — Extrait du discours de M. l'abbé Fauchet à l'ouverture des séarces de la société, idem, page 176. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Sortie de M. l'abbé Fauchet contre Voltaire et Jean-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jacques, idem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angivillers, (denonciation du sieur) n°. 67, 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arrestation de deux vagabonds soupconnes d'avoir assa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| siné un soldat de la garde de l'hôtel de ville à Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| n°. 78, 707<br>—— de 18 voleurs dans une maison près l'Arche-Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rion, idem, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| de deux citoyens au café du caveau, pour avoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| exprimé librement leur opinion sur M. de la Fayette,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| n°. 72;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| de plusieurs embaucheurs qui enrôloient pour l'ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mée du ci-devant prince de Condé, idem, 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - de M. de Quincy, conseiller au ci-devant parlement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de Besançon, n° -67,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| du domestique soupçonné de l'assassinat de M. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vitray, no. 69,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Armes de France et buste de François I, conservés rue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Haute Feuille par ordre de la municipalité, nº. 77,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Artanne, district de Rioms, (coalition des prêtres et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| confesseurs d') pour empêcher leurs pénitens d'assister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| aux instructions publiques faites tous les dimanches par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - un membre de la société dessamis de la constitution,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - i nº. 69,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Assassinat commis à Vaugirard, n°. 71, 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| du maire de la ville de Cloye, district de Château-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32 dun, n°. 74,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de la dame Pluvier, n°. 67,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ASSEMBLEE NATIONALE.

ADMINISTRATION, (décrets sur l') de la ville de Paris, nº. 71, 314

| L'a )  Election des évêques, (décrets sur l') n°. 72, pages 37  (décrets sur l') des membres des corps administratifs aux places de receveurs, n°. 73,  Electeurs (décrets sur les) de la ville de Paris, n°. 73 | a-<br>3,6            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Forêts, (décrets sur l'administration des) n'. 76                                                                                                                                                                | 41<br>7,<br>53<br>10 |
| Gabelle, (décrets sur le remplacement de la). 19.60  Génie, (décrets sur l'organisation du corps du) n° 75                                                                                                       | 6,<br>48             |
| Grains et farines venant de l'étranger, (décrets sur la de claration des) n°. 71, 3;<br>Homologation (décrets sur l') des délibérations de di trict, n°. 74, 49;<br>Jugemens prévôtaux, (décrets sur les) n°. 77 | é-<br>39<br>5-<br>95 |
| Juges de paix, (décrets sur les) n°. 68, p 147; n°. 66 p. 208; n°. 74, Jurés, (décrets sur les) n°. 78, Liquidation (décrets sur la) de la dette nationale, n°. 7                                                | ),<br>7<br>21        |
| Monnoies, (décrets sur les) n°. 73,  Marine, (décrets sur la) n°. 66, p. 43; n°. 70, p. 249  253, 258, 260; n°. 71, p. 329; n°. 78,                                                                              | 32                   |

Municipalité (décrets sur l'organisation de la) de Paris, Nancy, (décrets sur l'affaire de ) n°. 75, Police de sureté, (décrets sur la) nº. 77, p. 662; no. 78, Ponts et chaussées, (décrets sur les) n°. 76, p. 597; nº. 78, Postes, (décret sur les) nº. 72, Propriétaires des ci devant fies, (décrets sur les) n°. 71, Protestans, (décrets sur les biens possédés par les) nº. 74, Offices ministériels, (décrets sur la suppression des ) n p. 597, 598, 601; n°. 77,

651,65

gardes avignonaises de n'appartenir jamais qu'à la France, idem, ibid. — Nécessité pour la France d'accepter la réunion des Avignonais, idem, pages 355 Avis (deux) de L. Prudhoume, l'un concernant l'Histoire impartiale de France, et l'autre relatif à la souscription pour l'érection de la statue de J. J. Rousseau, n°. 73,

#### B

Bardi, (évasion de l'abbé) nº. 72, pages 372 Bataillon Notre-Dame (conduite anti-civique du) envers les sieurs Maillard, Bertrand et Barry, nº 74, Béfort (affaire de) en Alsace, et conduite atroce des régimens Royal-Liégeois et hussards Lauzun, envers la municipalité de cette ville, n°. 68, - Coup d'œil rapide sur les troubles de Bésort, et sur les moyens mis en œuvre pour opérer une contrerévolution en Alsace, nº, 69, Belges, (état actuel de l'affaire des) nº. 73, page 410. - Reddition de Namur et de Bruxelles, et causes de la perte des Belges, idem, page 411. — Politique des cabinets de l'Europe, intéressée à la dépendance des Belges, idem, Bicêtre, (maiheureux soulagés à ) par le nouveau garde des sceaux, n°. 76, Billet trouvé sous le couvert de la reine, idem, Blois, (action admirable d'un ecclésiastique des environs de ) qui a sauvé quinze de ses concitoyens qui alloient périr dans la Loire, idem, Blouin, (justification de M.) directeur des postes à Tréguier, idem, Bonnard, (affaire de MM.) frères, Roubin et d'Honières, tous quatre officiers au régiment de Bretagne, et décret de l'assemblée nationale à leur sujet, nº. 69, Brest, (motifs d'insubordination de l'escadre de) et pétition des pilotes de cette ville à l'assemblée nationale, n°. 67, Bureau de paix (élection des membres du) du premier arrondissement de la capitale, nº. 78,

(8) Clubs pour le peuple, n°. 73, page 401. — Discours d'un artisan sur la difficulté de s'instruire qu'éprouvent lui et ses pareils, idem, page 402. - Nécessité de multiplier les assemblées d'instruction pour le peqple, idem, page 404. — Manière d'organiser ces sortes d'assemblées, idem, – établissement d'un club pour le peuple au faubourg Saint Antoine, n°. 78, 704 Cochers des voitures de la cour, (réclamation des) contre les escroqueries des entrepreneurs, n°. 76. Colonies, (nouveaux dangers dans les) no. 77, page 638. — Justes prétentions des gens de couleur libres, et arrivée d'un mulatre nommé M. Auger, idem, page 630. — Lettre énergique de cet homme extraordinaire au président de l'assemblée coloniale, et sa tête mise à prix, idem, page 640. — Récit des vexations exercées sur les gens de couleur, et réflexions sur leur droit inaliénable à la liberté, idem,

Compliment du roi à l'assemblée nationale pour la nouvelle année, n° 78, page 669. — Celui qu'il conviendroit qu'il vint faire à l'assemblée nationale, en qualité de premier fonctionnaire de la nation, idem,

Conduite exemplaire de quelques prêtres des départemens, n°. 77,

page 302. — Conseil donné aux citoyens des 83 départemens pour les faire rentrer dans le devoir, idem,

Conseil martial, (jugement d'un) qui décharge M. Pignol de l'accusation intentée contre lui, n°. 69, 193 Contribution patriotique (demande faite par un curé sur le montant de la) du roi des Français, n°. 76,

Gonversation de M. Dubois de Crancé, député, avec quelques soldats de la garde nationale parisienne des compagnies du centre, au sujet de M. la Fayette et de quelques membres de l'assemblée nationale, idem, page 576. — Note des rédacteurs à ce sujet, idem,

Corps électoral Corse (députation du ) à l'assemblée nationale, pour se plaindre de la conduite des députés de ce département, 2°. 70,

Couleurs

servir à la halle les habitans des campagnes les premiers, n°. 76, pages 587 Députation des habitués du café Procope, auprès des auteurs de feuilles aristocratiques, nº. 71, Discours (inconvenance des), prononcés par les présidens de l'assemblée nationale, en prenant et quittant le fauteuil, n°. 60, Dictature du grand général, nº. 75, page 514. - Réponse du sieur Rotondo à M. la Fayette, et motifs de sa persécution, idem, page 515. — Propos contre le roi et la reine donnés pour motifs de l'arrestation du sieur Rotondo, et instruction de sa procédure au châtelet, idem, < 16 Domine salvam fac Gentem, substitué au Domine salvam fac Regem, n°. 72, Duel entre MM. de Lameth et Castries, et récit de ce qui a suivi cet événement, n°. 70, - loi contre les duels demandée par la municipalité de Paris, nº. 72, page 344. — Origine des duels et iurisprudence atroce de ces- sortes de combats consacrée par plusieurs rois, idem, page 345. - Impossibilité de porter contre les duels une loi positive, Dumirat, (acte de civisme et de courage de M.) maire 7c6 de Moulins, n°. 78,

Escortes de M. le maire et du commandant général de l'armée parisienne, n°. 70, page 238. - Discours que pourroit à ce sujet adresser un homme du peuple à M. Bailly, idem, pages 240 Espagne (conditions du traité de paix entre l') et l'Angleterre, n°. 69, IQL. Etrennes au roi, n°. 77, 613 Evénement survenu au Champ-de-Mars sur l'autel de la patrie, et emprisonnement de quelques étudians du collège des Irlandais, nº. 74, Exécution de l'assassin de madame Madoré, et réflexions sur les lenteurs de l'assemblée nationale à abroger le supplice de la roue, n°. 77, Extrait d'un ouvrage aristocratique de M. Lally-Tolendal, intitulé: Quintius Capitolinus aux Romains, nº. 77, page 645. - Belle harangue du tribun Canuleius, et comparaison de la noblesse romaine à la noblesse frangaise, idem,

du 12 juillet 1789, n°. 67, page 82. — Insidieuse générosité des commandans en habit bleu, idem, page 84. — Obligation que nous avons aux uniformes, et conseil donné aux citoyens qui n'ont pas l'habit bleu, idem, pages 86 — sur la dénonciation faite au comité des recherches, par la section des Quatre-Nations, de l'article concernant les habits bleus n° 60 augustre Violation

par la section des Quatre-Nations, de l'article concernant les habits bleus, n°. 69, page 170. — Violation d'asile, et attentats commis contre la liberté des citoyens par les habillés de bleu, idem, 171 Hagueneau, (troubles de la ville d') n°. 68, page 136.

meur de la ville d'Hagueneau, idem, page 138. — Inculpation de M. de Broglie, comme membre du comité des rapports de l'assemblée nationale, idem,

#### 1

Impôt, (de l') n°. 66, page 18. — Iniquité de l'impot indirect, idem, page 20. - Danger et insuffisance de l'impôt indirect, idem, page 21. - Division de l'impôt en territorial et industriel, idem, page 23. - Moyens de perception de l'impôt territorial, idem, page 25. — Assise de l'impôt territorial, idem, de l'impôt industriel, nº. 68, page 132. — Moyens de perception de l'impôt industriel. idem, page 133. - Réponses aux objections qu'on pourroit faire contre le mode d'impôt proposé, idem, Imposition (del') mobilière, nº. 74, page 461. — Fausseté des calculs du comité d'imposition dans l'assiète de l'imposition mobilière, idem, Isle de France, (nouvelles heureuses de) apportées par le bâtiment le Necker, nº. 74, Insurrection à l'hôpital de la Salpétrière, à l'occasion de l'abbé Destanges, n°. 71, 208.

## J

Jean-Jacques Rousseau, (statue décernée à ) par l'assemblée nationale, et pension accordée à sa veuve, n°. 78, page 698. — Inscription en style lapidaire pour être gravée au bas de la statue, idem, page 699. — Souscripteurs de la statue de J. J. Rousseau, dont la souscription est ouverte chez M. Ménard, n°. 73, 444 Liste civile, (nomination de l'intendant de la) nº. 78,

pages 707

Lot, (troubles du département du) et entrée de M. Linard à Gourdon, à la tête de 4,000 habitans des campagnes, n°. 75,

Loustalot, (hommage rendu à la mémoire de) par L. Prudhomme, n°. 66,

Lyon, (détails de la conspiration de) et arrestation des conspirateurs, n°. 75, pages 529

### M

Maire de Paris, (refus du) de se mettre à la tête d'une députation de la commune, chargée de présenter à l'assemblée nationale une pétition tendante à demander le renvoi des ministres, n°. 70, page 235. — Réponse de M. Bailly à ce sujet, et inductions qu'on en peut tirer, idem,

Maison militaire (projet de créer une) pour le roi, n°. 70, page 217. — Menées du général la Fayette pour opérer la formation de la maison militaire, idem, page 218. — Secret de l'affaire du rétablissement de la maison du roi, idem, page 220. — Raisons à opposer au rétablissement, idem,

Mandement fanatique de l'évêque de Nancy, no. 67, 80 Manifeste des patriotes français, au bruit de l'armement des puissances étrangères, no. 76, page 557. — Prétendus forfaits que les puissances de l'Europe veulent punir en nous, idem, page 559. — Déclaration solennelle de n'épargner aucun contre-révolutionnaire

quel qu'il puisse être, idem, 562
Maréchaussée hors de la loi, même sous l'ancien régime, n°. 69, page 189. — Propos atroce du prince Lambesc, à l'occasion d'un capitaine d'une compagnie de maréchaussée, idem, 190

Réclamation des maréchaux des logis, brigadiers, de la maréchaussée, contre le brigandage de leurs chefs, qui s'approprient les sommes appliquées au besoin des compagnies par ordonnance du roi, n°.75,

Mariage de nos rois, n°. 76, p. 564. — Coup-d'œil sur les crimes des reines de France, princesses étrangères idem, p. 565. — Nécessité, pour le maintien de la nouvelle constitution, que le roi prenne pour femme

nº. 68, p. 114. — Conseil salutaire donné au peuple des campagnes, idem, pages 117 Mouchards inséparables des tyrans, n°. 78, page 686. - Causes de la tyrannie des prêtres, et en particulier des jésuites, idem, p. 687. - Détestable politique des gouvernemens qui croient à la nécessité des mouchards, idem, Municipales (places) confiées aux ci-devant seigneurs par les habitans des campagnes, et abus de ces élections. Municipalités, (moyens à opposer au projet de réduction des) n°. 70, p. 224. — Raisons d'économie données par les partisans du projet de réduction, et preuve de leur fausseté, idem, p. 226. — Danger de l'institution des grandes municipalités, idem, page 228. - Droit exclusif des assemblées primaires pour demander la réduction, idem, --- Faits à l'appui de cette assertion sur les municipalités, nº. 72, p. 355. - Décret de l'assemblée nationale sur une pétition des départemens de l'Ain. de la Sarthe et du War, conforme à ces principes, idem. - Despotisme des municipalités, n°. 70, page 240. - Attentats des municipalités contre la liberté de la presse à Lyon, à Amboise, à Saint-Quentin, idem, p. 241. - Propos insignifiant de l'abbé Syeves sur le droit de crier les papiers publics dans les rues, idem, p. 242. — Conseil donné aux citoyens pour se préserver du despotisme des municipaux, idem, - Invitation faite aux théâtres par la municipalité de jouer au profit des pauvres le jour de Noël, n°. 78, p. 684. — Principes sur la liberté des théâtres, et abus de pouvoir des municipaux qui n'ont pas le droit

d'ordonner de jouer, idem, 685 Municipaux, (questions proposées par M. Vuel relatives aux officiers) et réponse auxdites questions, nº. 78,

.N

Namur, (malheuratrivé à) nº. 69, pages 192
Nancy, (rapport des commissaires sur l'affaire de)
n°. 71, p. 273. — Coup-d'œil sur l'état de Nancy
avant la catastrophe du 25 juillet, idem, page 275.

( i8 ) défense, idem, p. 511. — Iniquité du projet des comités, et réflexions sur la faculté que doit avoir le client de défendre sa cause comme bon lui semble, idem. pages <12 Pamiers, (affaire de ) et despotisme du sieur Darmaing, maire de cette ville, nº. 68, Permission de M. le maire donnée à la représentation d'une pièce de théâtre au profit des pauvres, n°.74, Perpignan, (affaire de) nº. 75, p. 530. - Décharge faite par les aristocrates de cette ville sur les patriotes, et riposte vigoureuse de ceux ci, idem, page 531. - Conduite exemplaire du régiment de Vermandois, idem, Poitiers, (lettre d'un citoyen de) qui rend compte de la conduite parriotique de la société des amis de la cons. titution de cette ville, nº. 78, Police de sureré. Observations sur le projet de loi proposé par les comités de constitution et de jurisprudence criminelle concernant la police de sureté, la justice crimmelle et l'institution des jurés, n°. 77, p. 631. — Iniquité du projet de loi, qui, dans l'exercice des fonctions de la police, donne aux officiers de maréchaussée la concurrence avec les juges de paix, idem, p. 632. — Réfutation de celui qui permet au président du tribunal criminel de faire tout ce qu'il croira propre à découvrir la vérité, idem, page 634 - Immensité de pouvoir attribué par les comités aux fonctionnaires publics, et grand danger de cette attribution, idem,, - De l'organisation de la police, n°. 78, page 691. - Examen de l'article contenant les fonctions essentielles et ordinaires de la gendarmerie nationale, idem, p. 693. — Du droit attribué à l'officier de police de faire personnellement, en cas de meurtre dont la cause est inconnue, les poursuites nécessaires, idem, p. 695. — Du slagrant-délit, idem, ibid. — De la

Profession de foi de l'éditeur des Révolutions de Paris, relativement aux principes de ce journal, n?. 77,

Poste aux lettres, ("dénonciation des abus de la) n°. 66,

du mandat d'arrêt, idem,

plainte, idem, p. 606. — Du mandat d'amener, et

Rochambeau (départ de M.) pour les départemens du Nord, n°. 76, pages 999 Roussin, (extrait du mémoire de M. Edme) avocat du conseil souverain de la Guadeloupe, n°. 66, 33 Royal-Champagne, (décret sur l'affaire du régiment) n°. 75, p. 521. — Motifs de haine des officiers contre les soldats, idem, p. 522. — Ordre provoqué par le colonel Fournès auprès du ministre de la guerre, et cartouches de congé données à 36 soldats, en conséquence de cet ordre, idem, p. 523. — Décret de l'assemblée nationale qui annulle ces dispositions, et réflexions sur l'insuffisance du décret, idem,

S

Saint-Domingue, (affaire de Ino. 66, p. 7. - Torts de l'assemblée générale envers la colonie, et vice dans la représentation, idem, p. 9. - Décret de l'assem-- blée générale du 28 mai, et inductions qu'on en peut tirer, idem, p. 11. - Faux patriotisme de M. Peynier, gouverneur de l'île Saint - Domingue, idem, p. 12. – Raisons à opposer au système de l'esclavage des nègres, idem, p. 14. - Prédiction de l'indépendance des colonies américaines, idem, p. 16, - Nécessité pour les colonies de rester en ce moment unies à la France, idem, Questions faites par un planteur de l'île Saint-Domingue, aux rédacteurs des Révolutions de Paris, sur la délégation que peut faire le roi des prérogatives royales, et des fonctions qui y sont attachées, n°. 76, Saint-Jean-d'Angely, (affaire de ) et refus par plusieurs paroisses des environs de payer la dîme et les droits de champart, n°. 73, Sections (assemblée des) de Paris pour le renvoi des ministres, nº. 69, Section de la Fontaine de Grenelle, (arrêté pris par la ) concernant les juges de paix, nº. 74, Sedan (menées pour séduire le peuple dans les pays limitrophes depuis) jusqu'à Valenciennes, n°. 71, Sergens de la compagnie des chasseurs de Vieille-Marino, cassés pour avoir invité des chasseurs de la garde na-

Brutus, de Charles IX, du Mariage de Figaro, et sur-tout à Pascal et à Molière, idem, p. 457. — Utilité des théâtres dans un gouvernement bien organisé, idem, p. 458. — Nécessité de donner au peuple seul le droit de censurer les productions dramatiques, et nuilité des inconvéniens qu'on objecte, idem, pages 459 Tribunal d'appel, (premier jugement du) nº. 76, 596 Tribunaux ( placement des ) de Paris, nº. 74, - Tableau de la distribution des six tribunaux de Paris, nº. 78, 70 I Troyes, (mésintelligence survenue à) entre les compagnies de la garde nationale, nº. 73, 417 Tyrannicides, nº. 74, 445. — Histoire du Vieil de la Montagne, idem, p. 446. — Différence entre l'instiuntion des tyrannicides Pavia Juhente, et celle du prince des assassins, idem, p. 448. — Manière d'instituer les tyrannicides et leur mission, idem, - Suite aux tyrannicides; développement des principes sur lesquels est assise cette institution, et réponses aux objections qu'on peut y faire, n°. 77,

# Ÿ

Vainqueurs de la bastille, (conduite louable des) envers quelques-uns de leurs camarades reconnus mouchards du général, nº. 76, du général, n°. 76, pages 580 Veto, (du) et de la sanction du peuple, n°. 72, p. 36L - Intention qu'on pourroit supposer aux législateurs en privant le peuple de son droit de veto pour en revêtir le pouvoir exécutif, idem, p. 363. — Devoir des représentans d'une nation, et droit imprescriptible du peuple à sanctionner ou rejeter les décrets, idem, p. 364 — Moyen facile de recueillir les voix d'un grand peuple, idem, 369 Vierge qui pleure et Vierge qui rit, no. 71, 300 Violation de domicile, et attentat à la liberté de la presse, en la personne de l'imprimeur des deux feuilles intitulées, l'Orateur du Peuple et l'Ami du Peuple, et motifs de cette violation, n°. 76, Visite du nouveau garde des sceaux à la municipalité, n°. 73, p. 406. — Motion faite par un officier municipal, d'élever un buste à M. Duport du Tertre, et réponse de celui-ci, n°. 73, p. 407. — Conseil donné à M. Duport pour la fiberté de la presse, idem, page 408

Kin de la Table du sixième Trimestre.

## AVIS AU RELIEUR

Pour placer les Cartes et Gravures,

LES gravures doivent être placées dans l'ordre suivant:

- 1. Pompe funèbre au Champ de la Fédération en l'honneur des soldats citoyens morts à Nancy, n°. 66, doit être placée n°. 63, page 531,
- 2. Action mémorable du jeune Desisles au siége de Nancy, n°. 68, doit être placée n°. 60, page 386.
- 3. L'abbé Maury arrêtant un colporteur au culde sac Dauphin, nº. 72, doit être placée n°. 70, page 233.
- 4. Evénement qui a suivi le duel entre messieurs Charles de Lameth et Castries, n°. 74, doit être placée n°. 70, page 219.
- 5. Les soldats de Royal-Liégeois et hussards Lauzun, en garnison à Béfort, entrant dans la maison commune de cette ville le sabre à la main, n°. 75, doit être placée n°. 68, page 142.

6. La semme Humberg jetant un seau d'eau sur la lumière d'un canon, pour empêcher qu'on ne tire sur le peuple, devant la porte Stanislas de Mancy, n°. 76, doit être placée n°. 62, page 462.

Les eartes des départemens n'ayant été données que pour en former un corps à part, on les trouvera en tête des numéros ci-après, savoir;

- 19. Carte du département de la Meurthe, n°. 67, page 57.
- 20. Carte du département des Vosges, n°. 69, page 161.
- 21. Carte du département du Bas-Rhin, n°. 70, page 217.
- 22. Carte du département du Haut Rhin, n°. 71, page 273.
- 23. Carte du département de la Haute Saone, n°. 73, page 389.
- 24. Carte du département du Doubs, n°. 77, page 613.
- 25. Carte du département du Jurat, n°. 78, page 669.

• 

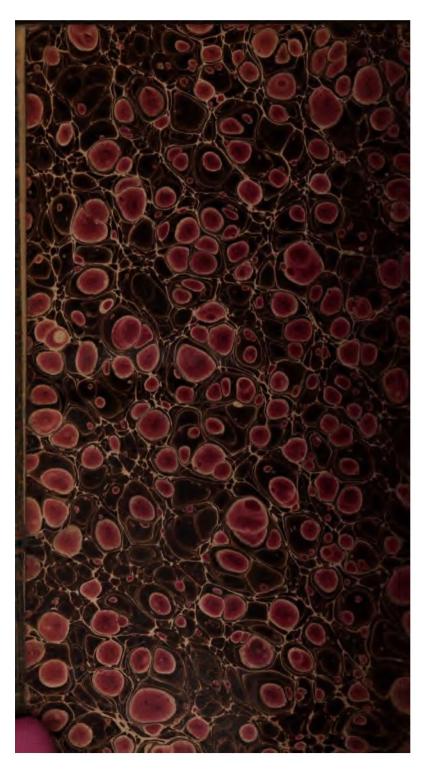



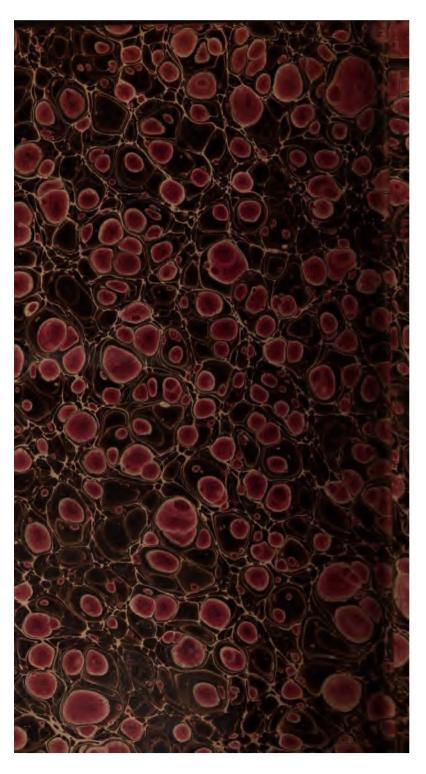